

# **OEUVRES**

DE BAUDRAND.

Les OBTIVEES SPIRITUELLES DU P. BAUDEAND sont composées des volumes suivans, qui se trouvent chez les mêmes Libraires,

L'Ame élevée à Dieu, par les réflexions et les sentimens; avec l'Ame pénitente, ou le nouveau Pensez-y bien; r vol. in-12. L'Ame contemplant les grandeurs de Dieu. — L'Ame se prépa-

rant à l'éternité, m-12.

L'Ame éclairée par les oracles de la Sagesse. — Explications

L'AME celairee par les oracles de la Sagesse. — Explications des huit béatitudes. — Réflexions pour chaque jour du mois, tirées des conseils de la sagesse, in-12.

L'Ame fidèle, animée de l'esprit de Jésus-Christ, in-12.

L'Ame embrasée de l'amour divin, par son union aux sacrés Cœnrs de Jésus et de Marie, in-12.

L'Ame intérieure, ou Conduite dans les voies de Dieu. — L'Ame seule avec Dieu, in-12.

L'Ame religiouse, élevée à la perfection, in-12.

L'Ame affermie dans la foi, ou Preuves abrégées de la religion, in-12.

L'Ame sur le Calvaire, trouvant au pied de la croix la consolation dans ses peines, in-12.

L'Ame sanctifiée par la perfection de toutes les actions de la vie, ou la Religion pratique, in-12.

RÉFLEXIONS, Sentimens et Pratiques de piété, sur les sujets les plus importans de la morale chrétienne, in-12.

Histoires édifiantes et curienses, avec des réflexions, in-12.

Visites au St. Sacrement et à la Ste. Vierge , pour chaque jour , du mois , in-12.

Couronne de l'année chrétienne, ou méditations d'Abelly; ouvrage corrigé par Bandrand; 2 vol. in-12.

On ajoute ordinairement à la collection des OEuvres de Baudrand; L'Ama unie à Jésus-Christ dans le Très-Saint Sacrement de l'Autel, ou Préparations et Actions de grâces pour la sainte Communion, puisées dans les Evangiles; 2 vol. in-12.

Ouvrages du même auteur, en petit format.

iveuvaines au sacré Cour de Jésus, in-18.

Visites au St. Sacrement et à la Ste. Vierge, in-18.

Les mêmes, in-24. Les mêmes, in-32.

Le nouveau Pensez-y bien, ou l'Ame pénitente, in-24.

Pentique de piété pour passer une heure devant le St. Sacrement, in-12.

DE L'IMPRIMERIE DE PERISSE FILE, A LYON.

DRAND sont composées des z les mêmes Libraires.

s et les sentimens; avec ez-y bien; 1 vol. in-12. lieu. — L'Ame se prépa-

Sagesse. — Explications our chaque jour du mois,

us-Christ, in-12. ar son union aux sacrés

voies de Dieu. - L'Ame

, in-12. régées de la religi**on**, in-19

régées de la religion, in-12. ed de la croix la consola-

utes les actions de la vie,

e piété, sur les sujets les ne, in-12. des réflexions, in-12.

ierge , pour chaque jour .

neditations d'Abelly; oun-12.

des OEuvres de Baudrand: Saint Sacrement de l'Aurâces pour la sainte Com-2 vol. in-12.

n petit formas.

ierge, in-18.

énitente, in-24. eure devant le St. Sacre-

You.

# L'AME ÉLEVÉE A DIEU,

2AR

## LES RÉFLEXIONS ET LES SENTIMENS

POUR CHAQUE JOUR DU MOIS,

SULVES

## DE L'AME PÉNITENTE,

ou

LE NOUVEAU PENSEZ-Y-BIEN.



## A LYON,

CHEZ PERISSE FRÈRES, LIBRAIRES, rue Mercière, n.º 33.

## PARIS,

AU DEPÔT DE LIBRAIRIE DE PERISSE FRERES, rue du Pot-de-Fer St.-Sulpice, n.º 8.

1835.

52

C'
pou
nou
leur
serv
H
heu
dan;
et o
a au
l'écl
dans
gran
rich
danc
plus
à l'a
vers
vre-t
seul

# L'AME ÉLEVÉE A DIEU ,

PAR LES RÉFLEXIONS

ET LES SENTIMENS.

## PREMIÈRE LECTURE.

SUR LE SERVICE DE DIEU.

C'EST une réflexion bien solide et bien consolante pour nous, de penser qu'en servant le Seigneur nous servons tout à la fois le plus grand et le meilleur des maîtres. Quel engagement pour nous à le servir avec une inviolable fidélité et une sainte joie!

Il y a des maîtres dans le monde; des grands, des

Il y a des maîtres dans le monde; des grands, des heureux dans le siècle: des rois, des monarques dans les empires; ces différens maîtres, on les sert, et on s'estime heureux de les servir. Leur service a au dehors quelque chose d'apparent et de grand; l'éclat qui les environne frappe et peut éblouir. Mais dans le fond, que sont-ils en eux-mêmes? Ces grands font-ils personnellement leur grandeur? Ces riches, que sont-ils sans leurs trésors et leur abondance? les rois mêmes, qui sont ce qu'il y a de plus grand dans le monde, que ne doivent-ils pas à l'appareil qui les environne? Et souvent à travers leur grandeur apparente, combien ne découvre-t-on pas de foiblesses réelles! Non, il n'est qu'un seul maître véritablement grand en ce monde, seu!

Ame elec

A

digne par lui-même de l'être, seul capable de porter et de soutenir ce grand nom. Tous les autres sont foibles, défectueux, imparfaits: souvent ils ont eux-mêmes des maîtres; et s'ils n'en ont point sur la terre, ils sont forcés d'en reconnoître un dans le ciel, qui règne sur eux, qui les assujettit et

qui les domine.

Or voilà le souverain maître à qui nous avons la gloire et l'obligation de consacrer nos services : ce n'est que pour cela qu'il nous a mis sur la terre; et au moment même où il nous créa, il imprima dans la substance de notre ame ces grandes paroles : Dominum Deum tuum adorabis (1); vous adorerez le Seigneur, et vous ne servirez que lui seul, Et illi soli servies. En sorte que, dès ce premier instant de notre naissance, Dieu nous a comme scellés de son sceau et consacrés à sa gloire. Cette obligation indispensable a crù dans nous avec l'àge; elle nous est aussi propre que notre être, aussi intime que notre vie, aussi ancienne que notre origine.

Et indépendamment même de cette obligation nécessaire que nous avons apportée au monde en naissant, il en est une autre volontaire que nous avons contractée nous-mêmes, au moment de notre baptème, par les engagemens sacrés que nous avons pris dans cet heureux jour par une bouche étangère, et que nous avons ensuite ratifiés par un consentement libre. Dès lors nous sommes à Dieu, et Dieu peut nous dire plus spécialement que jamais: Vous êtes à moi. Dès lors nous ne portons point de titre dont nous soyons plus obligés de soutenir les droits, de remplir les obligations, de respecter la dignité, que celui de serviteur de Dieu. Qualité glorieuse qui nous consacre à jamais à l'Être suprême; qualité éminente qui nous élève au-dessus du monde et de nous-mêmes; qualité

mi mi ne ble

de vit

des

ser

mo de o pas

(1) Matth. 4.

U capable de por-Tous les autres its: souvent ils s u'en ont point reconnoître un iles assujettit et

jui nous avons la r nos services : ce mis sur la terre; créa, il imprima ces grandes parois(1); vous adoreirez que lui seul , dès ce premier insous a comme scelgloire. Cette oblis nous avec l'àge; otre être , aussi ine que notre origine. de cette obligation ortée au monde en olontaire que nous au moment de noens sacrés que nous ur par une bouche ensuite ratifiés par ors nous sommes à e plus spécialement ès lors nous ne por-soyons plus obligés plir les obligations, celui de serviteur de us consacre à jamais nente qui nous élève ous-mêmes ; qualité dominante que nous devons prendre pour l'ame de toutes nos pensées, le mobile de toutes nos actions, la règle de toute notre conduite; qualité, par conséquent, si nous en connoissons tout le prix, que nous devons avoir toujours sous les yeux, toujours présente à l'esprit, toujours gravée dans le cœur: nous devons la préférer à toutes les autres, la rappeld dans toutes les autres, et sacrifier, s'il

le faut, toutes les autres pour elles.

Tels étoient les sentimens du prophète Jonas. Il entre dans un vaisseau pour faire voile pour Tarse en Cilicia. Comme il étoit inconnu, le pilote lui demande: Qui êtes-vous? quelle est votre profession? d'où venez-vous? où allez-vous? Quod est opus tuum? quæ terra? quò vadis (1)? Je suis serviteur de Dieu, dit Jonas: mon emploi est de l'honorer et de le servir. Dominum cœli timeo. Paroles admirables! s'écrie un saint Père. On fait à Jonas quatre demandes, et à ces quatre demandes Jonas ne fait qu'une seule réponse; et par cette seule réponse il croit satisfaire à tout : je suis serviteur de Dieu, je crains le Seigneur; comme s'il eût dit: toute ma profession, toutes mes qualités, tous mes titres, ne consistent qu'en ce seul point, Dominum timeo. Sentimens nobles! qu'ils conviennent bien à un Chrétien qui connoît l'indispensable nécessité où il est de servir Dieu, et la grandeur de la gloire qu'il trouve dans son service ! Serviteur de Dieu, voilà mon nom, mon surnom, mes titres, mes espérances; je ne suis que cela dans le monde: les autres prendront des noms superbes, des titres pompeux. Parmi les hommes, les uns seront appelés grands, riches, puissans. Parmi les monarques, ceux-la prendront le nom de héros, de conquérans, de vainqueurs ; je ne le leur envie pas; pour moi, tous mes titres se réduisent à celui-(1) Jon. 1.

ci: Serviteur de Dieu. Parmiles vues et les projets que l'on forme, les autres en auront d'élévation, d'ambition, de grandeur, de fortune: toute ma gloire est de servir Dieu; toute mon ambition, de le bien servir.

Telle est la grandeur d'ame où le service de Dieu nous élève, et la noblesse des sentimens qu'il inspire; et cela dans quelque état que l'on soit. Dans quelque condition que l'on vive, on peut tenir ce langage et s'élever à ces sentimens. Fussent-ils dans les états les plus bas, dans les conditions les moins relevées, tous peuvent aspi-rer à cette gloire, et consacrer ainsi l'hommage de leur dépendance, en la relevant par leur dépendance envers Dieu: son service sanctifie tout, élève

et consacre tout.

Un Chrétien peut servir des maîtres sur la terre; son état l'y engage, mais la vue de Dieu l'y soutient. Un père de famille donnera à ses enfans son application, ses soins et sa vigilance; mais, placé à la tête de tous, il se souviendra qu'il tient la place de Dieu; il en prendra les sentimens, il en soutiendra les droits. Un fils obéit à son père; mais dan lui il reconnoît la personne du Père céleste, et il se souvient que son premier père c'est Dieu. Une épouse est soumise à un époux; mais dans cet époux elle honore, elle respecte le céleste époux de son ame. Un domestique est soumis à son maître, il le doit ; mais dans ce maître terrestre qu'il voit, il honore le maître invisible qu'il sert, et cette vue lui adoucit toutes les peines de son état, et lui en présente la récompense. Un sujet sert son roi, son devoir l'y oblige; il sert les hommes sur la terre; mais il sait qu'il doit et qu'il peut régner un jour dans le ciel avec le roi même des rois. Quels sentimens! quelle consolation! quelle gloire!

fide

rai

leu

s et les projets nt d'élévation, une: toute ma mon ambition,

ù le service de des sentimens ie état que l'on e l'on vive, on à ces sentimens. s bas, dans les us peuvent aspiasi l'hommage de par leur dépen-nctifie tout, élève

itres sur la terre ; de Dieu l'y sounera à ses enfans a vigilance; mais, iviendra qu'il tient les sentimens, il obéit à son père; sonne du Père cépremier père c'est à un époux; mais e respecte le céleste ique est soumis à ns ce maître terresaître invisible qu'il outes les peines de récompense. Un suy oblige; il sert les ait qu'il doit et qu'il lel avec le roi même quelle consolation!

Ah! si on connoissoit bien le maître que l'on sert en servant le Seigneur, comment le serviroiton? Combien estimeroit-on la gloire de le servir! La langue auroit-elle assez d'expressions, le cœur assez de sentimens, la vie assez de durée pour les lui consacrer? Avec quels soins, quelle fidélité, quel zèle, quel empressement, quelle ardeur, ne lui dévoueroit-on pas ses services! Soin assidu à connoître ses volontés adorables; fidélité inviolable à les accomplir au moment où elles sont connues; zèle à s'intéresser à tout ce qui est de sa gloire; empressement à aller au-devant même de ses souhaits; ardeur et courage à surmonter toutes les difficultés, à vaincre tous les obstacles, à faire tous les sacrifices. Est-ce ainsi que nous avons servile Seigneur? Et à la place de ce soin, de cette fidélité, de ce zèle, de cet empressement, de cette ardeur, de ces généreux sentimens, qu'avonsnous souvent montré? que làcheté, qu'inconstance, que négligence, que tiédeur, que langueur. Ne devons-nous pas avoir honte de le servir ainsi?

O mon Dieu, que vous êtes un bon maître, mais que vous avez des méchans serviteurs!

Les grands veulent être servis par des grands, et Dieu veut être servi par des saints. A ce titre, pouvons-nous nous dire ses serviteurs? Ames làches, ou quittons-en le nom, ou prenons-en les sentimens; rougissons du moins de notre conduite, et réparons-la en rendant à Dieu de plus dignes hommages.

ous avez encore, ô mon Dieu, des serviteurs fidèles et dignes de vous; je ne me contenterai pas d'envier leur bonheur, je tâcherai d'imiter

leurs exemples.

### MÉDITATION

Sur le même sujet.

En vous servant, ô mon Dieu, nous avons le bonheur de servir le nuilleur des maîtres; ne devons-nous donc pas vous servir avec une sainte joie? Eh! quoi de plus capable de nous engager à vous servir avec cette joie sainte, que les effusions ineffables de votre bonté pour nous? Nous les méditerons, nous les admirerons: et si jusqu'à présent elles ont échappé à nos esprits, dans la suite elles seront à jamais gravées dans nos cœurs.

Prosterné en votre présence, ô mon Dieu! c'est le désir que je conçois en ce moment, et la grâce que je vous demande pour toute ma vie.

1º Bonté de Dieu à nous combler de bienfaits. Dieu semble n'être riche que pour nous enrichir de ses dons. Que de grâces, que de faveurs ne verset-il pas chaque jour sur nous! Que de lumières pour nous éclairer! Que de graces pour nous toucher! que de secours pour nous sanctifier! Y a-t-il ur moment dans notre vie qui ne soit marqué par quelque bienfait? Et après toutes les grâces dont il nous a comblés, si ses grâces n'étoient pas iné-puisables, y en auroit-il encore dans ses trésors? Ce qu'il y a de plus admirable, ô mon Dieu, c'est que vous nous comblez de bienfaits quoique nous en soyons indignes, quoique nous soyons ingrats, quoique vous prévoyiez que nous en abuserons et que nous les tournerons contre vous. Notre ingratitude ne ferme point votre main libérale; notre cœur ingrat n'épuise point les sentimens de votre cœur tout divin.

2º Bouté de Dieu à supporter nos défauts. Eh!

Dieu, nous avons le ur des maîtres; ne deservir avec une sainte able de nous engager ainte, que les effusions pour nous? Nous les irerons: et si jusqu'à nos esprits, dans la ravées dans nos cœurs. ice, ô mon Dieu! c'est e moment, et la gràce toute ma vie.

combler de bienfaits. ue pour nous enrichir que de faveurs ne verseous! Que de lumières grâces pour nous tounous sanctifier! **Y** a-t-il qui ne soit marqué par toutes les grâces dont râces n'étoient pas inéncore dans ses trésors ? ble , ô mon Dieu , c'est bienfaits quoique nous ue nous soyons ingrats, ie nous en abuscrons et contre vous. Notre intre main libérale; notre les sentimens de votre

porter nos défauts. Eh!

I'e LECTURE.

combien n'en trouve-t-il pas dans nous! Quel fonds inépuisable de négligences, d'infidélités, de làchetés, de manquemens, de misères! Si nous le prions, avec quelle tiédeur ! si nous le suivons, avec quelle lenteur! si nous le servons, avec quelle langueur! Ilvoit, il supporte, il patiente, il attend. Le monde nous retient à son service, nous admet à ses fêtes, tandis que nous sommes à la fleur de l'àge; mais après un temps, sur le retour des années, il nous force à l'abandonner et semble nous méconnoître. Pour vous, ô mon Dieu! toujours bon, vous ne nous abandonnez point que nous ne vous forcions à nous abandonner. Nous vous sommes aussi chers à la fin de notre course qu'au commencement de notre carrière; sur le déclin de l'âge, comme à l'aurore des plus beaux jours. Fussionsnous a la dernière heure, vous recevriez encore avec consolation nos derniers soupirs. O mon Dieu, comment des serviteurs coupables, au moins inutiles, peuvent-ils vous être encore chers? En seriez-vous moins heureux, s'ils n'étoient à vous ?

3º Bonté de Dieu à pardonner nos péchés. C'est surtout ici qu'éclate cette bonté ineffable. Les autres maîtres pourront bien être indulgens à un certain point, pardonner les premières, les secondes fautes; mais pardonneront-ils des fautes réitérées? Ne se lasseront-ils point de se voir mal servis? Bientôt ils se rebuteront, ils éclateront. Pour vous, ô mon Dieu! hon et patient comme à l'excès, vous excusez, vous dissimulez, vous pardonnez. Et combien de fois, et jusques à quand? Toutes les fois que nous revenons. Peut-être dans ous les trésors des bontés divines n'y a-t-il rica de si admirable.

Dans notre conduite, ce n'est souvent que chutes et rechutes, qu'inconstance et que changement. Dieu ne change jamais. Après tant d'infidélités à

nos promesses, à nos résolutions, nous promettons de nouveau; Dieu nous écoute encore. Dans nos confessions, nos accusations au sacré tribunal, quel est l'excès de notre misère! Presque toujours mêmes fautes, mêmes infidélités, mêmes manquemens, et dans Dieu toujours même miséricorde, même bonté. Fussions-nous tombés mille fois, mille fois il nous recevra avec tendresse, si nous revenons avec sincérité; et au lieu de plaintes et de reproches, jamais il ne nous fera entendre que cette consolante parole : Allez en paix. Vade in pace (1). O mon Dieu, plus votre bonté se manifeste à moi, plus je sens augmenter mes regrets; les reproches que votre cœur paternel vous empêche de me faire, je me le fais à moi- nême; mon ame n'aura d'autre mesure dans sa douleur que l'excès même de la

bonté dont vous usez envers elle.

4º Que si, revenus à Dieu, nous faisons quelque chose pour lui, avec quelle bonté ne le récompense-t-il pas! Disons donc encore avec transport: Bonté de Dieu à récompenser nos travaux! Dans le service du monde, on s'épuise, on se consume, on se sacrifie. Qu'en revient-il bien souvent? A combien de personnes, dans le sein de leurs regrets et de leurs larmes, pourroit-on dire comme à ces infortunés dont parle l'Esprit saint: Vous avez beaucoup travaillé et peu recueilli! Dans le service du monde, combien de choses ne sont pas connues! Parmi celles qui sont connues, combien ne sont pas agréées! parmi celles qui sont agréées, combien ne sont pas récompensées, ou ne le sont pas selon leur mérite! Dans votre service, ô mon Dieu, il n'en est pas ainsi ; tout est connu, agréé, tout est récompensé; rien ne se dérobe à vos yeux, rien n'échappe à votre cœur. Ce ne sont pas seulement les grandes actions, les actions héroïques

m

(1) Marc. 5.

us, nous prometute encore. Dans au sacré tribunal, Presque toujours, mêmes mauqueême miséricorde, mbés mille fois, dresse, si nous ree plaintes et de rentendre que cette. Vade in pace (1). e manifeste à moi, ets; les reproches apêche de me faire,

ame n'aura d'autre excès même de la ous faisons quelque té ne le récompenre avec transport: nos travaux! Dans c, on se consume, l bien souvent? A ein de leurs regrets dire comme à ces saint: Vous avez illi! Dans le service ne sont pas connnues, combien ne qui sont agréées, sées, ou ne le sont tre service, ô mon t est connu, agréé, dérobe à vos yeux, e ne sont pas seuleactions héroïques qui ont leur couronne; les plus petites choses, les sacrifices les plus légers; le dirai-je, un verre d'eau donné en votre nom, aura sa récompense, et cela durant une éternité toute entière.

O mon Dieu! vous n'êtes point connu, surtout à l'égard de votre bonté. On a quelque idée de vos autres perfections, de votre puissance, de votre sagesse, de votre justice; mais votre bonté n'est point connue. Vous êtes bon, et bon dans tous les temps; vous l'avez été dès le commencement, et vous le serez au delà des siècles; bon envers tous, vous faites pleuvoir et lever votre soleil sur le juste et sur l'injuste.

Oui, Dieu est bon; et c'est surtout dans sa bonté qu'il est incompréhensible plus encore que dans tous les mystères. Quand on vient à penser à tout ce qu'il a fait pour les hommes: un Dieu descendre du ciel sur la terre, se revêtir de leur mortalité, se charger de leurs misères, finir sa course sur une croix : et non content de s'être immolé une fois poureux sur la croix, tous les jours encore renouveler son sacrifice sur les autels! A la vue de ces grands mystères, nous sommes étonnés et surpris; et c'est notre surprise même sur la bonté de Dieu qui marque que nous ne la connoissons pas; car, pour comprendre toutes ces choses, il suffiroit de dire que Dieu est bon; ce seul mot diroit tout. Nous mesurons la bonté de Dieu sur nos foibles lumières; nous pensons en hommes, il agit en Dieu. Tout est explique par ce seul mot, Dieu est bon. Ce n'est pas même assez dire: il est tout bonté, il n'est que bonté, c'est la honté même.

Tel et plus grand encore est le maître que nous servons. Mais dès lors quel est mon bonheur d'être au service d'unmaître si bon, si tendre, si compatissant, si libéral, si généreux, si parfait! Quel est mon bonheur, et quels devroient être mes senti-

mens! Avec quel plaisir, quelle consolation, quelle joie ne devrois-je pas le servir, estimer mon sort, bénir mille fois le ciel de mon partage! Toutes les pensées de mon esprit, toutes les affections de mon cœur, tous les momens de ma vie ne devroient-ils pas être sans cesse employés à me consacrer à son service et à me féliciter de mon bonheur?

Mais, hélas! est-ce ainsi que nous vous servons, ô mon Dieu! avec ces désirs, ces empressemens, cette joie? On vous sert, mais comment? On vous sert avec tiédeur, avec négligence, avec indifférence; est-ce la vous servir? On vous sert avec tristesse, avec abattement, avec dégoût; on porte votre joug avec peine et de mauvaise grâce; est-ce la vous servir en Dieu? On vous sert, mais avec frayeur, avec crainte, et comme toujours tremblant en es lave: est-ce la vous servir? ou plutôt n'est-ce pas vous déshonorer? Quittons cet esprit de terreur et d'alarmes; prenons des idées plus dignes de Dieu et de sa bonté. Craignons, mais d'une crainte toute filiale qui dilate le cœur, et non d'une crainte servile qui captive les sentimens.

Servons le Seigneur, ô moname! maisservons-le avec joie. Que cette joie saintese montre et paroisse dans tout: qu'elle respire dans l'air; qu'elle soit peinte sur le visage, qu'elle éclate dans toute la conduite. S'il y a un sacrifice à faire, faisons-le avec générosité; s'il y a une croix à porter, portons-la avec joie; s'il y a une peine à essuyer, essuyons-la sans le témoigner; faisons aimer, goûter le service de Dieu par la manière dont nous le servons: Servite Domino in lætitià (1). Servez le Seigneur avec joie.

<sup>(</sup>t) Praim. 99.

EU.

nsolation, quelle

timer mon sort,

tage! Toutes les flections de mon e ne devroient-ils e consacrer à son onheur? ous vous servons, empressemens, mment? On vous

e, avec indifféren-

us sert avec trisoût ; on porte voe grâce ; est-ce là s sert , mais avec

oujours tremblant ou plutôt n'est-ce

cet esprit de ter-

idées plus dignes ions , mais d'une

œur, et non d'une ntimens.

e! mais servons-le

nontre et paroisse

l'air; qu'elle soit dans toute la cone, faisons-le avec

orter, portons-la suyer, essuyons-

er, goûter le ser-1 nous le servons :

ervez le Seigneur

### PRIÈRE

Vous servir désormais, ô mon Dieu! c'est le sentiment que je vous consacre en ce moinent, et la résolution que je forme pour toute ma vie. Vous servir, c'est là l'homme, c'est là tout l'homme. Hors de là, qu'y a-t-il de solide en ce monde? Vous servir, ò vous le plus digne des maîtres, le plus sincère des amis, le plus tendre des peres, le plus fidele de tous les époux. Vous servir , mais hélas! voudriez-vous encore agréer mes services après que je les ai si longgement profanés au service d'un monde trompeur? Vous servir; mais rendu une fois à vous, vous servir fidelement, vous servir généreusement, vous servir constamment; c'est là notre gloire et notre bonheur, même dès cette vie; ce sera pour l'autre le gage du bonheur éternel. Voilà mes sentimens et mes résolutions, ò mon Dieu! la triste expérience que j'ai faite si souvent de mon inconstance dans votre service me fait trembler pour l'avenir. Daignez fixer cette légerété de mon esprit et cette instabilité de mon cœur, et par là m'attacher inviolablement à vous pour toujours. Ainsi soit-il.

## PRATIQUES.

1º RAPPELER souvent l'oracle de Jésus-Christ, qu'il est impossible de servir deux maîtres.

2º Quand on éprouve quelque chagrin, quelque amertume an service du monde, se dire qu'on a si souvent et si mal servi le Sei-

gneur.

3º Considérer que toutes les créatures inanimées servent à la gloire de Dieu selou leur destination ; abuserons-nous de notre liberté pour nous écarter de ses volontés et de son service ?

4º Penser souvent à tout ce qui nous est revenu de l'attachement que nous avons eu pour le monde, et aux regrets que nous en anrous à la mort.

### SECONDE LECTURE.

#### SUR LE MONDE.

Le monde nous flatte; en nous flattant il nous tompe; en nous trompant il nous perd. Apprenons à le connoître, et nous cesserons de nous y attacher.

1º Le monde nous flatte; c'est par là qu'il nous

prend et qu'il nous séduit. Le monde flatte les passions, et les passions séduisent le cœur, déjà si porté à se prêter à la séduction. Les avenues du monde sont riantes; il ne présente que jeux, qu'amusemens, que festins, qu'assemblées, que spectacles: les yeux sont éblouis, le cœur entraîné. Le monde ne promet que joie, que contentement, que douceurs. Qu'une jeune personne entre dans le monde, tout lui rit, tout l'enchante, tout semble venir au-devant de tous ses désirs: elle ne voit devant elle qu'un chemin parsemé de fleurs; elle s'imagine que tous les jours qui vont se lever pour elle seront des jours sereins et tranquilles; qu'elle va fournir la carrière la plus heureuse; tout semble le lui amoncer.

Le monde nous flatte, et nous aimons à être flattés; le penchant naturel au plaisir et à la dissipation empêche le retour et la réflexion: on n'est occupé que de ce qui plaît et amuse, et on craint, on éloigne tout ce qui peut inquiéter et troubler. C'est une ivresse, c'est un prestige: quand est-ce qu'on en reviendra? Il faut attendre un revers qui dessille les yeux.

Mon fils, disoit le Sage, si les mondains, dans leurs flatteuses promesses, vous présentent la douceur du miel, défiez-vous-en: c'est un poison trompeur; il flatte le goût, mais un jour il déchirera les entrailles: Fiti, si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis; ipsi te seducunt (1). Le conseil est sage; mais les conseils tiennent-ils contre les exemples? et l'esprit sait-il réfléchir quand le cœur est séduit?

re

se

tr.

en

m de

no

du et

2º En nous flattant, le monde nous trompe; le monde promet beaucoup, et il donne peu; le peu mêne qu'il donne, loin de contenter, est souvent une source d'inquiétudes et de chagrins. De-

(1) Prov. 1.

nous aimons à être 1 plaisir et à la dis-1 réflexion : on n'est muse , et on craint, 1 quiéter et troubler. estige : quand est-ce tendre un revers qui

tranquilles; qu'elle

eureuse; tout sem-

les mondains, dans as présentent la doun: c'est un poison a lais un jour il déchiactaverint peccatores, acunt (1). Le couseil ement-ils contre les cléchir quand le cœur

onde nous trompe; et il donne peu; le econtenter, est souset de chagrins. Depuis six mille ans les mondains cherchent le bonheur, aucun n'a encore pu le trouver: le monde a fait mille infortunés, et le monde n'a pas encore fait un heureux; et on s'y attache, et on ne revient pas de son erreur, et on compte sur lui. Ah! qu'on mérite bien les retours et les chagrins qu'on y essuie!

Lemonde nous trompe: et que trouve-t-on dans le monde sur quoi l'on puisse compter? Des cœurs insensibles, des parens indifférens, des amis inconstans, des ennemis cachés, des richesses périssables, des honneurs frivoles, des plaisirs trompeurs; c'est-à-dire, des biens apparens et des maux trop réels, voilà le monde; et quand même le monde prodigueroit ses satisfactions, ses douceurs prétendues, n'arrive-t-il pas souvent qu'on n'y trouve qu'inquiétudes et qu'amertumes? Combien de fois les parties de plaisir se sont-elles changées en jours de tristesse! Combien de fois, dans le sein de la pompe et des spectacles, a-t-on trouvé le dégoût et l'ennui! Combien de fois la voix des soupirs s'est-elle fait entendre au milieu des concerts! Voilà le monde.

On avoit formé un établissement qui unissoit deux cœurs faits, ce semble, pour se rendre heureux; la mort enlève un des deux au printemps de ses jours, et fait passer à l'autre une vie dans la tristesse et le deuil. On avoit amassé des biens, on s'étoit élevé à un poste éclatant: un revers de fortune vient abattre cet édifice de prospérité et ensevelir le possesseur sous ses ruines; voilà le monde. Tant d'autres ont compté sur lui, et en sont devenus les victimes après en avoir été les idoles.

Monde trompeur! actuellement même tu te formes encore des adorateurs pour les perdre, et de nouvelles victimes pour les immoler: tu les conduis comme sur des prairies fleuries et riantes, et tu creuses sous leurs pieds des abimes pour les

engloutir: mille exemples ont précédé, et mille exemples n'ont pas corrigé. Tel jouit à présent de ses trompeuses faveurs, qui servira un jour de monument de ses inconstances; abandonné, méprisé, rejeté du monde; semblable à ces débris de vaisseaux poussés sur les bords de la mer après un funeste naufrage, triste spectacle, ou des décadences humaines, ou des vengeances divines; déjà la tempête s'élève pour former l'orage qui doit l'engloutir dans le moment où il méditoit quelque fête ou quelque festin.

3° Le monde nous perd. Ne suffiroit-il pas pour cela de nous flatter et de nous tromper? ne seroit-ce pas par cela seul nous donner à nousmêmes le moyen de nous perdre, en nous don-

nant celui de nous pervertir?

Le monde nous perd, parce qu'il est ennemi et maudit e Dieu, parce qu'on ne sauroit servir à la fois deux maîtres; parce que les maximes du monde sont tout opposées à celles de l'Évangile; parce que le monde allume et fomente toutes les passions; parce que tous les objets, tous les attraits que présente le monde, conjurent contre notre salut; parce que ses exemples sont contagieux, ses spectacles séduisans, ses discours pervers, ses dangers fréquens, ses revers funestes; tout est danger et séduction dans le monde.

Le monde nous perd, parce qu'il nous aveugle par le bandeau qu'il met sur nos yeux, et qu'on craint de tirer; parce qu'il nous entraîne par les liens qu'il forme, et qu'on ne peut rompre, lors même qu'on gémit sous leur poids; parce qu'il subjugue par la domination qu'il exerce, quoiqu'on déteste son esclavage, parce qu'il nous arrête par les nouveaux piéges qu'il nous tend sans cesse lorsque nous penserions à secouer son joug. Mille fois on s'est plaint du monde; on en a lut s'e me loi ce dél de po

ave cen que être tem dire sera

qu'i

qu'i

qu'i plus heur maît est i dons moir vent

du n gers du b de re auroi amer

H

précédé, et mille jouit à présent de servira un jour de ; abandonné , méble à ces débris de ds de la mer après ctacle, ou des déengeances divines: former l'orage qui ent où il méditoit

Ne suffiroit-il pas nous tromper? ne ous donner å nousdre, en nous don-

e qu'il est ennemi et ne sauroit servir à que les maximes du celles de l'Évangile; fomente toutes les objets, tous les at-, conjurent contre kemples sont contasans, ses discours s, ses revers funestion dans le monde. e qu'il nous aveugle nos yeux, et qu'on ous entraîne par les e peut rompre, lors poids; parce qu'il qu'il exerce, quoiparce qu'il nous arqu'il nous tend sans så secouer son joug. lu monde; on en a connu le péant et la vanité, on a formé la résolution de le quitter. Qu'est-ce que le monde? s'est-on dit en soi-même dans ces heureux momens où la grâce touchoit, où la conscience parloit, où Dieurappeloit et tendoit les bras : qu'est-ce que le monde? et on y est encore, et on se débat dans ses liens, pour n'avoir pas le courage de faire un effort généreux qui puisse affranchir pour se rendre à Dieu et à soi.

Après tout, le monde passe et nous passons avec lui : les jours s'écoulent, les années avancent, le monde s'enfuit, il nous guittera avant que nous le quittions; nous déplorerons peutêtre à jamais tant de travaux stériles, tant de temps perdu, tant de grâces profanées : nous maudirons un jour ce monde que nous chérissons.

sera-t-il temps de le faire ?
Quoi qu'il en soit , craignons le monde , parce qu'il nous flatte; défions-nous du monde, parce qu'il nous trompe; décistons le monde, parce qu'il nous perd. Malheureux qui le méconnoît! plus malheureux qui s'y engage! infiniment malheureux qui s'expose à y mourir! Dieu ec' notre maître, le monde n'est qu'un usurpateur; Dieu est notre père, le monde n'est qu'un tyran. Rendons-nous à qui nous nous devons ; aurionsnous jamais dù le quitter? consacrons-lui du moins le peu de jours qui nous restent ; ils peuvent encore nous mériter une éternité de bonheur.

Heureuse la personne à qui Dieu a ouvert de bonne heure les ,eux sur le néant et les illusions du monde, ou plutôt sur ses piéges et ses dangers! Pourra-t-elle jamais reconnoître la grandeur du bienfait? Aura-t-elle jamais assez de sentimens de retour? Ah! si elle savoit les chagrins qu'elle auroit essuyés, les dangers qu'elle auroit courus, les amertumes où elle auroit été plongée! Mais sur-

tout à la mort, quand il faudra sortir de ce monde, quelle consolation pour elle de s'en être éloignée, et d'avoir consacré à Dieu les sentimens de son œur! Il lui en aura coûté quelques peines, quelques privations, quelques sacrifices; mais peu d'années finiront le cours de ses peines, et l'éternité en sera le prix et la récompense.

## Avis salutaire.

es ré

Sec

Ses

nè

m

nio qui

Vro

elle

favi

et s

voi

n'ei

gue

trui

pu

n'of

et o

escl

bien
pour
ce q
tanc
Ar
cour

1º Quittons le monde avant que le monde nous quitte : faisons à présent avec mérite ce qu'il faudra faire un jour par nécessité et sans fruit.

2° Les jeunes personnes entrent trop tôt dans le monde; les personnes àgées le quittent trop tard; tous se repentiront un jour de s'y être engagés. Jeunes personnes, ne vous empressez pas d'y entrer: vous n'en éprouverez que trop tôt les revers et les dangers. Personnes avaucées en àge, quittez-le sans délai; n'attendez pas que le monde vous dise de vous retirer.

3º Il y a trois sortes de personnes qui regardent le monde bien différemment; le pécheur, le sage et le Chrétien. Le pécheur le regarde comme quelque chose qui dure; le sage, comme quelque chose qui passe; le Chrétien, comme quelque chose qui est passé. De quel œil le regardons-nous?

Entrons souvent dans les sentimens que nous aurons à la mort. L'homme vivant aime le monde; l'homme mourant le méprise; l'homme mort le déteste. L'éternité ne suffira pas pour épuiser ses regrets et tarir ses larmes.

u les sentimens de quelques peines , sacrifices; mais peu s peines , et l'éter-

apense.

que le monde nous mérite ce qu'il fau-

é et sans fruit. trent trop tôt dans fes le quittent trop jour de s'y être envous empressez pas erez que trop tôt les nes avancées en âge, lez pas que le monde

sonnes qui regardent; le pécheur, le sage regarde comme quelge; comme quelque chose regardons-nous? sentinens que nous vivant aime le montra pas pour épuiser

## MÉDITATION

Sur l'attachement au monde.

Qu'on est avengle, qu'on est malheureux, qu'on est criminel de s'attacher au monde! Ces trois réflexions bien méditées, ô mon Dieu! que de sectateurs n'arracheroient-elles pas au monde et à ses prestiges! Dieu de bonté, faites que je les pénètre, pour me détacher à jamais du monde qui m'éloigne de vous.

#### PREMIER POINT.

Qu'on est aveugle de s'attacher au monde! Que trouve-t-ou, que peut-on trouver dans le monde, que vide, qu'erreur, que néant? qu'a-t-il qui puisse nous attirer? Tout ce qu'il a ne devroit il pas nous en détacher? Ses promesses sontelles sincères? ses amitiés sont-elles solides? ses faveurs mêmes sont-elles pour nous sans danger et sans crainte? Est-il possible que tout ce qu'on voit, qu'on sait, qu'on connoît dans le monde, n'en fasse pas connoître la vanité? Est-il possible que l'exemple de tant d'autres ne nous ait pas instruits, que notre propre expérience n'ait ent re pu nous détromper? On sait que le monde n'offre que des biens apparens et des maux réels; et on s'y attache, et on s'y livre, et on s'en rend esclave. Il faut que le prestige du monde soit bien grand, et les nuages qu'il répand bien épais, pour aveugler à ce point les mondains, après tout ce qu'ils ont si souvent éprouvé de son inconstance et de ses revers.

Ame immortelle, êtes-vous donc faite pour courir ainsi après ce fantôme, et donner dans l'il-

lusion de tant de mensonges? A quel terme pourront-ils enfin vous conduire? Considérez tous
les biens de ce monde; ils promettent beaucoup,
et que donnent-ils? Les richesses disent qu'elles
rendent heureux; et au milieu des trésors on
ne trouve qu'un fonds d'indigence. Les honneurs disent qu'ils rendent heureux; et quand on
y est élevé, on voit que ce n'est qu'une vaine fumée (1). Les plaisirs disent qu'ils font des heureux; et les plaisirs, loin de satisfaire, se changent souvent en dégoût et en amertume. Et comment les biens bornés et périssables du monde
contenteroient-ils jamais un cœur fait pour Dieu?

Tel est cependant, ô mon Dieu, l'aveuglement dans lequel on vit, et dont on ne sauroit revenir. L'illusion qui a séduit les siècles passés dure encore, et aveuglera les siècles suivans, parce que les siècles passent, les vices subsistent.

Aveuglement le plus étonnant, puisque c'est fermer les yeux à toutes les lumières de la raison, de la religion, et à tous les témoignages de l'expérience et du sentiment.

Aveuglement le plus déplorable, puisque c'est s'aveugler volontairement soi-même, et courir à l'abîme, quand on le voit.

Aveuglement le plus funeste, et dans lui-même et dans ses suites; car, une fois ainsi aveuglé, à quels excès n'est-on pas capable de se porter? Dieu des lumières, éclairez tant d'aveugles qui gémissent dans les ombres de la mort; ne permettez pas que vos enfans ne soient que des enfans de ténèbres. C'est le monde qui vous les enlève: faites qu'ils le connoissent, ils en seront bientôt détrompés. Combien d'années ai-je vécu dans ce triste et déplorable aveuglement! Insensé! je courois après un fantôme qui me séduisoit,

(1) S. Augustin.

Es feli mo tra

voi

de roid heu de , qu'il con sées crific sant en colifié des faire funes contaveus

vous Ma rons pourr

tomb

aurez

sensil

conse voulu II' LECTURE.

et sans m'en apercevoir, je courois à ma perte et à mon malheur!

#### SECOND POINT.

Qu'on est malheureux de s'attacher au monde! Espère-t-on d'y trouver un bonheur solide, une félicité véritable? Où sont les heureux que le monde à formés? Que de malheureux, au contraire, ne fait-il pas tous les jours? S'ils pouvoient faire entendre leurs voix et leurs plaintes, de quels soupirs, de quels gémissemens ne feroient-ils pas retentir l'univers! Au milieu du bonheur qu'on s'étoit flatté de trouver dans le monde, qu'y a-t-on souvent éprouvé, que chagrins, qu'inquiétudes, qu'afflictions d'esprit et de cœur? Combien de personnes se sont dévouées, épuisées, immolées au service du monde, lui ont sacrifié leurs intérêts, leur repos, leur liberté, leur santé, leur conscience! Quelles récompenses en ont-elles reçues, que l'ingratitude et l'indifférence? Quels fruits en ont-elles retirés, que des fruits d'amertume? Allez donc, victimes infortunées de votre attachement, allez encore vous exposer sur cette mer orageuse, au hasard d'y faire un triste naufrage ; allez vous jeter dans cette funeste région de ténèbres pour y respirer un air contagieux et empoisonné; allez, marchez en aveugles sur le bord de ces affreux précipices, pour tomber dans l'horreur des abimes : quand vous y aurez malheureusement péri, le monde sera-t-il sensible à votre perte? aura-t-il de quoi vous consoler dans votre malheur? Vous n'avez pas voulu profiter du triste exemple de tant d'autres, vous irez vous-même en servir à la postérité.

Malheur d'autant plus grand , que nous ne l'aurons que trop justement mérité, et que nous ne pourrons l'attribuer qu'à nous mêmes ; malheur

DIEU. quel terme pour-? Considérez tous mettent beaucoup, sses disent qu'elles eu des trésors on ligence. Les honureux ; et quand on est qu'une vaine fu-

u'ils font des heusatisfaire, se chanamertume. Et comrissables du monde œur fait pour Dieu? Dieu , l'aveuglement n ne sauroit revenir. ecles passés dure en-

s suivans, parce que subsistent. nnant, puisque c'est lumières de la raison, témoignages de l'ex-

orable , puisque c'est ji-même, et courir à

ste , et dans lui-même ie fois ainsi aveuglé, capable de se por-lairez tant d'aveugles bres de la mort ; ne ns ne soient que des e monde qui vous les oissent , ils en scront en d'années ai-je vécu aveuglement! Insentôme qui me séduisoit,

d'autant plus affreux qu'il deviendra peut-être pour nous la source d'un malheur éternel. Voilà le monde, et le sort ordinaire de ses tristes vic-

times.

Grand Dieu, que vous vous vengez bien terriblement de ceux qui vous abandonnent pour suivre le monde! Hélas! que n'avez-vous pas fait pour leur faire connoître leur aveuglement et les en retirer! Que de vives lumières, que d'onctions tou-chantes, que de remords salutaires, que de momens heureux, où, s'ils avoient voulu écouter votre voix, et se rendre dociles aux impressions de la grâce, ils auroient ouvert leurs yeux aux dangers, et leur cœur au retour! Leur regret eût été salutaire, leurs larmes eussent été consolantes ; ils auroient encore trouvé en vous le meilleur des maîtres, le plus tendre des pères. Ah! s'ils avoient su combien votre service est doux, votre joug consolant, avec quelle joie l'auroient-ils porté! Au lieu qu'en continuant à se livrer au monde, ils n'ont formé que des regrets stériles, ils n'ont versé que des larmes de désespoir; et, après avoir goûté quelque douceur apparente, ils sont tombés dans le comble de tous les malheurs.

#### TROISIÈME POINT.

Qu'on est coupable de s'attacher au monde! c'est le troisième abine qui s'ouvre sous les pieds des mondains, un abine de crimes et de péchés; et n'est-ce pas déjà un crime bien grand de s'attacher ainsi aux créatures préférablement à son Créateur? N'est-ce pas par là même manquer au premier et au plus essentiel des préceptes? Quel crime d'élever ainsi autel contre autel dans son cœur!

On sait qu'on avoit solennellement renoncé au monde dans son baptême, et qu'on n'est chrétien

us vous vengez bien terri- : us abandonnent pour suie n'avez-vous pas fait pour r aveuglement et les en reières, que d'onctions touds salutaires , que de moils avoient voulu écouter e dociles aux impressions nt ouvert leurs yeux aux au retour!Leur regret eût mes eussent été consolane trouvé en vous le meillus tendre des pères. Ah! n votre service est doux, vec quelle joie l'auroient-ils continuant à se livrer au é que des regrets stériles , larmes de désespoir; et, que douceur apparente, ils mble de tous les malheurs.

EME POINT.

de s'attacher au monde! e qui s'ouvre sous les pieds ne de crimes et de péchés ; crime bien grand de s'attas préférablement à son Créalà même manquer au preel des préceptes? Quel criel contre autel dans son

solennellement renoncé au me , et qu'on n'est chrétien He LECTURE.

21

qu'à ce titre de ranoncement : quel crime de violer ainsi ses engagemens!

On sait qu'on ne peut s'attacher au monde sans participer à ses maximes , à ses exemples , à sa contagion; sans négliger ses devoirs, sans étouffer les remords, sans profaner son encens, quel crime de

On sait que le monde est ennemi de Dieu et frappé de ses anathèmes; qu'ainsi on ne peut s'attacher au monde sans devenir ennemi de son Dieu: quel crime d'encourir volontairement sa disgrâce! On sait surtout qu'il est impossible de servir

deux maîtres, et qu'il faut nécessairement en servir un et abandonner l'autre, s'attacher à l'un et renoncer à l'autre : quel crime de s'attacher au service du monde , puisque c'est en quelque manière renoncer à celui de Dieu !

Qu'arrive-t-il donc? Cest que, malgré ses engagemens, ses promesses, tous ses devous, on s'est attaché au monde, on s'est éloigné de Dieu, on a négligé le salut de son âme, on a livré son cœur à la séduction, son esprit à l'erreur; et en conséquence, graces violées, conscience combattue, remords etouffés, devoirs oubliés, crimes accumulés : voilà l'abime où le monde conduit ; voilà le fruit de malédiction qu'a produit cette terre elle-même maudite. Ne devroit-elle pas, pour un chrétien, être une terre étrangère? Et qu'est-ce qu'un chrétien dévoué à Dieu devroit avoir de commun avec le monde qui le méconnoît?

Cependant il faut quitter un jour ce monde pervers, s'arracher à ses faux attraits, à ses charmes trompeurs ; dire un éternel adieu à ses pompes , à ses spectacles, à ses assemblées : disons mienx , à ses prestiges et à ses illusions. Qu'en restera-t-il alors? Que pensera-t-on de soi, de sa vie, de son aveuglement? Que reviendra-t-il de tout ce qu'on

a été, de tout ce qu'on a goûté? Que deviendront ces espérances dont on s'étoit nourri, ces délices qu'on s'étoit promises, cette longue perspective d'années, d'amusemens, de plaisirs, de beaux jours, qu'on s'étoit présentée à soi-même? La tra-me sera coupée, le prestige dissipé. Le monde s'enfuit avec le temps, et l'éternité ouvre à jamais ses abimes.

Etoit-ce pour cela, grand Dieu, que vous nous aviez mis sur la terre, et avec ces sentimens que nous devions aller un jour paroître devant vous?

### PRIÈRE.

de

pa

dre te e voi

qui de l

diri gén roir

sou

écri c'es

où, où,

téme D

relle ce fla

lut, tous

C'ast donc à vous seul que je veux m'attacher désormais, ô mon Dieu! Le monde ne mérite ni mon cœur, ni mes hommages; c'est parce qu'on ne le connoit pas qu'on s'y attache, et ce n'est qu'après une triste et funeste expérience qu'on revient de son illusion. Je ne l'ai que trop éprouvé pour mon malheur. Heureux encore que vous ayez daigne m'éclairer et m'ouvrir les yeux! comme tant d'autres, ayez dangue in coater et in novem respectivement et dans mon malheur. Je reviens à vous, ô le Dieu de mon cœur? le monde n'aura plus de part à mes sentimens. Je sais qu'un jour il faudra le quitter, je n'attendrai pas que la mort vienne m'en arracher, des ce moment je fais un divorce éternel avec lui ; mon état m'y engage , mais ma religion m'en séparera ; j'y vivrai comme n'y vivant pas. Est-ce une vie que cello qu'on mène dans le monde ? et un Chrétien pourra-t-il jamais y vivre sans crainte, et y mourir sans regret?

### PRATIQUES.

ze Renouveles souvent l'engagement de renoucer au monde, qu'on a pris à son baptème.

2º Quand on a des chagrins à essuyer dans le monde, les offrir

en expiation des péchés qu'on y a commis.

3º Ecourer les plaintes que font si souvent les personnes du monde qui en jugent par leur expérience, et profiter de leur exemple pour ne pas participer à leur malheur

4º Regarder le monde comme une figure qui passe, et qui est déjà passée : qu'y a-t-il de solide en ce monde? et pourquoi s'attacher à ce qui doit finir?

longue perspective plaisirs , de beaux à soi-même? La tradissipé. Le monde

rnité ouvre à jamais

Dieu, que vous nous ec ces sentimens que roître devant vous?

m'attacher désormais, ô mon eur, ni mes hommages; c'est y attache, et ce n'est qu'après revient de son illusion. Je ne eur. Heureux encore que vous s yeux! comme tant d'autres, it et dans mon malheur. Je rele monde n'aura plus de part il fandra le quitter, je n'attenu anura ie quiter, je il atter-racher, des ce moment je fais m'y engage, mais ma religion vivant pos. Est-ce une vie que un Chrétien pourra-t-il jamais as regret?

UES.

ement de renoncer au monde,

ssuyer dans le monde, les offrir ommis.

souvent les personnes du monde et profiter de leur exemple pour

figure qui passe, et qui est déjà monde ? et pourquoi s'attacher à

## TIOISIÈME LECTURE.

SUR LA CONSCIENCE.

IL n'est point de connoissance si nécessaire à l'homme que la connoissance de soi-même; et la connoissance de soi-même, c'est la connoissance de son cœur et de sa conscience : c'est la l'homme, c'est là tout l'homme.

La conscience peut se trouver en quatre situations d'fférentes : conscience droite, conscience douteuse, conscience erronée, et conscience aveugle. Dans la connoissance de ces quatre consciences différentes, l'homme trouvera cette connoissance parfaite de ce qu'il est et de ce qu'il doit être.

1º La conscience droite est le témoignage de la droite raison; c'est le jugement pratique qui dicte ce qui est permis et ce qui ne l'est pas; c'est la voix de Dieu qui se fait entendre dans nous, et qui nous parle en son nom; c'est un rayon émané de la lumière éternelle qui nous éclaire et qui nous dirige. Telle est la conscience de tout homme en général. Dans le pécheur, la concience est un mi-roir fidèle qui représente les taches dont l'âme est souillée; c'est le livre divin où une main invisible écrit nos péchés à mesure que nous les commettons; c'est un tribunal secret que Dieu élève dans l'âme, où, dès que nous péchons, nous sommes cités : où, étant cités, nous trouvons un témoin; et le témoin que nous trouvons, c'est nous-mêmes.

Dieu a créé l'homme avec une conscience naturellement droite. Tant qu'il marchera à la lueur de ce flambeau, il ne sauroit s'égarer des voies du salut, où la conscience, aidée de la grâce, conduit tous nos pas. Nous dirons en détail quelles sont

ses fonctions, et quel est l'emploi auguel Dieu le destine envers nous.

2º La conscience douteuse est celle qui se trouve comme en balance et en suspens ; incertaine si telle chose est permise ou ne l'est pas, si telle action est défendue ou licite : de part et d'autre elle voit des raisons plausibles qui font impression, mais parmi ces raisous aucune qui emporte le poids et sur laquelle elle puisse se décider. Ainsi flottante entre ces raisons différentes et opposées, elle reste indécise, et n'ose se déterminer, craignant de se

tromper et de pécher.

Jamais il n'est permis d'agir avec une cons-cience douteuse; il faut s'éclaireir et s'instruire, si on le peut : que si dans le moment même il faut agir, et qu'on n'ait ni le moyen ni le temps de s'instruire et de consulter, il faut, pour sortir du doute et se former une conscience, considérer et examiner devant Dieu ce qui, dans la circonstance présente, paroît être convenable; prier le Seigneur de nous éclairer, et alors se décider et agir, saus dans la suite à s'éclaireir et à revenir, s'il y avoit eu quelque chose qui ne fùt pas en règle. Cen'est plus alors agir dans le doute, parce que la vue de ce qui paroît plus convenable, en a fait sortir; alors on peut se tromper, mais on ne peut pécher.

La conscience timide et timorée est celle d'une âme qui craint non-seulement le péché, mais encore tout ce qui peut avoir la moindre ombre et la plus légère apparence de péché : heureuse la cons-

cience ainsi disposée!

Quand une âme se fait des peines et des doutes sans aucun fondement légitime et sans aucun motif raisonnable, c'est alors une conscience scrupuleuse, tourment continuel des àmes qui sont en cet état, et souvent de ceux qui les dirigent. Le scrupule peut venir de trois sources différentes : ou du

fai.

801

de

rac

s'h

les

qui

jetti

roit

sans

pèce

dang 38

tière

faux

La co

de ; c

conse

Il fan

coupa

taire.

et des CIS; Si

yoit et

quand

moyen

bonne

qui l'a

jamais

sur cet

légitim

reur es

s il ven

tion, e

alors u

ment e

EV. oi auquel Dieu le

celle qui se trouens ; incertaine si est pas, si telle acpart et d'autre elle font impression, ui emporte le poids der. Ainsi flottante opposées, elle reste er, craignant de se

ir avec une conscir et s'instruire, si
oment même il faut
uile temps de s'inscour sortir du doute
considérer et examila circonstance préciprier le Seigneur
décider et agir, sauf
evenir, s'il y avoit eu
en règle. Cen'est plus
e que la vue de ce qui
fait sortir; alors on
peut pécher.
morée est celle d'une
it le péché, mais en-

moindre ombre et la né : heureuse la conss peines et des doutes ne et sans aucun moae conscience scrupus àmes qui sont en cet les dirigent. Le scruces différentes : ou du côté de Dieu, et ce sont des preuves auxquelles il faut se soumettre; ou du côté du démon, et ce sont des tentations dont il faut se défier; ou de notre part, de nous-mêmes, d'un fonds de caractère timide, pénible, ombrageux, dont il faut s'humilier. Mais de quelque source que viennent les scrupules, le sage et presque l'unque conseil qu'on puisse donner aux personnes qui y sont sujettes, c'est la soumission et la docilité; on ne sauroit trop le leur prescrire et le leur recommander, sans quoi elles souffriront et feront souffrir une espèce de martyre: souvent même elles seront en danger de s'égarcr et de se perdre.

3º La conscience erronée est celle qui, en matière de conduite et de mœurs, porte un jugement faux, et qui agit en conséquence de ce jugement. La conscience douteuse n'est que dans l'incertitude ; celle-ci est dans l'égarement et l'erreur. La conscience peut être erronée en deux manières. Il faut distinguer si l'erreur est coupable ou non coupable, si l'ignorance est volontaire ou involontaire. Elle est coupable, si ayant eu des peines et des doutes raisonnables, on ne les a pas éclaircis; si on a négligé de s'instruire quand on le pouvoit et qu'on le devoit; elle n'est point coupable, quand on n'a eu aucun motif de douter, aucun moyen de s'instruire. Par exemple, un héritier de bonne foi possède un bien laissé par ses ancêtres qui l'avoient autrefois mal acquis : cet héritier n'a jamais eu aucune connoissance ni aucun doute sur cette acquisition injuste ; il croit cet héritage légitime : en cela il est dans l'erreur ; mais cette erreur est involontaire et n'est point coupable. Que s'il venoit ensuite à découvrir le vice de l'acquisition, et qu'il continuat de posséder, ce seroit alors une conscience erronée, mais volontairement et criminellement erronée, contraire à la

E

bonne foi et à toutes les lumières de la conscience droite.

4° Quand la conscience reste ainsi, et agit dans l'erreur volontaire et connue, c'est ce qu'on appelle une conscience fausse, aveugle, égarée, par conséquent coupable et détestable aux yeux de Dieu. Et voilà l'état le plus triste, le plus funeste où une âme puisse tomber; parce que cette conscience donne dès lors dans tous les crimes, tous les désordres, tous les excès; et devient tout à la fois, dans le pécheur, une source de péché, une source d'aveuglement d'esprit, d'endurcissement de cœur, et enfin de réprobation malheureuse, si on persévère dans cet état

Revenons à la conscience droite, et rendons-

co no

s'é

cor

tra. téri

mes

nos

jama

voue

nous nous

de no

mem

mis d

de dir

Ne lis

tez pa expos

ce pro profit

consci

s'éleve

gu'ave fensé v

(1) Ma

nous à ses divines lumières.

La conscience droite, comme députée d'2 Dieu, exerce envers nous quatre fonctions différentes; elle nous éclaire, elle nous reprend, elle nous juge, elle nous punit; apprenons à respecter notre conscience; et si nous ne la respectons pas, apprenons à la craindre.

r° Elle nous éclaire: la conscience est notre première règle, notre premier casuiste, et le guide fidèle que nous devons suivre. En matière de salut, il est des voies droites et sûres; mais il est aussi des voies obliques, des voies détournées et trompeuses qui penvent égarer; c'est à la conscience droite à les discerner et nous y conduire; c'est le flambeau sacré qui nous éclaire, c'est la règle sûre qui nous fixe, c'est le rayon céleste qui brille à nos yeux pour diriger toutes nos démarches; elle veille sur notre conduite, elle est attentive à toutes nos actions: elle préside à toutes nos pensées, à tous nos sentimens: toujours éclairée dans ses lumières, toujours invariable dans ses décisions, toujours inflexible dans ses arrêts, elle ne sait ce que c'est

oteti. es de la conscience

e ainsi, et agit dans, e'est ce qu'on apveugle, égarée, par estable aux yeux de liste, le plus funeste arce que cette consus les crimes, tous ; et devient tout à la burce de péché, une it, d'endurcissement ation malheureuse, si

droite, et rendons-

nme députée (°2 Dieu, onctions différentes ; eprend, elle nous juge, à respecter notre consectons pas , apprenons

onscience est notre precasuiste, et le guide fie. En matière de salut, res; mais il est aussi des étournées et trompeust à la conscience droite duire; c'est le flambeau t la règle sûre qui nous qui brille à nos yeux marches; elle veille sur tentive à toutes nos acs nos pensées, à tous lairée dans ses lumières, ses décisions, toujours elle ne sait ce que c'est que de flatter, de dissimuler, de mollir, de se prêter, de s'accommoder au temps et aux circonstan ces ; jamais d'adoucissement et de condescendance qui favorise la nature : toujours un langage sincère qui s'en tient à la rigueur de la loi. Heureuse l'ame qui écoute sa voix, qui ne se conduit que par ses conseils, qui s'en tient à ses décisions, qui ne s'écarte jamais du sentier qu'elle prescrit! Prenons garde de lui résister, de la contrister, d'agir contre ses lumières; n'ayons jamais notre conscience contre nous, et nous aurons toujours Dieu pour nous. Quand l'univers nous croiroit coupables, et s'élèveroit contre nous pour nous accuser, si notre conscience ne nous reproche rien, nous serons tranquilles, et nous pourrons goûter la paix intérieure de l'âme ; parce qu'après tout nous sommes devant Dieu, et Dieu ne nous juge que selon nos lumières et notre conscience.

2º Elle nous reprend. Non, la conscience n'est jamais complice de nos désordres; elle les désavoue, elle les désapprouve. Du moment que nous nous écartons, ou que nous sommes sur le point de nous écarter, la voix de la conscience est à la porte de notre cœur pour nous dire de la part de Dieu nième : non licet(1); non, il ne vous est point per-nus de faire cette action, d'entretenir cette liaison, de dire cette parole, de vous arrêter à cette pensée. Ne lisez pas ce livre, il est dangereux; ne fréquentez pas cette personne, elle est suspecte, ne vous exposez pasà cette occasion, elle vous sera funeste; ce procès est injuste, ce contrat est usuraire, ce profit est illégitime. Si, malgré les avis de notre conscience, nous allons en avant, à l'instant elle s'éleve contre nous, elle s'écrie : quid fecisti (2) ? qu'avez-vous fait? Vous avez péché, vous avez offensé votre Dieu : vous avez transgressé sa loi, en-

(1) Matth. 14. - (2) Reg. 3.

couru sa disgrace; objet de sa colère, vous vous êtes exposé à toute la rigueur de sa justice et de ses vengeances. Ainsi David coupable entend une voix qui lui reproche son crime, et le présente sans cesse à ses yeux: peccatum meum contra me est semper (1). Ainsi l'homicide Caïn sent toute l'horreur de son attentat: major est iniquitas mea (2). Ainsi le perfide Judas entend la voix du sang qu'il a livré: peccavi, tradens sanguinem justum (3).

Ainsi tout pécheur est-il comptable de sa conduite à sa conscience: Arrêtez-vous, dit-elle, vous êtes sur le bord de l'abème: la loi le défend sous peine de mort, vous en répondrez devant Dieu. Non, jamais il n'y auroit de péché, si jamais il n'y avoit de résistance à la voix intérieure de la conscience.

ete

rec

péc

tim

ces

la n

la n

nerr que

voir

Héla

bour que s

ment

vid,

toit 1

terne

qui s Fallu

gubre

Pour

outra

souve

venir

peines

Qu

3º Elle nous juge. A l'instant que le péché est commis contre Dieu, l'arrêt de notre conscience est porté contre nous. Vous avez péché, vous méritez l'enfer; si vous mourez dans cet état, vous êtes damné: le moment de la mort commence à exécuter la sentence. Dans cette voix de la conscience, Dieu, souverain juge, a fait entendre sa voix et porté son jugement : la conscience n'en est que l'instrument et l'organe; elle prononce en son nom, et juge sous son autorité souveraine. C'est en ce sens que l'on dit que nous sommes nous-mêmes nos premiers juges, et que le premier tribunal où nous sommes cités, c'est celui de notre conscience, sans que nous puissions ni en éviter la présence, ni en suspecter l'équité, ni en éluder les arrêts. Jugement équitable! jugement formidable! jugement sans appel! la seule pénitence peut en arrêter le cours et l'effet, d'autant plus que notre conscience, en portant le jugement sur nous, devient en même temps un témoin contre nous, et rend un témoignage d'autant plus terrible, qu'il

(1) Psalm. 50. - (2) Genes. 4. - (3) Matth. 27.

nev.

colère, vous vous

e sa justice et de

apable entend une

ne, et le présente

meum contra me est

in sent toute l'hor
t iniquitas mea (2)

a voix du sang qu'il

inem justum (3).

comptable de sa con

t iniquitas mea (2). a voix du sang qu'il omptable de sa convous, dit-elle, vous oi le défend sous peiz devant Dieu. Non, si jamais il n'y avoit ure de la conscience. tant que le péché est de notre conscience avez péché, vous méz dans cet état, vous la mort commence à ette voix de la consge, a fait entendre sa la conscience n'en est elle prononce en son rité souveraine. C'est ous sommes nous-mêque le premier tribuest celui de notre consions ni en éviter la prépuité, ni en éluder les jugement formidable! ule pénitence peut en autant plus que notre igement sur nous, deemoin contre nous, et nt plus terrible, qu'il est intime, qu'il est éclairé, qu'il est personnel. Ah! qu'il est triste d'être condamné par soi-même, et de n'avoir rien à opposer à cette condamnation! Et qu'opposer en effet, quand notre propre conscience est tout à la fois accusatement in contraction.

cience est tout à la fois accusateur, juge et témoin? Que reste-t-il donc, si ce n'est que notre conscience prenne et exerce encore contre nous la qualite de vengeur? Ministre terrible et plus formidable encore que tous les autres, elle nous punit. Dien lui confie les intérêts de sa justice et de sa vengeance: et en combien de manières n'exerce-t-elle pas cette redoutable fonction envers le pécheur après son péché, par ces remords cuisans qui l'accablent, ce ver rongueur qui le déchire, cette syndérèse continuelle qui le poursuit; ces craintes, ces frayeurs, ces alarmes continuelles dans lesquelles il vit! Si la moindre maladie, la moindre infirmité survient, la mort à l'instant se présente à ses yeux : si le tonnerre gronde, si la terre tremble, s'il arrive quelque accident imprévu, il croit à tous les momens voir le bras de Dieu levé, et les abimes ouverts. Hélas! faut-il au pécheur de peine plus terrible, de bourreau plus cruel, de vengeur plus inexorable que sa propre conscience qui l'agite et qui le tourmente? Fallut-il autre chose pour tourmenter David, que l'ombre sanglatte d'Urie, qui se présentoit partout à lui? Fallut-il autre chose pour consterner l'impie Balthazar, que la vue de cette main qui sortoit de la muraille, et qui traçoit son arrêt? Fallut-il autre chose à Antiochus, que l'image lugubre du temple de Jérusalem qu'il avoit profané? Pourquoi cela, si ce n'est parce que la conscience outragée et vengeresse leur rappeloit sans cesse le souvenir de leurs crimes, et faisoit servir ce souvenir à leur supplice et à sa vengeance.

Que s'il y a des pécheurs qui n'éprouvent pas ces peines intérieures, hélas! ne peut-on pas dire qu'ils

3

(3) Matth. 27.

n'en sont que plus à plaindre et plus malheureux." Et si leur état est une punition de Dieu, un abandon de Dieu, une malédiction de Dieu, est-il de veugeance plus terrible, d'état plus funeste? Et qu'annonce-t-il, qu'une condamnation, une réprobation éternelle comme deja consommée?

Écontons la voix de notre conscience. N'étouffons pas ses remords, redoutons ses arrêts, apaisons ses cris; c'est l'unique moyen de rappeler le calme, et de rentrer dans le sein de la paix.

## MÉDITATION

Sur les agitations de la conscience.

Quel est le malheur de l'homme, ô mon Dieu, lorsqu'engagé par l'attrait de la passion, il vient à se livrer au péché! Le trouble, les remords, la frayeur s'emparent de lui: le trouble l'agite, le remords le déchire, la frayeur le consterne. Quel tourment! c'est pourtant un tourment salutaire.

Dieu de bonté! Dieu des lumières! faites que je comprenne tout le malheur d'une conscience dans cet état, afin que je ne m'expose jamais à en ressentir les cruelles atteintes.

## PREMIER POINT.

Quand la grâce s'éloigne d'une âme, la paix s'éloigne avec elle ; le trouble vient prendre sa place, le désordre succède à l'instant. Les ténèbres épaisses répandues sur la face de toute l'Egypte, sont la triste image d'une conscience troublée. Mille pensées différentes s'élèvent dans elle, mille réflexions opposées viennent l'agiter tour-à-tour; la vue du péché où elle est tombée, l'éloignement de la grâce qu'elle a perdue, la difficulté du retour par la pénitence; de combien de sentimens opposés n'estelle pas combattue! La mer en fureur a-t-elle à tice can de specim po des niè boi sez ceu des cherregi

fois main vous cher mes votre vous qui e cienc jours poise et ne

mord mettr pensé (1) P

sera e

C'e

# ION

la conscience.

omme, ô mon Dieu, e la passion, il vient à ble, les remords, la le trouble l'agite, le ur le consterne. Quel n tourment salutaire. lumières! faites que je d'une conscience dans lose jamais à en resseu-

OINT.

d'une âme, la paix s'évient prendre sa place, nt. Les téuèbres épaistoute l'Egypte, sont la ce troublée. Mille pense elle, mille réflexions tour-à-tour: la vue du floignement de la grâce lté du retour par la péntimens opposés n'estter en fureur a-t-elle à III. LECTURE.

ł.

essuver des mouvemens plus contraires par l'agitation de ses flots? En vain ce cœur agité tâche-t-il de calmer son trouble en se livrant à la dissipation au dehors; les conversations, les amusemens, les spectacles, pourront bien, pour quelque temps, emousser la pointe de sa douleur ; mais ce n'est que pour faire dans la suite des blessures plus profondes dans l'ame. Bientôt, rentrant malgré lui en luimême, le pécheur encore plus agité est obligé de boire le calice d'amertume jusqu'à la lie. Disparoissez done, par cintérieure, dont on a goûté les douceurs; dissipez-vous, tranquillité de l'ame, préférable aux plaisirs des sens; eclipsez-vous pour toujours, momens heureux, qui donniez un avant-goût des délices célestes : de tout cela il ne reste au pécheur que le souvenir de vous avoir goûtés, et le regret de vous avoir perdus peut-être à jamais.

Mille fois je l'ai éprouvé, ô mon Dieu! mille fois j'ai dit avec le Prophète: quare tristis es, anima mea (1)? O mon ame! pourquoi vous plongezvous dans cette tristesse? Mais, hélas! devois-je chercher d'autre cause de ce trouble intérieur que mes infidélités envers vous, et mes résistances à votre grâce? Qui jamais, en vous résistant, en vous déplaisant, a goûté la paix? et une conscience qui est criminelle peut elle être jamais une conscience tranquille? Son péché ne sera-t-il pas toujours dans elle, comme un trait vengeur qui empoisonnera à jamais son repos et tous ses plaisirs? et ne se dira-t-elle pas toujours que tant qu'elle

sera coupable elle sera malheureuse?

## SECOND POINT.

C'est ainsi qu'au trouble succède bientôt le remords, sans qu'il soit permis au pécheur de s'en mettre à couvert. Qu'ai-je fait? voilà la première pensée qui s'élève dans l'ame après le péché. Ah!

malheureux ,qu'ai-je fait? j'ai offensé mon Dieu; j'ai perdu le trésor de la grâce; j'ai sacrifié mon droit à l'héritage céleste; j'ai préféré le plaisir d'un moment à une éternité bienheureuse! Qu'ai-je fait?

Avant que le péché soit commis, la passion qui domine enivre tellement de son poison, qu'elle ôte presque toute réflexion; mais la passion une fois salisfaite se ralentit, et laisse la raison plus tranquille: la raison plus tranquille rentre en elle-même, voit Thorreur du péché, excite la voix des remords, et la voix des remords excitée, qui pourroit exprimer le langage secret que la conscience fait entendre au pécheur? remords d'autant plus amer, qu'il rappelle l'heureux état où l'on vivoit avant le péché; et tout ne contribue-t-il pas à le rappeler? la vue de ces personnes vertueuses que l'on fréquentoit et dont on craint la présence; la soleunité de cette fête ou l'on s'approchoit des sacremens dont on s'éloigne maintenant; la vue de cet oratoire, de cette image d'un Dieu crucifié, aux pieds duquel on alloit répandre son cœur: dans tout cela reconnoissons la voix de la conscience qui parle, et qui le fait d'une manière d'autant plus sensible et plus vive, qu'elle parle dans nous, malgré nous, et contre nous. Et ne nous l'aviez-vous pas annoncé, ô mon Dieu! qu'un jour notre péché s'élèveroit contre nous après que nous nous serions élevimentre vous : que ce péché seroit bientôt suivi du remords, et que ce remords seroit un glaive de douleur qui perceroit notre ame et la plongeroit dans la plus vive amertume? Malheureux! falloit-il acheter si cher un repentir?

O mon Dieu! quel état que celui d'une ame ainsi livrée à l'amertume de ses remords! A-t-elle un moment de tranquillité? Goûte-t-elle un instant de paix? Ce remords n'est-il pas toujours à la porte du cœur pour le déchirer? Hélas! que l'homme est à d lu

il na vu ser me éta rir der ne en les tels eu

velo ana alar A que il , c

mo

yeu pou

Qui Vous mair vespe ffensé mon Dieu ; ; j'ai sacrifié mon féré le plaisir d'un euse! Qu'ai-je fait? mis, la passion qui poison, qu'elle ôte passion une fois saison plus tranquille: en elle-même, voit ix des remords, et la ouvroit exprimer le e fait entendre au péamer, qu'il rappelle ant le péché ; et tout peler ? la vue-de ces fréquentoit et dont mité de cette fête ou ns dont on s'éloigne toire, de cette image s duquel on alloit recela reconnoissons la e , et qui le fait d'une et plus vive, qu'elle

e celui d'une ame ainsi emords! A-t-elle un ûte-t-elle un instant pas toujours à la porte élas! que l'homme est

s, et contre nous. Et

ioncé, ô mon Dien!

èveroit contre nous

élevé contre vous :

suivi du remords, et laive de douleur qui

ongeroit dans la plus

! falloit-il acheter si

à plaindre! qu'il est malheureux quand il trouve dans lui la cause de son malheur, et qu'il porte en lui-même le poison funeste qui le déchire!

#### TROISIÈME POINT.

Cependant le malheur n'est pas à son comble. Outre le remords qui déchire à présent le pécheur, il y a un avenir terrible qui l'attend et qui le menace, et de quel sentiment peut-il être pénétré à la vue de cette immense carrière que l'avenir lui présente? J'ai péché, se dit-il à lui-même, et par là j'ai mérité l'enfer; mais si je venois à mourir dans cet état, quel seroit mon sort? Cependant je puis mourir à chaque instant, et chaque jour peut être le dernier de ma vie. Hélas! ce terrible jour ne commence-t-il point à se lever sur moi pour m'envelopper dans ses tristes muages? mais si je venois à être enlevé par une mort subite et imprévue ; si quelque accident funeste venoit me surprendre! Ces accidens sont-ils rares? et ne deviennent-ils pas tous les jours plus fréquens? N'entend-on pas dive que tels et tels ont été enlevés de ce monde sans avoir eu le moment de se reconnoître? Et pourquoi, à mon Dieu! mettez-vous ces exemples devant mes yeux, si ce n'est pour les ouvrir au danger, et pour m'avertir de le prévenir, de peur d'être enveloppé dans le même malheur, et frappé du même anathème? Combien de fois en ai-je été touché,

Ainsi s'accomplit à la lettre la terrible menace que Dieu fait au pécheur : Vous craindrez , lui ditil, et vous craindrez nuit et jour : timebis die ac nocte (1). Le matin vous direz dans votre frayeur: Qui me donnera de vivre jusqu'au soir? et le soir vous vous écrierez: Qui me donnera de revoir demain la lumière ? mane dices : quis mihi det vespere ? vespere autem : quis mihi det mane?

(1) Dett. r 28,

Voix terrible de la conscience, jusqu'où ne te fais-tu pas entendre? Dans le palais des grands, sur le trône des rois, à la tête des acmées, dans le tumulte des villes, dans la solitude des campagnes; partout elle fait entendre ses cris vengeurs, et partout elle fait le tourment des pécheurs Mais quelle affreuse situation que celle d'une ame ainsi alarmée! Quoi, être dans un état où l'on peut, où l'on doit se dire à soi-même: si je viens a mourir dans cet état, je suis perdu; et à l'instant où je meurs, je tombe dans le sein d'une éternité malheureuse; je deviens l'objet de la colère de Dieu; je u'ai plus pour partage qu'un affreux

désespoir! Quel état! quel tourment!

C'est copendant un tourment salutaire : le malhenr seroit bien plus grand si le malade étoit insensible à son mal. Rien de si triste, ô mon ame! et cependant rien de si vrai: dans l'état où vous êtes, c'est pour vous le plus grand des biens d'être agitée de remords; et à combien de titres ne devez-vous pas regarder ce remords comme un bien véritable! C'est un bien, puisqu'il a un rapport si essentiel au salut : c'est le premier des biens, puisque la conversion doit commencer par là, si elle commence jamais; c'est le plus nécessaire des biens, puisque sans lui il n'y aura jamais de conversion: c'est le plus solide des biens, puisqu'il ne peut être sujet à illusion, et qu'il ne tend qu'à rappeler dans la voie; c'est le plus précieux des biens, puisque chaque remords salutaire que nous avons nous est mérité par autant de gouttes du sang de Jésus-Christ; c'est même quelquesois le seul bien, parce que le pécheur n'a quelquesois d'autre grace que celle des remords et de la prière, want sermé l'entrée de son cœur à toute autre race.

e dans un état ou l'on à soi-même : si je viens e suis perdu; et à l'ins-

e dans le sein d'une éter-

iens l'objet de la colère ır partage qu'un affreux

d tourment! rment salutaire : le malnd si le malade étoit inle si triste , ô mon ame! rai: dans l'état où vous lus grand des biens d'ê-

à combien de titres ne remords comme un bien , puisqu'il a un rapport st le premier des biens,

it commencer par là , si est le plus nécessaire des n'y aura jamais de conide des biens, puisqu'il ion , et qu'il ne tend qu'à

est le plus précieux des mords salutaire que nous oar autant de gouttes du 'est même quelquesois le pécheur n'a quelquefois

s remords et de la prière, son cœur à toute autre IIIe LECTURE.

35

#### CONCLUSION.

Rentrons en ce moment dans nous-mêmes, et sans nous jeter dans de vains scrupules, mais aussi sans nous flatter, examinons sérieusement où nous en sommes avec Dieu. Nous ne pouvous nous trouver que dans un de ces trois états différens : ou notre conscience ne nous reproche rien; ou elle est dans quelque doute; ou elle se reconnoît coupable de quelque péché.

1º Notre conscience nous paroît-elle tranquille, et ne nous reproche-t-elle rien d'essentiel? Bénissons le Père des miséricordes qui nous a mis dans cet état, et ne faisons jamais rien qui puisse nous en éloigner ; que jamais les nuages du péché ne viennent troubler en nous la sérenité de la gràce.

2º Avons-nous quelque doute et quelque inquiétude sur quelque point? Ayons soin de l'éclaircir au plutôt, et ne restons pas dans des ténèbres affectées, qui par là même deviendroient crimi-

3º Notre conscience nous reproche-t-elle quelque péché dont elle est coupable? Ah! ne différons pas un instant de nous réconcilier avec Dieu: délivrons-not 3 de ce pesant fardeau; aujourd'hui même rendons le calme à notre conscience : le moment où nous différons est peut-être celui que Dieu a choisi : mettous-le a profit , il peut décider de notre éternité.

#### PRIÈRE.

Ne permettez nas, o mon Dieu! que je tombe jamais dans le fureste état du péche, afin que je maie pas le malheur d'être livré aux troubles, aux remords, aux alarmes d'une conscience agice. Mais aj javois le malheur de retomber dans le péché, ah! Seigneur, lein de les calmer, augmentez, redoublez encore tes agitations, ces alarnes, afin que je n'aic pas le malheur bien plus grand eneure d'être l'vie a une

# L'AME ELEVEE A DIEU.

paix trompeuse, qui flatte et qui perd. Tant que vous me trouble-rez, que vous me menacerez, vos menaces mêmes et vos cris seront le rayon de miséricorde qui luira encore à mes yeux; mais du moment que vous me laisseriez tranquille dans le désordre, ce silence scroit la preuve la plus sensible de votre colère, et la disposition la plus prochaine à mon malheur. Farlez done, ò mon Dien! votre serviteur vous écoute. Si ma conscience a été fermée à votre voix, mon cœur est ouvert à la voix de ma douleur ; ouvrez-le à celle de votre amour : c'est l'unique bonbeur que je demande désormais en ce monde.

#### PRATIQUES.

1º SE faire une loi inviolable de ne jamais agir contre les lumières de sa conscience.

2º Dans les occasions de douter, faire ce qu'on voudroit avoir fait au moment de la mort. 3º Rentrer souvent dans l'intérieur de sa conscience pour voir ce

qui s'y passe; si elle ne nous reproche rien devant Dien, et si avec elle nous ne voudrions pas after paroitre un jour devant lui.

4º Penser que notre conscience nous jugera un jour, et que, si nous avons étouffé sa voix, elle portera contre nous le jugement le plus redoutable.

# QUATRIÈME LECTURE.

#### SUR LA FOI.

DIEU nous a fait naître dans le sein de la foi ; il nous a éclairés de ses vives lumières; nous l'avons reçue comme un précieux héritage de nos ancêtres. Nous reconnoissons que c'est une grâce: mais en avons-nous jamais connu le prix et tous les avantages? Car voici ce que la foi est pour nous, et ce que nous pouvons nous dire à nous-mêmes dans les sentimens de notre juste reconnoissance :

1º Je suis dans le sein de la foi, et la foi est pour moi le lien indissoluble qui m'unit à l'Eglise, la règle invariable qui fixe tous mes doutes, la solide consolation que j'ai dans les peines de cette vie, enfin la pensée salutaire qui me rassurera au moment de la mort. Foi précieuse, que ne vous dois-je pas, si vous êtes pour moi la source de tous ces vantages!

bre san mer 1110 tro non des cele dangrai touj que ciel celui autre nier M tant .

irrép œuvr mône lous ( la do ni sal convre En va œuvre ne cro annon Dieu: regard que n'e s agir contre les lumières

qu'on voudroit avoir fait

a conscience pour voir ce n dévant Dieu, et si avec n jour devant lui. ngera un jour, et que, si ontre nous le jugement lu

.....

#### CTURE.

.

le sein de la foi; il ières; nous l'avons age de nos ancêtres. une grâce: mais en x et tous les avanta-our nous, et ce que ous-mêmes dans les anoissance:

loi, et la foi est pour n'unit à l'Eglise, la es doutes, la solide peines de cette vie, le rassurera au mo-, que ne vous dois-je l source de tous ces IV' LECTURE.

37

Je suis dans le sein de la foi, et la foi est pour moi le lien sacré qui m'unit à l'Eglise; nous ne sommes en effet liés à l'Eglise qu'autant que nous sommes ses membres; et nous ne sommes ses membres qu'autant que nous lui sommes unis par la foi; sans elle, nous ne sommes à ses veux qu'autant de brebis égarées et hors du bercail, autant de membres étrangers et separés du corps ; mais du moment que la foi nous anime, des lors nous entrons dans la société des Fidèles; nous appartenons à la nation sainte; nous sommes au nombre des enfans de Dieu; nous avons droit à l'héritage celeste Que d'autres se glorifient donc d'être nes dans les palais des rois, d'être les enfans des grands de la terre; pour moi, mon bonheur sera tonjours d'être enfant de l'Eglise, Pourquoi ? Parce que dès lors je suis assuré d'être dans la voie du ciel et de marcher dans le chemin du salut : c'est celui de la foi: il u'en est point d'autre, et tout autre ne peut conduire qu'au précipice et au dernier des malheurs.

Mais, dira-t-on pent-être, il ya hors de la foi tant de personnes, d'ailleurs régulières, intègres, irréprochables; il en est qui pratiquent de bonnes œuvres, qui font des prières, des jeunes, des aumônes, etc. Tout cela est grand et louable; mais à tous ces titres il en manque un essentiel encore, la docilité à la foi ; hors de là , il n'y a ni mérite, ni salut, ni récompense : œuvres éclatantes, mais œuvres stériles ; fruits apparens , mais fruits gâtés. En vain donc voudroit-on se glorifier dans ses œuvres, toujours l'Evangile nous dira que celui qui ne croit pas est déjà jugé; toujours l'Apôtre nous annoncera que sans la foi on ne sauroit plaire à Dieu: toujours Jésus-Christ nous ordonnera de regarder comme un paien et un publicain quiconque n'écoute pas l'Eglise, fût-il d'ailleurs aussi

austère que les anachorètes, aussi éclairé que les

Quelle sera donc la surprise, la douleur, le désespoir de ceux qui, éloignés de la foi et séparés de l'Eglise, iront un jour se présenter devant Dieu, et, croyant avoir amassé des trésors de mérites, paroîtront à ses yeux les mains vides! O que mon sort est bien différent! dans la foi animée par la charité, pas un moment qui ne soit compté pour le Ciel, pas une action qui ne soit écrite au livre de vie, pas le moindre talent qui ne produise au centuple pour l'éternité. Voici un nouvel avantage

aussi précieux.
2º Je suis dans le sein de la foi, et la foi est pour moi la règle invariable qui fixe tous mes doutes. Et en combien d'occasions n'ai-je pas besoin de recourir à elle pour fixer et calmer mes agitations en fait de créance! Tantôt la raison, toujours curieuse et inquiète, veut sonder les mystères de la réligion; à la vue des obscurités, des nuages qui se présentent, elle se voit arrêtée à chaque pas; elle se demande pourquoi ceci? comment cela? ces mystères impénétrables semblent l'accabler sous leur poids. Si je n'ai que les lumières de cette foible raison, où en suis-je réduit? Mais si j'ai recours à la foi, je suis rassuré, le pourquoi et le comment disparoissent: Pourquoi ceci? parce que Dieu l'a dit; Comment cela? comme l'Église l'enseigne. Tout est dit dans ces deux mots; tout est renfermé dans ces deux oracles.

Tantôt des esprits inquiets et indociles, comme il s'en trouve si souvent dans le monde, viendront me faire des questions sans nombre, élever des difficultés sur des matières épineuses et relevées ; tant que je serai réduit à moi-même, peut-être ne pourrai-je pleinement les satisfaire. Mais, dans mon insuffisance, je les rappelle à la foi; et dans

den qu'e je m voir E

pers s'élè qui de te res, des on o foi , elle i de c je pr le co gle, secto soul mor mes

tinue  $3^{\circ}$ moi car i la rai y en a pour rible lation dans une i

peler dre la fleur va po IEU. ssi éclairé que les

la douleur, le dée la foi et séparés enter devant Dieu, résors de mérites, vides! O que mon ı foi animče par la soit compté pour soit écrite au livre jui ne produise au ın nouvel avantage

oi, et la foi est pour e tous mes doutes. ni-je pas besoin de mer mes agitations ison, toujours cu-· les mystères de la és , des nuages qui êtée à chaque pas ; comment cela? ces ent l'accabler sous mières de cette foi-Mais si j'ai recours quoi et le comment parce que Dieu l'a l'Église l'enseigne. s ; tout est renfermé

tindociles, comme monde, viendront ombre, élever des ineuses et relevées ; nême, peut-être ne sfaire. Mais, dans elle à la foi ; et dans

deux mots je réponds à tout: Que dit l'Eglise? qu'enseigne la foi? voilà ce que je crois et à quoi je m'en tiens ; à Dieu ne plaise que je veuille en sa-

voir davantage.

Encore ne sont-ce la que des doutes propres et personnels; car si dans le sein de l'Eglise même il s'élève des contestations qui divisent les esprits et qui forment des partis différens; si dans ce temps de ténèbres je ne vois que par mes foibles lumières , que deviendrai-je? De part et d'autre on voit des personnes éclairées, on apporte des raisons, on oppose des difficultés: à quoi s'en tenir? A la loi , j'en conviens : mais cette foi véritable , où estelle? Chacun se flatte de l'avoir de son côté, et de combattre pour elle. Voila le moment décisif, je prends mon parti sans retour , l'Eglise : l'Eglise, le corps des pasteurs unis à leur chef, voilà la règle, voila l'oracle. En vain tout autre, on parti, ou secte, ou cabale, viendront-ils me tenter; s'ils ne sont pas à l'Eglise, ils ne me sont rien. Graces immortelles en soient rendues à la foi; elle a calmé mes agitations ; elle a dissipé mes alarmes, elle continue à me favoriser de ses dons.

3º Je suis daus le sein de la foi ; et la foi est pour moi la solide consolation que j'ai dans mes pemes; car il faut l'avouer, il y a des momens dans la vie où la raison pourroit peut-être nous soutenir : mais il y en a certains où l'on a besoin de toute sa religion pour ne pas succomber. Il est des accidens si terribles, des événements si funestes, que les consolations ordinaires ne sauroient suffire. En vain, dans l'amertume et l'accablement de cette douleur, une raison toute naturelle viendra-t-elle me rappeler l'instabilité des choses humaines, me dépeindre la vanité des biens de ce monde : tout cela effleure la superficie de mon ame; mais tout cela ne va point jusqu'au cœur. En vain une fermeté stoï-

que et une sagesse de philosophe viendrort-elles me débiter leurs pompeuses maximes, me dire que le sage n'est ébranlé de rien, que l'homae n'est fait que pour se posséder lui-même et dominer les événemens de la vie: ah! retirez-vous, fades consolateurs, laissez-moi dévorer en secret ma douleur: elle m'accable, mais elle me plaît; loin de l'adoucir, vous l'aigrissez en y ajoutant le poids d'une consolation onéreuse. En vain des amis fidèles, touchés de mon sort, viendront-ils me consoler, en m'assurant qu'ils premient part à mes maux, qu'ils sont sensibles à mon affliction: je les écoute extérieurement avec déférence, mais j'écoute encore plus ma douleur: je ne sais commient, dans toutes leurs paroles, je ne trouve que vide et que sécheresse; rien ne me touche, et tout me laisse plongé dans l'abime de cette douleur.

nio pii

νiı

là

je le

Qı ma

lan

pal

pri

rap Die

me

tre

ce t

dai

jou

Es

noi

reg

de ne, péc

vou

et l

Mais la foi vient-elle à mon secours, et me faitelle entrevoir que mon affliction peut contribuer à ma félicité; que cette affliction entre dans l'économie de mon salut; que la source de mes larmes peut devenir la source de mon bonheur: la foi me dit-elle que par mes afflictions je puis expier mes péchés, apaiser la colère de Dieu, mériter une place parmi les élus: cette foi vient-elle me présenter un Dieu élevé sur la croix pour modèle, ouvrir le ciel à mes yeux pour récompense de mes travaux, me montrer une éternité bienheureuse pour terme de mesmalheurs: ah! dès lors mon cœur commence às'ouvrir à la patience, mon esprit se prête aux réflexions salutaires, ma douleur neme paroît plus amère; peu s'en faut qu'elle ne me devienne précieuse. O foi puissante et divine! il n'appartient qu'à vous d'opérer ces prodiges : vous me présentez un Dieu mourant, je l'adore; vous m'offrez la croix, je l'embrasse : vous me montrez une éternité, je l'espère. Il ne falloit rien moins que vous pour calmer les phe viendropt-elles aximes, me dire que e l'homae n'est fait et dominer les évévous, fades consouseret ma douleur: ait; loin de l'adoutant le poids d'une in des amis fidèles, ont-ils me consoler, t part à mes maux, liction: je les écoute mais j'écoute encore mment, dans toutes et vide et que séche-

out me laisse plongé

secours, et me faition peut contribuer ion entre dans l'écoource de mes larmes n bonheur : la foi me is je puis expier mes lieu, mériter une plaent-elle me présenter ur modèle, ouvrir le ense de mes travaux , heureuse pour terme mon cœur commence prit se prête aux réflene me paroît plus amèe devienne précieuse. a'appartient qu'à vous me présentez un Dieu offrez la croix, je l'eme éternité , je l'espère. vous pour calmer les flots agités de cet océan de douleurs: mais, à votre vue, il me paroit changé en torrent de délices.

4º Achevez donc votre ouvrage, foi salutaire; et après avoir été ma consolation dans mes peines durant cette vie, sovez encore la solide pensée qui me rassurera au moment de la mort. Elle le fera, et c'est même surtout alors qu'elle nous fera goûter ses précieux avantages.

Je meurs dans la foi, se dira une ame fidèle; j'expire dans le sein de l'Eglise; mes derniers momens lui seront consacrés, et mes derniers soupirs seront rendus entre ses mains. Recevez, foi divine, l'hommage que je vous rends; puissé je par la expier les outrages que je vous aifaits! Du moins je reconnois que vous êtes la seule voie du salut et le seul chemin qui puisse nous conduire à Dieu. Que cet aveu d'un mourant vous est glorieux! mais en même temps qu'il est doux pour moi!

L'Eglise elle-même croit cette pensée si consolante pour l'homme à sa dernière heure, et si capable de toucher le cœur de Dieu, que dans les prières qu'elle lui adresse pour le mourant, elle rappelle la foi dont il a fait profession dans sa vie. Dieu des miséricordes, lai dit-elle dans les sentimens de sa confiance, voilà une ame qui va paroître devant vous: elle a bien des sujets de redouter ce terrible passage; maisenfin, souvenez-vous que, dans le fort même de ses égaremens, elle a toujours conservé la foi. Trinité adorable! Père , Fils, Esprit saint, elle a toujours confessé votre saint nom: c'est cette foi qu'elle vous présente avec ses regrets; soyez touchée, et recevez-la dans le sein de votre miséricorde. Sortez donc, ame chrétienne, ajoute l'Eglise, comme rassurée: allez, vos péchés vous accuseront, mais votre foi parlera pour vous et sollicitera en votre faveur : c'est le dernier et le plus précieux gage qu'elle puisse vous don-

ner de sa tendresse. Elle nous le donnera un jour, si durant notre vie nous lui sommes fidèles, si nous en conservons les sentimens, et si nous nous conduisons selon ses saintes maximes.

#### MÉDITATION

### Sur le même sujet.

C'EST un bonheur ineffable pour nous, ô mon Dieu! d'être nés dans le sein de la foi; mais ce n'est pas assez de connoître et de goûter ce bonheur; nous avons contracté avec elle des engagemens. Ils consistent en quatre différens hommages qu'elle exige de nous: hommage de sounission qui nous la fasse écouter avec docilité: hommage d'affection qui nous la fasse aimer avec tendresse: hommage de zèle pour en défendre les intérêts avec ardeur; hommage d'action qui nous la fasse honorer par nos œuvres.

Dieu saint, auteur et consommateur de la foi, qui avez daigné m'éclairer de ses divines lumières, accordez-moi la grâce de bien connoître mes engagemens envers elle, et plus encore la fidélité avec laquelle je dois inviolablement les remplir.

1º Hommage de soumission. Et quels doivent en être les sacrés caractères? Soumission humble et docile; c'est le partage des véritables enfans de l'Eglise: la foi l'exige d'une manière si indispensable et si absolue, que si quelqu'un vient à la lui refuser et à s'en départir, elle le méconnoît, elle le condamne, et s'arme contre lui de tous ses anathèmes. Dès lors cen'est plus pour elle qu'une brebis indocile; malheur à elle, si, ainsi égarée, elle tombe sous la dent du loup ravisseur: dès lors ce n'est plus qu'une pierre d'achoppement et de scandale qui ne peut trouver place dans l'édifice de la céleste Jérusalem: dès lors ce n'est plus que

quesas ma foi les ph c'e ma aux

ne :
la f
den
ma
des
lang
pala
cœu
et n

me

ext

foi ovous

thèi

cœur aima je vo e donnera un jour , mes fidèles , si nous si nous nous con-

HEU.

iet. Dour nous, ô mon

de la foi; mais ce de goûter ce bonec elle des engagedifférens hommamnage de soumisavec docilité: homsse aimer avec tenen défendre les inl'action qui nous la

nmateur de la foi, es divines lumières, ounoître mes engacore la fidélité avec les remplir.

Et quels doivent en umission humble et éritables enfans de nanière si indispendu un vient à la lui et e méconnoît, elle lui de tous ses anaour elle qu'une breit, ainsi égarée, elle ravisseur: dès iors 'achoppement et de place dans l'édifice ors ce n'est plus que

comme un membre pourri qu'il faut retrancher, de peur qu'il ne communique sa contagion.

2º Soumission ferme et inébranlable, jusqu'au point de tout sacrifier, de tout souffir, de tout perdre, platôt que de perdre la foi, plutôt même que de s'exposer à la perdre: biens, honneurs, santé, liberté, vie même, tout cela est précieux; mais si tout cela se trouve en compromis avec la foi, tout cela doit céder à la foi, et s'il le faut, sur les débris de tout cela doit s'élever la foi triomphante.

3º Soumission surtout intérieure et de cœur: c'est sur cet autel que nous devons offrir cet hommage à la foi. Quand elle commande, elle a droit aux secrètes pensées de notre ame, et aux sentimens intimes de notre cœur. Mais une obéissance extérieure, un silence plein d'égard et de déférence ne suffiroient pas? Non, ils ne sauroient suffire à la foi; ce ne seroit lui donner que la main, et elle demande le cœur. Foi divine, Eglise sainte, que ma main droite soit retranchée, si elle trace jamais des caractères que mon esprit démente; que ma langue desséchée s'attache pour toujours à mon palais, si jamais elle prononce des paroles que mon cœur désavoue : ma religion m'euseigne à parler, et non à déguiser; ma foi m'apprend à mourir, et non à mentir. Une foi qui m'autoriseroit à un tel déguisement, n'auroit jamais de part qu'à mes anathèmes: Allez, lui dirois-je, vous n'êtes point une foi chrétienne; la probité païenne vaut plus que vous.

4. Nouvel hommage que nous devons à la foi: hommage d'affection qui nous la fasse aimer avec tendresse. L'Eglise est notre mère; en ce point le cœur parle sans que la bouche s'explique. A cette aimable qualité de mère, Eglise sainte, pourroisje vous méconnoître? et à combien de titres méri-

44 tez-vous ce doux nom! C'est vous qui m'avez engendré en Jésus-Christ; vous m'avez fait naître dans votre sein: vous m'avez reçu entre vos bras; vous m'avez nourri de votre lait : dans ma faim, vous m'avez rassasié de la manne céleste et du pain des anges; dans ma soif, vous m'avez désaltéré par le breuvage d'immortalité dans le sang de l'Agneau : me favorisant ainsi de vos dons des l'enfance, et comblant ensuite vos bienfaits d'âge en âge; me montrant le chemin du salut, me conduisant par la main dans les voies de Dieu; me rappelant avec bonté, si jem égarois; me recevant avec tendresse, si je revenois. Que de prières adressées au Sei-gneur pour moi! que de sacrifices offerts sur ses autels! que de secours préparés pour le ciel! Vous ne bornez pas là vos laveurs; comme c'est dans votre sein que j'ai eu le bonheur de naître, c'est encore entre vos bras que j'espère rendre le dernier soupir: c'est par vos mains que je dois être présenté au Père des miséricordes: c'est par votre secours et à l'aide de vos grâces que j'espère une entrée dans sa gloire. Et à qui donnerois-je ma tendresse, si je vous la refusois? Justice, reconnoissance, intérêt, ne sont-ce pas autant de voix éloquentes qui sollicitent pour vous et me demandent mon cœur? Je vous le consacre et tous ses sentimens pour toujours : je vous dois toute ma tendresse; mais par quelles marques pourrai-je vous la témoigner?

co

du

VO

per

car

mo

sa

seu

por

les

pou

101

me

por

aut

ils .

gu'. Du

ner

5º Ayons du zèle pour elle, voilà le gage le plus assuré que nous pourrons lui donner, et qu'elle recevra avec plus de joie. Du zèle pour la foi, un chrétien pourroit-il en manquer? Nous croyons en avoir, nous nous en flattons; mais l'avons-nous en effet? Jugeons-nous nous-mêmes: en voici les marques. O mon Dieu! quel examen, ou quel jugement vais-je ici subir? Ah! Seigneur, nous somous qui m'avez enm'avez fait naître seu entre vos bras; ait : dans ma faim, ne céleste et du pain m'avez désaltére par le sang de l'Agneau : se dès l'enfance, et

is des l'imante, sis d'âge en âge; me, me conduisant par i; me rappelant avec evant avec tendresse, sis adressées au Sei-ifices ofierts sur ses sipour le ciel! Vous

s pour le cief! Vous ; comme c'est dans ieur de naître, c'est espère rendre le derains que je dois être ordes: c'est par votre ices que j'espère une qui donnerois-je ma

ois? Justice, reconce pas autant de voix ur vous et me demanconsacre et tous ses e vous dois toute ma arquespourrai-je vous

e, voilà le gage le plus lui donner, et qu'elle u zèle pour la foi, un nquer? Nous croyons ons; mais l'avons-nous us-mêmes: en voici les el examen, ou quel jun! Seigneur, nous sommes fidèles et chrétiens de nom; le sommes-nous de conduite et de mœurs?

Notre foi a des commandemens ; elle a des lois ; elle a des pratiques. Ces commandemens, les remplissons-nous? ces lois, les respectous-nous? ces pratiques, les observons-nous? voilà le zèle : pouvons-nous nous flatter d'en être animés? Notre foi a des intérêts, les avons-nous à cœur! Si elle a des succès, y prenons-nous part pour nous en rejouir? Si elle fait des pertes, y sommes-nous seusibles pour nous en affliger? voilà le zèle, et le seul qu'elle canonise. Sur tout cela chacun doit répondre pour soi; mais, pour moi, que puis-je répondre, qu'en me condamnant! Notre foi a des ennemis à craindre, des persécutions à essuyer, des combats à soutenir; nous le savons; de quels sentimens sommes-nous touchés? Le zèle de la maison de Dieu devore-t-il notre cœur comme celui du Prophète? Parlons-nous, agissons-nous, vivons-nous pour elle? Que si notre état ne nous permet pas de parler, de raisonner pour la foi, car il ne conviendroit pas à tous de le faire, du moins prions-nous pour elle? Prions-nous pour sa conservation? Prions-nous pour ses défenseurs? Prions-nous pour ses enfans? Prions-nous pour ses ennemis? Come Moise, levons-nous les mains au ciel, tandis que les Josué combattent pour elle? Sans essuyer leurs travaux, nous aurous part aux dépouilles : et combien de fois l'homme qui prie, comme l'homme qui obéit, a-t-il remporté des victoires! O soi divine! vous le trouviez autrefois dans les premiers Fidèles, ce zèle ardent; ils vous l'offrent dans le témoignage de leur sang: qu'ai-je fait jusqu'à présent pour vous le témoigner? Du moins dans la suite travaillerai-je à les ramener dans mon cœur; mon insensibilité, mon in-

L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

différence passée n'est-elle pas un motif bien pres-

sant pour m'y engager?

6° Un dernier hommage bien précieux que nous devons à la foi, c'est l'hommage de nos œuvres. La foi et les œuvres doivent toujours être unies ensemble et marcher de concert : les œuvres saus la foi sont des œuvres stériles; et la foi sans les œuvres est une foi morte. L'arbre se connoît par les fruits, disoit le Sauveur, et le chrétien se connoît par les œuvres. Sans qu'on nous interroge, nos actions doivent dire quelle est notre religion. Nous ne portons pas notre foi écrite sur notre front; mais nous devons l'annoncer par nos mœurs, et la rendre respectable par notre conduite, et par les œuvres qui répondent de la foi, qui honorent la foi, qui conservent et entretic ment la foi. Amour de Dieu, détachement de nous-mêmes, charité pour nos frères, édification mutuelle; tel est le glorieux témoignage que nous devons à la fois, si la foi vit dans nous. Mais que seroit-ce, ô mon Dieu! si, au lieu de ces œuvres qui doivent soutenir, honorer, conserver ma foi par mes œuvres mêmes, je la contredisois, je la déshonorois, je l'exposois, et, par une suite trop naturelle, je la perdois? Et faudroit-il s'étonner, si, en contredisant, en

déshonorant, en exposant ainsi netre foi, nous venions enfin à la perdre? Et n'est-ce pas l'exposer que de nous exposer dans les occasions où nous savons qu'elle risque tout; de former des liaisons avec des personnes suspectes; d'écouter des discours dangereux en prêtant l'oreille au serpent sé-ducteur, de se livrer à des lectures profanes et criminelles, capables de porter le poison également dans l'esprit et dans le cœur; de vouloir parler de tout, juger de tout, décider sur tout? Plaignons-nous après cela que nous avons des tentations contre la foi? Et comment cette foi subsis-

Pu pa: Vii

tun

dans veur vive, que c quels offre @21 NO

Ho

bliera d'actio Oni, cour mes a શ્રેલક, 1 moi, morure mettre

otEU. m motif bien pres-

précieux que nous ge de nos œuvres. oujours être unics t: les œuvres sans ; et la foi sans les re se connoît par les chrétien se connoît ous interroge, nos otre religion. Nous te sur notre front; par nos mœurs, et re conduite, et par a foi, qui honorent e ment la foi. Amour -mêmes , charité pour lle ; tel est le glorieux à la fois, si la foi vit ce, ô mon Dieu! si, vent soutenir, honoes œuvres mêmes, je orois, je l'exposois, elle, je la perdois? , en contredisant, en pinsi netre foi, nous t n'est-ce pas l'expoles occasions où nous de former des liaisons es; d'écouter des disl'oreille au serpent séctures profanes et crir le poison également ur: de vouloir parler cider sur tout? Plai-

nous avons des tenta-

ment cette foi subsis-

teroit-elle dans nous, quand nous prenons tous les moyens pour la perdre? Pensez-vous, disoit autrefois le Sauveur du monde, que quand le Fils de l'homme viendra, un jour, il trouvera encore de la foi sur la terre? Hélas! adorable Sauveur, sans attendre même la fin du monde, si vous veniez à present, en trouveriez-vous beaucoup parmi nous? Ah! ne nous enlevez pas ce sacré dépôt, n'éteignez pas ce céleste flambeau; ne nous privez pas de cette précieuse portion de votre héritage: punissez-nous, nous le méritous; mais ne portez pas la punition jusqu'à éloigner de nous votre divin esprit, et à nous soustraire les lumières et le don de la foi: ne projicias me à facie tud, et Spiritum sanctum tuum ne auferas à me (1).

#### PRIÈRE.

Quelles actions de grâces n'ai-je pas à vous rendre, ô mon Dieu! de m'avoir fait naître dans le sein de la foi, de m'avoir éclairé de ses divines lumières, préférablement à tant d'autres qui gémissent dans les ombres de la mort! Qu'ai-je fait pour mériter une telle faveur? et que ne dois-je pas faire pour en témoigner ma juste, ma vive, mon éternelle reconnoissance? Je comprends tout le bonheur que cette foi me procure; mais je sens aussi ce qu'elle demande, et quels sont les hommages qu'elle a droit d'exiger de moi; je vous les ofire dès à présent, et toute ma vie je tâcherai de vous les rendre

er son nom et par son secours.

Hommage de soumission, je la respecteraiavec docilité; hommage daffection, je l'aimerai avec tendresse; hommage de zèle, je n'oublierai rien pour en defendre les intérêts avec ardeur; hommage d'action, toute ma vie je mafforcerai de l'honorer par mes œuvres. Oui, je tácherai de l'honorèr en tout. Je la ferai regner dans mon cœur et dans ma conduite; elle sera l'ame de mes sentimens et de mes actions; je jugerai des choses selon les vues de la foi; mes pensies, mes projets seront animés de cet esprit de foi. Conservez-la dans moi, o mon Dieu, afin que durant ma vir elle soit la règle de mes meurs, et qu'il a mort elle puisse recevoir mes derniers soupi: remettre mon ame entre vos mains, et l'introduire dans le sein de. "use

#### PRATIQUES.

 $\iota^{\bullet}$  Faraz souvent des actes de Foi, et en renouveler les sentimens devant Dieu.

(1) Psalm. 150.

2° En toutes choses, auta it qu'on le peut, agir en esprit de tou. 3° Renouveler de temps en temps ses engagemens à la foi et les

promesses qu'on lui a faites dans le baptème.

4º Avoir une dévotion, un respect particulier pour les plus petites pratiques de piété consacrees par la foi; avoir de l'eau benite chez soi; porter toujours sur soi-même queique monument de piété; se procurer, autant qu'on le peut, les trésors précieux des indugences; honorer les images des Saints, surtout de celui dont ou porte le nom.

5º Détester tout livre, tout discours, toute liaison qui pest le moins du monde altérer les sentimens de la foi; et prier le Seigneur

de nous la conserver jusqu'au dernier soupir.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# CINQUIÈME LECTURE.

#### SUR LA PROVIDENCE.

IL y a une Providence; il faut la reconnoître; il

faut s'y soumettre; il faut la seconder.

Il y a une Providence: les preuves en éclatent dans tout; on les trouve dans Dieu, dans le monde et dans nous-mêmes. Dans Dieu, les lumières de la raison la découvrent dans son essence; dans le monde, la vue de cet univers la rend sensible à nos yeux; dans nous-mêmes, le sentiment intime nous

la démontre.

1° Cette vérité essentielle est puisée dans le sein de Dieu même. Il y a un Dieu; s'il y a un Dieu, il y a un être infiniment parfait; s'il y a un être infiniment parfait, il est infiniment sage, il est infiniment bon, il est infiniment puissant. S'il est sage, il doit connoître l'ordre; s'il est bon, il doit aimer l'ordre; s'il est puissant, il doit établir l'ordre. L'ordre établi est l'effet primitif et immédiat de la Providence; il y a donc une Providence. S'il y a un Dieu, il est la fin de toutes choses, comme il en est le premier principe. S'il en est la fin dernière, il doit les conduire infailliblement à leur terme; pour les y conduire, il faut choisir et diriger les moyens: choisir les moyens pour la fin, diriger

ÉE A DIEU.

on le peut , agir en esprit de tot, ps ses engagemens à la foi et les e baptème.

set particulier pour les plus petites la foi ; avoir de l'eau benite chez quelque monument de piété; se s trésors précieux des induger-, surtout de celui dout ou porte

cours , toute liaison qui peat le cens de la foi ; et prier le Seigneur ier soupir.

tes stationiciaistateteranistis

# LECTURE.

OVIDENCE.

il faut la reconnoître ; il et la seconder.

: les preuves en éclatent lans Dieu, dans le monde ns Dieu, les lumières de lans son essence; dans le vers la rend sensible à nos , le sentiment intime nous

elle est puisée dans le sein Dieu; s'il y a un Dieu, il urfait; s'il y a un être infiniment sage, il est infinient puissant. S'il est sage, s'il est bon, il doit aimer t, il doit établir l'ordre, primitif et immédiat de la c une Providence. S'il y a e toutes choses, comme il pe. S'il en est la fin dere infailliblement à leur terpilise de la cure choisir et diriger noyens pour la fin, diriger les

V° LECTURE.

., 49

les moyens à la fin , c'est l'effet propre de la Providence. Il y a donc une Providence.

vidence. Il y a donc une Providence.

Je demande: Dieu est-il partout? ou l'immensité a-t-elle cessé d'être immense? S'il est partout, partout il voir, il connoît, il agit, il conduit: voir, comoître, agir et conduire en Dieu, qu'est-ce autre chose que la Providence? Ebranler cette vérité, ne seroit-ce pas saper le fondement et la base de toutes les autres, et plonger l'univers dans un chaos et dans une confusion plus triste encore que le

néant dont il a été tiré?

2°Et comment la Providence pourroit-elle échapper aux lumières de notre raison, puisqu'elle se rend comme palpable à nos sens dans la structure de l'univers? Et qui pourra, disoit le Prophète, qui pourra faire taire l'admirable concert que les astres forment entre eux sur nos têtes: Concentum cœli quis dormire faciet (1)? Quand, dans une muit tranquille et un air serein, je viens à lever les yeux au ciel, et que je vois le spectacle que présente le firmament, le nombre innombrable d'étoiles qui marchent comme en ordre de hataille, rangées sous les étendards de la Providence qui les conduit; l'éclat vif et animé de ces astres comme autant de brillantes fleurs parsemées dans le ciel ; la régularité admirable de leurs mouvemens. A telle heure, tel astre doit paroître, le voila qui brille; à tel temps il doit se coucher, il a disparu. La constance et la perpétuité de leurs cours ; depuis le commencement du monde, sans interruption et sans intervalle, on les voit commencer et finir leur cours. Et quelle oreille assez assoupie pour ne pas entendre la mélodie de cet inessable concert?

Du ciel portons nos regards sur la terre. Quel nouveau témoignage a la Providence dans cette variété admirable d'objets, de plantes, de fruits,

(1) Job 38.

Ame dev.

C

d'animaux dont elle est couverte! les fleuves divers, qui, comme autant de veines, arrosent le corps immense de la terre altérée, ces arbres chargés de fruits, ces prairies émaillées de fleurs : que penser de cette constante diversité de saisons? Avec quelle justesse elles partagent l'année, comme si elles l'avoient pesée dans la balance! Ne semble-t-il pas, dit saint Chrysostôme, que ce sont comme quatre sœurs qui ont partagé l'héritage de leur père entre elles, et qui, contentes de leur partage, se renferment religieusement dans leurs bornes, et s'accordent à nous faire part tour-à-tour de leurs dons? Le printemps ranime la terre, et la couvre d'une aimable verdure. L'été dore les campagnes d'une riche moisson. L'automne cueille les fruits dans son abondance. L'hiver en jouit dans le sein du repos. Ce concert est-il moins admirable que celui du ciel?

dit

ver

duc

et,

dan

juge

con

vou

dans

les c

loua

la vo car i

que u Le pi vider

cité

famil

et je

Etat:

minei

ll y a

paissa

même

visseu

condi

à voil

et je tient

vois l

airs;

variét

Cest

es écli

3.

Je me transporte enfin sur le bord d'une vaste mer. Quel nouveau théâtre de la providence, dans sa profondeur et son étendue, dans son calme et ses agitations! Tantôt paisible et tranquille, elle me donne une image de la paix inaltérable de son auteur; tantôt agitée et en fureur, elle me fait trembler sous sa main redoutable : toujours resserrée dans elle-même, elle me fait adores les sages dispositions de la Providence qui la contient dans ses bornes. Je vois des flots immenses s'élever, semblables à de hautes montagnes : trois grains de poussière arrêtent la fureur des flots; ils viennent se briser sur le rivage, et respecter l'ordre que la Providence y a tracé sur le sable : hùc usque venies (1).

O vous qui refusez à la Providence l'hommage de vos adorations, eh bien, doutez-en, à la bonne heure: mais auparavant faites taire cet admirable concert qui règne dans les créatures: éteignez les

(1) Job. 38.

ur le bord d'une vaste e la providence, dans sa, dans son calme et ses et tranquille, elle me inaltérable de son aureur, elle me fait tremble : toujours resserrée it adorer les sages disqui la contient dans ses menses s'élever, semagnes : trois grains de r des flots; ils viennent respecter l'ordre que la le sable : hùc usque ve-

Providence l'hommage 1, doutez-en, à la bonue lites taire cet admirable s créatures : éteignez les cclestes flambeaux qu'elle a allumés sur nos têtes; dites à la nuit de ne plus annoncer le jour; renversez tout ordre de temps, de saisons, de productions sur la terre: rompez les digues de la mer; et, pour dire quelque chose de plus, faites régner dans l'univers le désordre qui règne dans votre cœur; et alors dites, dans la licence effrénée de vos jugemens: Y a-t-il une Providence? Que si au contraire votre raison ne peut en venir là; si elle vous force même à reconnoître une Providence dans l'univers; unissez votre voix à celle de toutes les créatures qui forment cet admirable concert de

louanges à sa gloire : concentum cœli. 3. Ecoutons une voix encore plus éloquente, la voix du sentiment intime qui s'élève dans nous; car ici il n'est pas besoin de raisonnement; tout ce que nous avons à craindre, c'est de tropraisonner. Le premier coup d'œil décide en faveur de la Providence. Eh! qui pourroit se refuser à la simplicité de cette preuve de sentimens? Je vois une famille réglée dans le sein de la paix qui y réside, et je dis : Il y a un chef qui préside. Je vois un Etat tranquille ; les arts , les lois , la justice y dominent, et font respecter leur empire; et je dis: Il y a un roi qui gouverne. Je vois un troupeau paissant dans d'heureux pâturages, réuni sous la même houlette, à couvert de la dent du loup ravisseur ; et je dis : Il y a un pasteur vigilant qui le conduit. Je vois un vaisseau en pleine mer avancer à voiles déployées, arriver heureusement au port; et je dis sans hésiter : Il y a un pilote habile qui tient le gouvernail en main. Et en même temps je vois l'univers comme suspendu et balancé dans les airs; et dans cet univers, l'ordre, la beauté, la variété, la régularité, la constance: et on dira: C'est le hasard. O hasard! que tu es sage! que tu es éclairé! que tu es constant! je dirois presque,

2

que tu es divin! Mais en disant: c'est le hasard, peuse-t-on le persuader aux autres? peut-on se le persuader à soi-mème? Le sentiment intime du cœur ne réclame-t-il pas contre le langage trompeur de la bouche? Et dans combien d'occasions le témoignage intérieur ne nous arrache-t-il pas comme malgré nous l'aveu de la Providence? Dans un danger subit, un accident imprévu, on lève les yeux au ciel: Mon Dieu! s'écrie-t-on aussitôt. Et pourquoi lever les yeux vers le ciel, si l'œil de la Providence est fermé? pourquoi l'invoquer, si elle n'a point d'oreilles pour nous entendre?

Ah! mon Dieu, devons-nous nous écrier avec le Prophète; oui, sans sortir de moi-même, je trouve les preuves sensibles de la Providence. En vain voudrois-je douter et lui résister, elle triomphe de mes doutes et de mes résistances : et tous mes efforts, devenant inutiles, ne serviroient qu'à graver plus avant ce témoignage dans mon cœur, et à me faire conclure : Il y a donc dans cet univers une intelligence qui préside, un œil qui voit, un bras qui opère, une sagesse qui dirige, une force qui soutient, une éternité qui conserve c'est-à-dire, une Providence qui voit tout, qui préside à tout, qui dispose de tout ; il faut donc la reconnoître et l'adorer ; il faut s'y soumettre et la seconder. C'est la conclusion de tout homme sage. Toute autre conduite est l'aveuglement le plus déplorable dans l'homme, et peut-être la punition de Dieu la plus redoutable.

L'Aà ces vrage une p té, d part lager muni vers, cette son é distri les un naisse sors, se not uns se tres, cet ari enfans dre ce eux? pourq rampa de Di tous a par la

Il y inégalles méd tage; 53

ant: c'est le hasard, autres? peut-on se le sentiment intime du ntre le langage trom-combien d'occasions ous arrache-t-il pas de la Providence? ccident imprévu, on ieu! s'écrie-t-on ausyeux vers le ciel, si ermé? pourquoi l'in-oreilles pour nous en-

nous nous écrier avec tir de moi-même, je de la Providence. En ni résister, elle trioms résistances; et tous les, ne serviroient qu'à gnage dans mon cœur, y a donc dans cet uniréside, un œil qui voit, agesse qui dirige, une éternité qui conserve; ace qui voit tout, qui e de tout; il faut donc il faut s'y soumettre et usion de tout homme e est l'aveuglement le me, et peut-ètre la pu-

#### ENTRETIEN DE L'AME AVEC DIEU.

Sur la conduite de la Providence.

L'Ame. RIEN de si vrai, ô mon Dieu! A s'en tenir à ces dehors éclatans que présentent tous vos ouvrages, on est forcé de reconnoître et d'adorer une providence. Mais permettez-moi, Dieu de bonté, d'ouvrir mon cœur devant vous, de vous faire part de mes doutes et de mes perplexités, de soulager mes peines et mes agitations en vous les communiquant. Quand je jette les yeux sur ce vaste univers, à la vue de tout ce qui s'y passe, je cherche cette Providence : elle me paroît avoir disparu ; son éclat semble s'éclipser. Quand je vois cette distribution si différente des biens de ce monde, les uns ont tout, et les autres n'ont rien; les uns naissent dans l'abondance, et prodiguent les trésors, les autres gémissent dans la misère, et ne se nourrissent que du pain de leurs larmes : les uns semblent être nés pour être heureux, et les autres, en naissant, avoir porté écrit sur leur front cet arrêt: Tu seras maudit. Tous cependant sont enfans de cette Providence. Et comment comprendre cette inégalité si marquée de conditions parmit eux? Pourquoi celui-ci roi, et celui-là sujet? pourquoi celui-ci dominant en maître, et l'autre rampant en esclave? pourquoi étant tous enfans de Dieu, ne pas les rendre tous égaux; et devant tous aboutir au même terme, ne pas les conduire par la même voie?

Il y a plus encore: non-seulement les biens sont inégalement partagés, mais souvent les impies et les méchans sont privilégiés dans cet étonnant partage; s'il y avoit quelqu'un à favoriser, sur qui de-

3

voit, ce semble, tomber la faveur? et qui ne seroit surpris de voir l'impie donnant la loi, et le juste forcé de la recevoir; de trouver Job sur le fumier, et Achab dans le sein du palais; saint Paul sur un échafaud, et Néron sur le trône? En considérant ce qu'on voit si souvent dans le monde, l'iniquité triomphante, l'innocence opprimée, le vice dominant, la vertu foulée; à cette vue, la raison troublée, étonnée, n'est-elle pas tentée de s'écrier: Où est l'équité? où est la Providence? où êtes-vous, ò Dieu juste! ô Dieu bon et puissant? ranimez ma foi; pardonnez le trouble de mon esprit, et daignez calmer les agitations de mon ame.

Le Seigneur. Ame de peu de foi , à quel trouble, à quels excès se livrent vos sentimens égarés! Jusqu'à quand jugerez-vous des choses selon vos vues humaines! Je veux bien descendre jusqu'à vous pour vous élever à moi. Vous dites en vous-mème: Cette inégalité de conditions et de biens est-elle l'ouvrage de la Providence? les uns riches, et les autres pauvres; les uns souverains, et les autres sujets : les uns maîtres, et les autres esclaves. Mais peusez et réfléchissez : dans une parfaite égalité de conditions et de biens, le genre humain, la société civile, l'union de ses membres auroit-elle pu subsister? Qu'on établisse deux villes, une toute composée de grands et de riches, l'autre de petits et de pauvres; celle des pauvres périroit bientôt, on le comprend : celle des riches pourroit - elle se soutenir? Et dans cette égalité de fortune et de rang, où tous les hommes seroient égaux, également commodes et aisés, qui voudroit prendre sur soi les états pénibles et laborieux, et cependant nécessaires, tandis que les autres exerceroient les fonctions tranquilles et honorables? Qui voudroit, en qualité de laboureur, arroser la terre de ses sueurs tandis que les autres vivroient dans le sein du re roitsur le ou to ni n'e de B

cond c'est qu'il biens brass fiens que, rant l'heu conc verno

la némoin justes pas c riche au lien ab Le de ma

qu'ils ce, il que p ter le son fi d'une les bid la vai

quoi

DIEU. aveur? et qui ne selonnant la loi, et le e trouver Job sur le du palais ; saint Paul ır le trône? En conrent dans le monde , cence opprimée, le e; à cette vue , la raielle pas tentée de s'éla Providence? où ieu bon et puissant? e trouble de mon esitations de mon ame. foi , à quel trouble, à ntimens égarés! Juschoses selon vos vues cendre jusqu'à vous dites en vous-même: et de biens est-elle les uns riches, et les erains, et les autres autres esclaves. Mais une parfaite égalité genre humain , la so-embres auroit-elle pu eux villes, une toute hes, l'autre de petits res périroit bientôt, hes pourroit-elle se lité de fortune et de eroient égaux , égalevoudroit prendre sur orieux, et cependant

itres exerceroient les

rables? Qui voudroit, roser la terre de ses

vivroient dans le sein

du repos et de la mollesse? Dans une ville tout seroit-il peuple sans distinction, ou tout magistrat sur les lits? Et dans l'univers tout doit-il obeir, ou tout commander? ou, si personne ne commande nin'obeit, que seroit-ce que l'univers, qu'une tour de Babel?

De sorte que, bien loin que cette inégalité de conditions et de biens soit opposée à la Providence, c'est au contraire, parce qu'il y a une Providence qu'il doit y avoir une inégalité de conditions et de biens. Il étoit du ressort de cette sagesse qui embrasse tout d'unir les hommes entre eux par les liens de la subordination et de la dépendance, afin que, l'heureux consolant l'affligé, le riche secourant le pauvre, le pauvre et l'affligé, le riche et l'heureux, unissent leurs voix pour célébrer de concert les louanges de la Providence qui les gou-

L'Ame. Mais enfin, ô mon Dieu, en supposant la nécessité des conditions inégales, pourquoi du moins, dans cette inégalité, ne pas privilégier les justes préférablement aux impies? Pourquoi ne pas confier aux bons le dépôt de l'autorité et des richesses, dont ils auroient fait un si saint usage, au lieu de 1c. donner aux hommes injustes, qui

en abusent et qui les déshonorent?

Le Seigneur. Reconnoissez encore ici les vues de ma Providence dans celles de ma sagesse. Pourquoi refuser les biens de la terre aux justes? afin qu'ils ne cessent pas d'être justes. Dans l'abondance, ils s'éleveroient et ils se pervertiroient. Parce que par là je veux exercer leur vertu et augmenter leur couronne. Job me rend plus de gloire sur son fumier que tous les rois sur le trône. Mais, d'une autre part, pourquoi accorder aux pécheurs les biens de ce monde? Pour en montrer le néant et la vanité; puisque je les donne même à mes enne-

mis, pour les engager, les attirer à moi par l'attrait des faveurs temporelles, auxquelles ils sont plus sensibles, pour leur donner le moyen d'ex-pier leurs péchés, s'ils en veulent faire un meilleur usage. Pourquoi encore? Pour récompenser le peu de bien qu'ils font sur la terre. Je récompense leurs vertus naturelles par des biens naturels: c'est ainsi que je donnai autrefois l'empire de l'univers aux Pomaios, en récompense des vertes

morales qu'ils pratiquèrent.

Cependant la conduite de ma providence n'est pas en ce point toujours uniforme. Elle ne refuse pas toujours les biens de la terre aux justes. Il y auroit à craindre qu'on ne pensât que ces biens ne sont pas mon ouvrage, puisque je ne les donnerois jamais à ceux qui me servent. Elle ne les accorde par toujours aux pécheurs; ce seroit engager les autres à le devenir, quand ils verroient que, pour être heureux, il sussit d'être impie. Ma providence en dispose autrement, et, par le sage tenpérament qu'elle garde envers les uns et les autres, elle les contient tous dans les justes bornes qu'elle leur prescrit, et sous les voiles impénétrables du secret qu'elle se réserve.

L'Ame. J'adore vos desseins, ô mon Dieu! Mais me permettez-vous de vous ouvrir encore mon cœur sur mes peines personnelles, et sur la couduite de votre providence dans la circonstance particulière où je suis? Je n'ai rien oublié, ce senble, pour me rendre cette providence favorable et propice, et elle s'éclipse à mes yeux. J'ai fait choix d'un état, et j'y suis malheureux: j'entreprends des affaires après avoir prié, fait prier, et elles échouent. Aucun de mes projets ne me réussit : il suffit que j'entreprenue une chose pour la voir manquer: tout se tourne contre moi; des amis m'abandonnent, des ennemis me poursuivent: vouslas! Οù livr vou savi  $\mathbf{p}_{\mathbf{r}_0}$ et ( mei jus tou à es ner

> taiı tril rite rez cor Si V cor san

per

n'e

voi

et u

doi les du por qu. 81 ino

tra

tirer à moi par l'at-, auxquelles ils sont mer le moyen d'exulent faire un meil-? Pour récompenser la terre. Je récompar des biens natuautrefois l'empire de compense des vertus

na providence n'est orme. Elle ne refuse terre aux justes. Il y isàt que ces biens ne que je ne les donnevent. Elle ne les acears; ce seroit engaimd ils verroient que, l'être impie. Ma pro-, et, par le sage temles uns et les autres, i justes bornes qu'elle les impénétrables du

s, ô mon Dieu! Mais o ouvrir encore mon nelles, et sur la condans la circonstance i rien oublié, ce semovidence favorable et syeux. J'ai fait choix ureux: j'eutreprends, fait prier, et elles ojets ne me réussit; ne chose pour la voir re moi; des amis m'atte poursuivent; vous-

même, mon Dieu! vous semblez me délaisser. Hélas! si je ne craignois de blasphémer, je dirois:

Où est la Providence?

Le Seigneur. Arrêtez, ame infidèle, vous vous livrez à l'amertume de vos regrets, vous souffrez, vous gémissez, vous êtes étonnée de souffrir ; mais savez-vous quels sont sur vous les desseins de la Providence? Attendez les momens et le temps: et quand ce temps finira, vous verrez le dénoùment de tout; le voile sera tiré, la Providence se justifiera à vos yeux. Il est vrai , si vous étiez pour toujours sur la terre, et que vous n'eussiez rien à espérer au delà, vous auriez sujet de vous éton-ner, de vous affliger ; mais quand vous viendrez à penser que si votre Dieu vous a mise au monde, ce n'est pas pour toujours; que la terre n'est pour vous qu'un lieu de pélerinage et d'exil, un séjour et un temps d'épreuves; que vous y passerez un certain nombre de jours, après lesquels un nouvel ordre de choses se manifestera à vos yeux, et distribuera la récompense ou la peine, selon les mérites et les démérites; dans ce point de vue, pourrez-vous encore révoquer en doute la Providence, comme si vos travaux devoient être stériles, comme si vos larmes ne devoient jamais être essuyées, comme si vos vertus et vos épreuves devoient être sans récompense? et ne devez-vous pas dire au contraire à vous-même : Oui, s'il y a une Providence, il doit en être ainsi. Il faut que le voyageur éprouve les rigueurs du pélerinage pour goûter les délices du terme : il faut que l'or soit purifié dans le feu pour en sortir plus pur et plus éclatant ; il faut que le grain pourrisse dans la terre, afin de le faire ermer pour le ciel au centuple : il faut enfin, pour moissanner dans la joie, avoir semé dans les larmes.

Après tout, hommes mortels, sachez que, malgré tous vos efforts et toutes vos recherches, il

y aura toujours pour vous des mystères impénétrables dans ma Providence; et si, portant vos vues au delà des bornes, vous continuez à demander en tout pourquoi et comment; craignez d'entendre s'élever sur vous la voix de l'oracle: qui scrutator est majestatis, opprimetur a glorid (1).

Ame présompteuse, gémis de la présomption, et apprends à adorer les sages dispositions de la Providence, et non à les pénétrer : ame criminelle, tremble sous la main de Dieu, et crains que la Providence, pour se venger, ne t'abandonne à l'égarement de tes voies. Et vous, ame humble et fidèle, adorez les desseins de Dieu, respectez ses ténèbres, et concluez dans les sentimens d'une foi humble: il y a une Providence, il faut la reconnoître: il y a une Providence, il faut la reconnoître: il y a une Providence, il faut s'y soumettre. Tâchez même de la seconder, et ajoutez vos efforts, vos soins, votre vigilance, à ses saintes dispositions. Vous ne pouvez rien sans le secours de la grâce de Dieu, mais Dieu ne fera pas tout sans votre correspondance à sa grâce: Aidezvous, il vous aidera; efforcez-vous, il vous soutiendra; marchez, il vous conduira par la main; et ainsi conduite, vous arriverez infailliblement au terme où sa Providence vous apréparé le bonheur et la récompense.

#### PRIÈRES ET PRATIQUES.

Que nous sommes aveugles et insensés, ò mon Dieu! de voulois sonder les profondeurs impénétrables de votre Providence! Ne méritons-nous pas que vous nous livriez aux lénères de notre aveuglement, et que vous nous laissiez courir dans la voie de nos égasement et de nos pertes? Que prétendons-nous donc? Ne doit-il pas nous suffire de sav. « que vous êtes bon; que, du moment que nous nous abandonnous à votre Providence, vous nous conduirez par la main; que vous ne sauriez délaisser ceux qui mettent en vous toute leur contiance; que d'ailleurs tous nos retours, toutes nos réflexions cont

<sup>(1)</sup> Prov. 25.

de ta présomption , ages dispositions de pénétrer : ame crimie Dieu , et crains que er, ne t'abandonne à vous, ame humble et e Dieu , respectez ses les sentimens d'une idence , il faut la re-ence , il faut s'y souseconder, et ajoutez vigilance, à ses sainouvez rien sans le semais Dieu ne fera pas nce à sa grâce: Aidez-ez-vous, il vous souonduira par la main ; rez infailliblement au s apréparé le bonheur

## TIQUES.

sés, ô mon Dieu! de vouloir de votre Providence! Ne métaux ténèbres de notre aveuglelaus la voie de nos égaremens is donc? Ne doi-il pas nous e, du moment que nous nous s nous conduirez par la main; i mettent en vous toute leur irs, toutes nos réliezions cont VI' LECTURE.

59

stériles et inutiles, souvent présomptueuses et téméraires; qu'elles sont capables d'éloigner de dessus nous vos regards de tendresse et de complaisance; qu'elles ne peuvent que nous précipiter dans des doutes, des péchés et des malheurs?

O Providence divine! je m'abandonne à vous sans réserve! je me jette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout soujette entre vos bras entre entre vos bras entre entre vos particles entre vos p

O Providence divine! je m'abandonne à vous sans réserve! je me jette entre vos bras sans retour; je vous laisse disposer de tout souverainement. Vous étes mon créateur, mon Dieu et mon Père: vous connoissez le néant d'où vous m'avez tiré, le limon dont vous m'avez formé, la fin à laquelle vous me destinez, le chemin qui doit m'y conduire: disposez donc de tout, et réglez tout selon votre bon plaisir: je ne veux plus savoir qu'une seule chose sur cette Providence divine: la reconnoitre, l'adorer, m'y soumettre, et autant qu'il sera en moi, la seconder; après quoi, tout espèrer de votre bonté. Puisje mettre mon sort en meilleures mains que dans celles du plus tendre des pères?

# SIXIÈME LECTURE

#### SUR L'IMMORTALITÉ.

Tandis que d'une part tout nous présente la mort et la dissolution de nos corps formés de terre, de l'autre, tout nous annonce aussi l'immortalité de nos ames créées à l'image de Dieu. La foi, la raison, le sentiment intime, le consentement unanime de toutes les nations; tout concourt à établir le précieux avantage de cette immortalité glorieuse. La foi nous l'assure dans tous ses oracles: les lumières de la raison peuvent nous en convaincre, le sentiment intime nous fait soupirer sans cesse après elle; nous sentons qu'après notre mort l'subsistera encore quelque chose de nous-mêmes; le consentement comme général et unanime de toutes les nations se réunit en faveur de cette vérité fondamentale.

Comme c'est à des chrétiens qu'on présente ces saintes lectures, ce seroit faire tort à leur foi que d'entreprendre de leur prouver un article si essentiel à la religion; contentons-nous de leur en pré-

6

senter les précieux avantages, et de les engager à s'en rendre dignes.

Point de pensée si grande, si féconde, et qui nous puisse être si salutaire, que la pensée bien méditée de l'immortalité de nos ames; elle devient pour nous la source des biens les plus précieux.

Elle nous élève dans nos sentimens, elle nous sanctifie dans nos actions, elle nous satisfait dans nos désirs, elle nous console dans toutes nos peines. Entrons dans les grandes vues qu'elle nous présente. Rien de plus digne de nous que de connoître ce que nous sommes dans l'ordre de la

1º Elle nous élève dans nos sentimens. Rien de

si vrai: le malheur de l'homme vient souvent de ce qu'il ne se connoît pas, ou de ce qu'il se connoît mal; il ne comoit ni ce qu'il peut ni ce qu'il attend, souvent même ni ce qu'il est. Nous nous trompons quand nous croyons être dans un corps qui est nous-mêmes; non sans doute, ce corps, cette argile n'est point nous, c'est notre prison: ce qui est véritablement nous, c'est notre ame; dans elle est notre solide grandeur. O aveuglement déplorable des hommes! Si on leur demande : qui étesyous? l'un dira : je suis noble, tenant un rang dans le monde; l'autre: je suis magistrat, assis sur les lis; un autre: je suis roi, élevé sur le trône. Tout cela est grand, mais il y a dans vous quelque chose de plus grand encore; vous êtes immortel; voila le plus beau de vos noms, et le plus précieux de vos titres; l'éclat des autres disparoît devant celuici. Vous êtes immortel; à ce titre, votre pomier principe, c'est Dieu; votre modèle, c'est 1 nomine-Dieu; votre occupation, c'est la vertu; votre vie, c'est la grâce ; votre héritage , le ciel ; votre

espérance, l'éternité; votre bonheur, le bonheur

de Dieu même. Sous ce point de vue, votre ame

vant gnité la tei tez g les d D:

> com lors vices de s' Imm ciel, un g pren gran dans cond L

> > les v telle

> > des imm

> > men

vain Tho ni d se c de a San relig enfl ce q sens mên imn re, vue

tEU. t de les engager à

si féconde, et qui ne la pensée bien ames; elle devient es plus précieux. timens, elle nous nous satisfait dans ms toutes nos peivues qu'elle nous nous que de conans l'ordre de la

entimens. Rien de zient souvent-de ce e qu'il se connoît rni ce qu'il attend, us nous trompons un corps qui est ce corps, cette artre prison: ce qui tre ame ; dans elle veuglement déploemande : qui êtesenant un rang dans strat , assis sur les sur le trône. Tout ous quelque chose s immortel; voilà plus précieux de paroît devant celuitre , votre p ·mier dèle, c'est I nomest la vertu : votre age, le ciel; votre nhenr, le bonheur le vue, votre ame vaut plu<sup>4</sup> que tous les biens du monde; votre diguité est plus grande que celle de tous les rois de la terre; et le seul titre d'immortel que vous portez gravé sur le front, vous honore plus que tous les diadèmes qui pourroient l'orner.

Dans la sublimité de ces sentimens, l'homme commence à se connoître et à se respecter; des lors il craindra de se déshonorer par l'erreur des vices, de se dégrader par l'esclavage des passions, de s'avilir par la contagion des choses humaines. Immortel comme il est, il prend son essor vers le ciel, il rougit de s'attacher à la terre, semblable à un grand monarque qui rougit lorsqu'on le surprend dans des occupations indignes de lui. Un grand roi ne doit former que de dignes projets dans son esprit; et un homme immortel ne doit concevoir que de nobles désirs dans son cœur.

L'homme mortel mettra donc sa grandeur dans les vanités propres du temps ; mais l'ame immortelle, qui voit des atômes où le monde croit voir des colosses, ne mettra sa grandeur que dans son immortalité; elle n'a qu'à se tenir dans ce sentiment si élevé, pour voir passer sous ses pieds la vaine pompe des grandeurs humaines : dès lors l'homme n'a que faire, ni de faste pour s'élever, ni de voile pour se déguiser, ni d'hypocrisie pour se contrefaire; il n'a qu'à renoncer au mensonge de son orgueil pour être véritablement grand. Sans rien emprunter au dehors, la nature et la religion l'honorent assez pour être grand sans enflure, et pour le paroître sans affectation ; parce que dès lors, élevé au-dessus du monde et des sens, il devient grand de la grandeur de Dieu même, sage de sa sagesse, équitable de sa justice, immortel de son immortalité, et, pour ainsi dire, tout divin de sa divinité même. Dans cette vue, l'homme cessera de s'aimer; ou, s'il s'aime

encore, il aimera dans lui, non l'homme charnel, non l'homme terrestre, non l'homme sensuel; mais l'homme spirituel, mais l'homme immortel, mais l'homme céleste: car voità l'homme, et voità tout l'homme; le reste n'en est que l'ombre, le fantôme et l'image: hoc est ounis homo (1).

2º. L'idée de l'immortalité nous sanctifie dans toutes nos actions, par la grandeur des vues et la sublimité des motifs qu'elle nous inspire. Que sont en effet tous les autres motifs pour régler notre conduite, en comparaison de celui de notre im-mortalité? Non, il n'y a de véritables vertus que celles qui sont fondées sur cette immortalité glorieuse; les autres feront des dissimulés, des politiques, des hypocrites, des sépulcres blanchis; mais elles ne feront jamais des hommes sages par choix, et vertueux par principe. On dit quelquefois que les vertus ne sont souveut que déguisement et dissimulation; pourquoi? parce que ces vertus se bornent au temps, et ne visent pas à l'immortalité. Souvent la justice n'est qu'une vertu contrainte et forcée; la main est pure, le cœur ne l'est pas. Le désintéressement n'est qu'ostentation : la modestie n'est qu'affectation : cela n'arrive que trop dans cette région de ténèbres. Mais élevez l'homme à la région sublime de l'immortalité: on y respire un air plus pur, et dégagé de toute contagion; la vérité y est vérité, y est sincérité, y est sentiment: la main est innocente, et le cœur est sans tache.

Telles sont les vertus en général. Placez-les en particulier dans chaque coadition, dans chaque état; dornez à l'homme l'ammortalité pour règle de sa conduite et pour mobile de ses actions; dans chaque condition et dans chaque état vous trouverez le vrai sage, le bon roi, le bon ma-

<sup>(1)</sup> Eccl. 12.

, non l'homme charnel, non l'homme sensuel; mais l'homme immortel, voità l'homme, et voità en est que l'ombre, le est ounis homo (1). dité nous sanctifie dans a grandeur des vues et la

a grandeur des vues et la le nous inspire. Que sont notifs pour régler notre on de celui de notre imde véritables vertus que ır cette immortalité glodes dissimulés, des polides sépulcre₃ blanchis; is des hommes sages par rincipe. On dit quelquent souvent que déguiseourquoi? parce que ces mps, et ne visent pas à justice n'est qu'une verla main est pure , le cœur essement n'est qu'ostenqu'affectation : cela n'arrégion de ténèbres. Mais n sublime de l'immortaplus pur , et dégagé de té y est vérité , y est sinla main est innocente, et

en général. Placez-les en coadition, dans chaque l'amnortalité pour règle mobile de ses actions; et dans chaque état vous le bon roi, le bon magistrat, le bon citoyen, le bon ami, le hon père. Un roi qui se considère comme immortel regardera ses sujets comme ses enfans, persuadé qu'il doit régner un jour, non pas sur eux, mais avec eux dans le ciel : le magistrat pèsera ses arrêts dans la balance de l'équité, parce qu'il pensera qu'il doit être pesé lui-même dans la balance du sanctuaire. Le négociant mettra la probité pour base de son commerce, parce qu'il se souviendra qu'il y a un négoce encore plus avantageux, en vertu duquel il peut acquérir les trésors d'immortalité même. L'artisan travaillera jour et nuit, s'il le faut; mais, sans se borner au temps, il mettra son travail à profit pour l'éternité : et quel seroit son malheur, si, obligé de vivre à la sueur de son front sur la terre, il alloit paroître dans l'éternité les mains vides! Tout homme, en un mot, qui aura l'immortalité devant les yeux, n'aura rien que de grand dans ses vues , rien que de juste dans ses projets , rien que de réglé dans ses démarches , rien que de saint dans sa conduite et dans ses actions. Si on pensoit à l'immortalité, et qu'on agit dans ses vues, tous les cœurs seroient l'asile de la vertu: tous les hommes seroient l'image de Dieu; les lois, la paix, l'équité règneroient sur la terre, et le monde seroit l'image d'un paradis de délices.

Si on étoit bien pénétré de ces grands sentimens, et animé de ces grands motifs, verroit-on ce qu'on voit si sonvent dans ce monde, des hommes ne s'estimer, ne se faire valoir que par des avantages purement extérieurs, par l'amas des richesses, par l'élévation du rang, par l'éclat des parures? Une âme oui ne s'estime que par la, ne semble-t-elle pas oublier la grandeur de son être et la sublimité de ses destinées? Hommes immortels, honorons nos vertus, et non nos trésors;

sachons estimer ce que nous sommes, et non ce que nous avous : et comprenons qu'il n'est rien de si grand dans l'homme que l'homme même.

Ge n'est point cependant assez pour nous de concevoir toute la grandeur de notre destination; l'essentiel est de considérer si nous soutenons la dignité de notre être par la sainteté de nos sentimens et de nos actions. Hé! quel malheur pour nous, quel crime dans nous, si, étant si grands dans les desseins et les vues de Dieu, nous venions à dégénérer de cette grandeur par la bassesse de nos sentimens et l'indignité de notre condaite! Ne cessons donc de puiser dans la source abondante que nous ouvre l'immortalité; elle est inépuisable dans les biens qu'elle nous présente.

# MUDITATION

# Sur le même sujet.

La pensée de l'immortalité saintement méditée, nous procure les plus précieux avantages; elle vient à notre secours pour adoucir l'amertume de toutes nos peines, pour remplir toute l'étendue de nos désirs.

Ranimez donc nos sentimens, ô mon Dieu! élevez-les jusqu'à vous, transportez-lez dans le sein de cette immortalité glorieuse où vous nous appelez : elle est au-dessus de nos pensées ; mais elle n'est pas au-dessus de nos espérances.

#### PREMIER POINT.

La pensée de l'immortalité nous console dans toutes nos peines, quelque grandes, quelque sensibles qu'elles puissent être. Et dans combien de tristes occasions n'avons-nous pas besoin de nous par par de muc par sou est nue ron dég un cha

sole noti et n mall sère nuel yeux de u de v pére

der

port soyo vres vrai passa tage

jour (1) (2) mmes, et non ce s qu'il n'est-rien homme même.

sez pour nous-de notre destination; nous soutenons la iteté de nos sentinel malheur pour si, étant si grands Dieu, nous vendeur par la basmité de notre conser dans la source mortalité ; elle est elle nous présente.

jet. intement méditée, ux avantages; elle

ucir l'amertume de lir toute l'étendue

as, ô mon Dieu! portez-lez dans le euse où vous nous nos pensées ; mais espérances.

nous console dans

ndes , quelque sendans combien de pas besoin-de nous rappeler cette salutaire pensée dans le cours de certe vie périssable et mortelle! Qu'est-ce, hélas! que notre vie, qu'une suite d'afflictions et de calamités ? L'homme, disoit Job, a peu de jours à passer sur la terre, et ce peu de jours est rempli de misères: Homo brevi vivens tempor: epletur multis miseriis (1). Tous les hommes marchent par un chemin parsemé de croix et d'épines et souvent arrosé de leurs larmes. La vie de l'homme est quelque chose de plus qu'une guerre continuelle : militia est (2) ; e'est une suite non interrompue de chagrins, d'inquiétudes, d'ennuis, de dégoats, d'amertumes; c'est un tissu de maux, un flux et reflux continuel de vicissitudes et de changemens qui, comme autant de flots agités, se succèdent les uns aux autres pour nous monder, souvent même pour nous accabler. Si dans ce déluge de maux nous n'avions pour nous consoler dans la vie que la vie elle-même, quel seroit notre sort? Nos yeux auroient-ils assez de larmes, et nos cœurs assez de soupirs pour déplorer nos malheurs? Mais aussi, quand au milieu des misères de cette vie, qui n'est qu'une mort continuelle, l'immortalité vient se présenter à nos yeux, et faire briller le céleste flambeau des splendeurs éternelles, quoi de plus capable que ce point de vue d'adoucir le poids de nos maux, de tempérer l'amertume de nos regrets? Que nous importe, après tout, que durant cette vie nous soyons heureux ou malheureux, riches ou pauvres, grands ou petits, sains ou malades, s'il est vrai de dire que cette vie n'est pour nous qu'un passage, et que l'immortalité doit être notre partage, notre héritage et notre séjour pour toujours? O mon àme! éclairée par ces grandes et

(1) Job. 14.

(2) Job. 7.

immuables vérités, élevons nos pensées, animons nos cœurs et nos sentimens, soutenons la grandeur de nos maux par la grandeur de nos espérances. Nous avons un espace de temps à souffrir, et l'éternité pour nous consoler. Ce sont ici les ténèbres d'une longue nuit; le jour de l'éternité doit lui succéder : et quand l'aurore de ce grand jour viendra à enfin paroître, alors tous les nuages seront dissipés, tous les travaux seront couronnés, toutes les larmes seront essuyées : la sérénité renaîtra dans nos sentimens, la joie règnera dans nos cœurs, et y fera régner une paix inaltérable. Souffrons donc, s'il le faut, ô mon âme! pleurons, gémissons sur la terre. Nous sommes dans la vallée de larmes et le lieu d'exil; mais souvenonsnous de la céleste patrie : nous semons dans les pleurs, mais nous moissonnerons dans la joie; nous passerons par le fer et le feu, mais nous arriverons au lieu de rafraîchissement: encore quelques années d'épreuves et quelques jours de combats, et tout va finir et changer. Déjà les saints tiennent la couronne comme suspendue sur nous; portons nos regards vers le ciel, l'immortalite nous dédommagera un jour de tous les maux et de toutes les afflictions de la terre. C'est donc à cet heureux terme que vous nous appelez, ô mon Dieu! la pensée de notre immortalité nous l'annonce et nous y prépare.

se

qu l'a

tei

au

de

toi

Fû

tre

ils .

con

tés

des

sèd me

fait

n'o

dan

tue

des

trai

lup

nor

#### SECOND POINT.

Douce et salutaire pensée, qui par un nouvel avantage vient combler tous nos désirs et remplir toute l'étendue de nos vœux! Il faut, ô mon Dieu! que le cœur de l'homme soit un fonds de misères bien grand, ou ae désirs bien immenses, pour toujours souhaiter, toujours demander, toujours soupirer après quelque bien.

NT.

, qui par un nouvel nos désirs et remplir Il faut , ô mon Dieu! un fonds de misères en immenses , pour demander , toujours

nger. Déjà les saints

uspendue sur nous;

ciel, l'immortalite

de tous les maux et

terre. C'est donc à

nous appelez , ô mon

nortalité nous l'an-

IVe LECTURE. 67

Je fais souvent cette réflexion, et me dis à moimême : On condamne quelquesois les honnnes de ce que, toujours avides, ils ne se contentent de rien; on se trompe. Les hommes sont coupables, il est vrai, de souhaiter avec trop d'ardeur les biens de ce monde; mais ils ont raison de ne s'en point contenter; ils sont destinés à quelque chose de plus : il faut bien que cela soit ainsi. Nous voyons que tous les autres êtres se contentent des biens qu'ils possèdent dans leur espèce ; l'homme seul est toujours insatiable dans ses désirs. Pourquoi? parce qu'il n'y a que vous, ô mon Dieu! qui puissiez le contenter. En vain lui présente-t-on l'amas des biens, des richesses, des trésors de la terre; c'est un amns de poussière qu'on lui jette aux yeux pour l'empêcher de voir la grandeur et de puiser la félicité dans sa source. Aussi, malgré tous ces biens qu'on lui offre et qu'on lui prodigue, il cherche, il désire, il soupire toujours. Fût-il maître du monde entier, il désireroit d'autres mondes à conquérir.

Voyons les grands de la terre : ils s'imaginoient que la félicité consistoit dans la grandeur ; et quand ils sont arrivés au comble de la gloire, ils ont reconnu que cette gloire n'étoit que fumée. Dégoûtés de grandeurs, ils se sont tournés du côté des richesses. Voyons les enfans du siècle : ils possèdent des trésors immenses; et dans le sein même des trésors tout n'est qu'indigence. Peu satisfaits de tout ce qu'ils ont, ils désirent ce qu'ils n'ont pas : dégoûtés des trésors, ils se plongent dans les plaisirs. Voyons les sensuels et les somptueux : ils cherchent leur bonheur dans les délices des sens; les délices ont bientôt épuisé leurs attraits, il faut les réveiller par des monstres de voluptés, jusqu'à dégrader le sentiment, déshonorer la raison. Qu'étoit-ce que tout cela dans eux,

ô mon Dieu! qu'un désespoir de passion qui se livroit à tout et ne pouvoit se contenter de rien? Maintenant ils sont forcés de s'écrier avec Salomon: Vanité des vanités, tout n'est que vanité et affliction sur la terre: vanitas vanitatum (1).

O heureuse immortalité! quand viendras-tu nous présenter des objets capables de nous satisfaire? Assez long-temps, courant après le mensonge, nous avons éprouvé que tout le reste, loin de remplir nos vœux, n'a fait qu'aigrir et enflammer nos désirs. Heureuse immortalité! là les honneurs seront solides, les trésors y seront immenses, les délices y seront pures, les passions, le dirai-je? oui, les passions mêmes y seront sanctifiées, y seront consacrées (2). Dans un sens, le mal, le désordre du cœur humain ne vient que de ce qu'on lui prescrit des bornes trop resserrées en lui présentant des objets peu dignes de lui. Donnons à l'ame tout son essor, laissons-la agir dans son étendue, elle portera ses vues vers le ciel, elle fixera ses désirs sur l'immortalité et les biens véritables : dès lors l'homme ambitieux sera content, l'homme avare sera rassasié, l'homme avide sera satisfait, parce qu'ils trouveront dans l'immortalité les biens solides, les véritables délices.

## AFFECTIONS ET PRIÈRES.

Quand est-ce donc, ô Dieu immortel! ô Roi des siècles! quand est-ce que le rayon de cette immortalité viendra briller à nos yeux ? quand est-ce que le beau jour de cette immortalité se lèvera sur nous ? quand est-ce que notre immortalité viendra nous recevoir dans sou sein ? Il viendra , ce moment heureux , il se levera ce beau jour : en attendant est instant désiré , animons-nous, soutenons-nous par la donceur de cette espérance. Environnés des nuages du temps , souvenons-nous que les splendeurs de l'éternité duvent être notre partage, Nous vivons sur la terre, n'oublions pas que nous

R

yer en nis

pre ins

<sup>(1)</sup> Eccl. 1.

<sup>(2)</sup> Ascendamus post illum, etiam per passiones nostras. St. August. serm. 176.

passion qui se lintenter de rien? écrier avec Salol'est que vanité et anitatum (1). nand viendras-tuples de nous satisent après le mentout le reste, loin

tout le reste, forn
u'aigrir et enflamortalité! là les honrs y seront immenc, les passions, le
mes y seront sancticans un sens, le mal,
me vient que de ce
resserrées en lui
nes de lui. Donnons
ms-la agir dans son
es vers le ciel, elle
alité et les biens vébitieux sera content,
l'homme avide sera
ont dans l'immorta-

## PRIÈRES.

tables délices.

er passiones nostras. St. Au-

sommes faits pour le ciel; nous gémissons dans le lieu du pélerinage, la céleste patrie nous attend; nous sommes encore sur la mer orageuse du monde, nous entrerous enfin dans le port assuré. Dans cette vue, détachons-nous de tout, consolons-nous de tout. S'il nous arrive des croix, ne nous en affligeons pas, elles finiront. S'il nous avons des biens, ne nous y attachons pas, il faudra tout quitter Et que quittons-nous en quittant ce monde? Yous seul, ò éternel! vous seule, ò inmortalité glorieuse! attirerez mes regards, fixerez mes vœux, contenterez mes désirs; je vous les consacre dès ce moment, pour ne pas les profaner en les livrant aux biens périssables. Formé pour le ciel, qu'est-ce pour moi que la terre? Destiné à l'éternité, le temps doit-il m'ovcuper? et quand Dieu m'appelle à l'immortalité, le monde pourroit-il m'arrèter un instant? O inmortalité! que ne puis-je dans ce monent m'élèver au-dessus de ce monde, où je ne lais que mourir, et, porté sur les ailes de l'amour divin, m'euvoler dans ton sein pour y vivre à jamais de la vie de Dieu même!

#### PRATIQUE.

re Dans les infirmités et maladics du corps, penser qu'il n'est pas immortel, et que, devant finir un jour, il u'est pas surprenant qu'il souffre et dépérisse.

2.º Dans les tentations et les passions, se souvenir que l'ame est immortelle, et qu'il ne faut pas la dégrader et la deshonorer par la contagion des vices.

la contagion des vices.

3º Dans les consolations et les afflictions de la vie, se dire: Tout finira, et qu'ainsi il ne faut ni s'attacher aux unes ni se laisser abattre par les autres.

4º Se défier des discours et s'armer contre les maximes qu'on entend débiter contre l'immortalité de nos arues : laisser ébranler sa foi en ce point, c'est s'exposer à la perdre entièrement dans tout.

# SEPTIÈME LECTURE.

## SUR L'EXCELLENCE ET LA DIGNITÉ DU CHRETIEN.

Rien de si grand, dans les vues de Dieu et aux yeux de la foi, qu'un véritable chrétien. Jugeonsen par la magnificence des titres dont le christianisme l'honore, par la sainteté du modèle qu'il lui présente, par l'élévation des sentimens qu'il lui inspire, et par la grandeur des espérances qu'il lui propose. A ces traits, connoissons ce que rous

70 sommes, ou du moins ce que nous devons être. 1º Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un disciple de Jésus-Christ, éclairé des lumières de la foi, nourri dans les splendeurs de l'Evangile, instruit des vérités immuables de la religion. Grâce inetfable! thre glocieux l'éest de Jésus-Christ même que nous l'ovens neras; c'est lui qui nous l'a mérité et as hert au prix de son sang, dans lequel nous avone été signimes en même temps que dans les

eaux sacrées du baptère.

Qu'est-ce qu'un chret, en ? un membre de Jésus-Christ. Tous les chrétiens ne sont plus qu'un corps, dont Jésus-Christ est le chef, et dont ils doivent être les membres vivans de la vie d'un Dieu, puisque les membres doivent vivre de la vie du chef. Membres de Jésus-Christ; et dès lors nous sommes par excellence le temple de Dieu, nonseulement dans nos ames, qui, par la grâce de la régénération, sont le trône de l'Esprit saint; mais nos corps mêmes, selon l'oracle de saint Paul, sont le temple vivant du même Esprit saint: templum sunt Spiritas Sancti (1). A tous ces titres ajoutons celui dont saint Pierre honore tous les chrétiens, en les appelant, tantôt un sacerdoce royal, tantôt une nation sainte, tantôt un peuple d'acquisition, glorieuse conquête acquise à Jésus-Christ au prix de son sang. Quels titres! quel sacré caractère! Si les chrétiens savoient ce qu'ils sont, vivroient-ils comme ils vivent? verroit-on d'autres chrétiens que des saints?

cł

ch

du

ęsi

tel

for

pai

ins

les

et f

que cha mar

per

pare

aux

soit

pris

trio

dou

E

2º Qu'est-ce qu'un chrétien, et que doit-il être? un homme formé sur les maximes de l'Evangile et ur le modèle de Jésus-Christ même. Aussi les chrétiens formés sur ce grand modèle, qu'ont-ils été, et quels hommes ont-ils présentés à l'univers? Des hommes nouveaux, et jusqu'alors inconnus

(1) 1 Cor. 6.

DIEU.

nous devons être.

C'est un disciple

mières de la foi,

Evangile, instruit

igion. Grâce inet
sus-Christ même

in qui nous l'a mé
5, dans lequel nous

temps que dans les

n membre de Jésuse sont plus qu'un le chef , et dont ils s de la vie d'un Dieu, vivre de la vie du st ; et dès lors nous mple de Dieu, nonii, par la grâce de la de l'Esprit saint; on l'oracle de saint ı même Esprit saint: 1). A tous ces titres erre honore tous les tantôt un sacerdoce nte , tantôt un peuple quête acquise à Jésusuels titres ! quel sacré voient ce qu'ils sont, ? verroit-on d'autres

n, et que doit-il être? imes de l'Evangile et rist même. Aussi les d modèle, qu'ont-ils présentés à l'univers? jusqu'alors inconnus

au monde; les vrais sages, dont les païens n'ont jamais connu que le nom ; dans eux on admiroit l'assemblage glorieux de tantes les vertus : fidélité dans les discours, sincérité dans les sentimens, droiture dans la conduite, modestie e las affectation, elévation sans enflu: e, huminté sans bassesse; n'ayant des passions que pour les combattre, des plaisirs que pour les sanctifier, des devoirs que pour les remplir; aimant le bien, et ne le connoissant que pour le pratiquer; méprisant les éloges, et ne sachant que les mériter; craignant de paroître presque autant que de pécher, et craignant de pécher bien plus encore que de mourir. Voilà le chrétien; son cœur est le sanctuaire de la vertu; sa bouche, l'interprète de la vérité; toute sa conduite, l'expression fidèle d'un Homme-Dieu. Tel est l'homme, s'il est parfait chrétien; s'il n'est pas tel, le christianisme lui reproche ses foiblesses, condamne ses fautes, et le presse de faire ses ef-forts pour ne pas déshonorer sa dignité.

3° Dignité du chrétien; comprenons-la encore par la noblesse des sentimens que sa religion lui inspire, en le rendant supérieur à tout.

Elle l'élève au-dessus des événemens et de tous les revers. Que tous les maux viennent l'accabler et fondre sur lui; que ses biens lui soient enlevés; que tous ses amis l'abandonnent; que sa fortune chancelle; que sa santé dépérisse; que tout lui manque et lui soit ravi; la foi lui reste, il n'a rien perdu. Dépouillé de tout, il paroîtra plus grand, parce qu'il paroîtra grand par lui-même, donnant aux yeux de l'univers le spectacle qu'un païen dissoit être si digne de Dieu, un homme de bien aux prises avec la fortune.

Elle l'élève an-dessus du monde, elle le fait triompher de ses erreurs, sa foi les dissipe; de ses douceurs, son cœur les méprise; de ses terreurs,

son courage les brave : que pourroit craindre du monde celui qui u'a à craindre que le péché?

Elle l'élère au-dessus de lui-même : s'élever au-dessus de nonde, c'est grandeur d'arne ; mais s'élever au-dessus de soi-même, c'est héroisme. Qu'il e grand de voir un homme s'armer généreuse-ment contre lui-même, se déclarer une guerre implacable, toujours le glaive à la main ; couper jusqu'à la racime de ses passions, retrancher jusqu'aux moindres rejetons de son amour-propre, ofirir de lui-même à Dieu une victime continuelle, immolée sur l'autel de la charité! tel est le chrétien. Il sent ce qu'il en coûte à son cœur, mais il sait ce

qu'il doit à sa foi.

Elle l'élève au-dessus des tourmens, des tyrans, de la mort. Quand on ne vit que de sacrifices, il en coûte peu de mourir : et n'est-ce pas là ce que les paiens mêmes admiroient dans les premiers chrétiens, dignes de ce grand nom? Quel genre d'hommes est donc celui-ci, s'écrioient-ils: Quod genus hoc hominum est? Si on les défère à notre tribunal, ils s'y présentent d'eux-mêmes; si on les condamne à la mort, ils en rendent grâces comme d'un bienfait; si on les conduit au supplies, ils y vont en triomphe. Les menace-t-on de leur faire essuyer toute l'horreur des tourmens: Vous le pouvez, disoient-ils: nous ne sommes hommes que pour mourir, mais nous ne sommes chrétiens que pour mourir en saints; nous avons un corps qui succombe, mais une foi qui triomphe. Frappez, brûlez, déchirez, immolez; vous croyez nous donner la mort, vous ne faites que nous rendre à une vie plus heureuse : pour nous, ce n'est pas le temps qui finit, c'est l'éternité qui commence. Quels hommes! quels sentimens! Ce n'étoient, après tout, que de vrais chrétiens.

4º Eh! comment ces généreux athlètes auroient-

s

ten esp fes a men lité (1). fort

Elle au m
bour
glaive
illust
yeux
piciat
de la
ciel,
ouvre

l'arde:

venez-

patrie

que le Nos nos co laisser laisson ses hu mes da nous n mundo chrétie

(1) Sap. (2) Ma (3) Tel urroit craindre du que le péché?
nème: s'élever auur d'anue; mais s'é'est héroïsme. Qu'il s'armer généreusearer une guerre ima main; couper jusetrancher jusqu'aux ur-propre, ofirir de 
continuelle, immoel est le chrétien. Il 
œur, mais il sait ce

tourmens, des tyne vit que de sacririr : et n'est-ce pas là iroient dans les pre-e grand nom? Quel ni-ci , s'écrioient-ils : ? Si on les défère à tent d'eux-mêmes ; si ils en rendent gràces les conduit au suppli-Les menace-t-on de rreur des tourmens: ls: nous ne sommes mais nous ne sommes en samts ; nous avons nis une foi qui triomirez , immolez ; vous t, vous ne faites que heureuse: pour nous, nit , c'est l'éternité qui ! quels sentimens ! Ce de vrais chrétiens. reux athlètes auroient-

i's pu se démentir a la vue des couronnes qu'ils attendoient, et soutenus par la grandeur de leurs espérances? Car, en ce point, quelle est encore la grandeur du chrétien et sa prééminence sur tous les autres? Ici, élevons nos pensées et nos senti-mens : notre espérance est pleine d'une immortalité glorieuse : Spes illorum immortalitate plena est (1). Voila notre partage, notre héritage; notre fort est dans la région des vivans. Le beau spectacle que donna autrefois une mère généreuse! Elle avoit sept enfans , tous les sept furent conduits au martyre. Le tyran dictoit les arrêts de mort ; les bourreaux préparoient les bûchers, les faux et les glaives, tous les instrumens du supplice, le sang des illustres martyrs couloit à grands flots sous les yeux de cette généreuse mère : Petite, nati, ut aspiciatis cœlum(2), disoit-elle, pleine des sentimens de la foi ; mes fils, mes chers fils, regardez le ciel, vous allez vous en assurer l'entrée : il vous ouvre son sein. C'est là que nous dit l'Eglise à nons-mêmes pour élever nos sentimens et animer l'ardeur de notre courage : Regardez le ciel ; souvenez-vous qu'en qualité de chrétiens il est votre patrie; que la terre est pour vous un lieu d'exil; que le monde est pour vous une terre étrangère.

Nos espérances nous élèvent au ciel, portons-y nos cœurs et nos vœux; gardons-nous de nous laisser avilir par la contagion des biens périssables; laissons passer sous nos pieds le torrent des choses humaines. En qualité d'hommes, nous sommes dans le monde; mais, en qualité de chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde; quid agis in mundo, qui major es mundo (3)? Quoi! vous êtes chrétiens, et vous tenez au monde! Vous êtes

<sup>(1)</sup> Sap. 3.

<sup>(2)</sup> Mach. 7.

<sup>(3)</sup> Tertull.

Ame élev.

chrétiens, et vous preuez part aux folles joies, aux pompes de ce monde! Vous êtes chrétiens, et on vous voit dans les assemblées, dans les spectacles du monde! quid agis in mundo? Souvenezvous que, si vous êtes dans le monde, ce n'est que pour en être ou les modèles par vos vertus, ou la condamnation par l'opposition de vos mœurs, ou les vainqueurs par la supériorité de vos sentimens: c'est-à-dire, que vous n'êtes chrétiens que pour être saints.

Telle est la grandeur sublime où le christianisme nous élève; mais en même temps quelles sont les obligations indispensables qu'il nous impose?

ba

res gra

rie. dée

tan

sou

ces

aut

gra

pou nel S

nois

voti

d'au

veni Side roie fidèl chri

cette

#### MEDITATION

Sur les engagemens et les devoirs du Chrétien.

PROSTERNÉ à vos pieds, ô mon Dieu! je viens considérer mes engagemens, et me rendre compte à moi-mème de ce que je suis à vos yeux, ou du moins de ce que je dois être. Je suis chrétien: cette grande pensée, qui se présente à moi, mérite toutes mes réflexions, et doit exciter tous mes sentimens. Daignez m'éclairer de vos vives lumières pour l'approfondir et en connoître tous les engagemens et toute l'étendue.

# PREMIER POINT.

Je suis chrétien! c'est une grâce ineffable qu'on m'a accordée préférablement à tant d'autres, de m'avoir fait naître de parens chrétiens, éclairés des lumières de la foi, tandis que tant d'autres gémissent dans les ténèbres de l'erreur et les ombres de la mort. Je pouvois y naître comme eux, et ime où le christianisme temps quelles sont les qu'il nous impose?

rité de vos sentimens :

s chrétiens que pour

devoirs du Chrétien.

ô mon Dieu! je viens s, et me rendre compte uis à vos yeux, ou du être. Je suis chrétien: ie présente à moi, méet doit exciter tous mes irer de vos vives lumièen connoître tous les adue.

POINT.

ne grâce ineffable qu'on lent à tant d'autres , de rens chrétiens , éclairés ldis que tant d'autres géde l'erreur et les ombres maître comme eux , et VIIe LECTURE.

75

comme cux je pouvois y monrir. Dès lors, éloigne des voies du salut, jamais je n'aurois eu de part au bonheur des saints; éternellement j'aurois été séparé de Dieu, condamné aux ténèbres et aux tourmens éternels. La bonté de Dieu en a disposé autrement en ma faveur; je suis dans le sein de l'Eglise au nombre de ses enfans; je n'ai qu'à écouter sa voix, suivre ses maximes, et marcher dans le chemin qu'elle me montre, assuré de marcher dans la voie du ciel et d'y arriver un jour, si jusqu'au bout je suis fidèle à la suivre.

L'Eglise m'a comme reçu entre ses bras ; en naissant, elle m'a régénéré dans les eaux sacrées du bapteme; toute ma vie elle m'instruit, me dirige; j'espère qu'elle recevra mes derniers soupirs; après ma mort même, j'aurai encore part à ses prières et à ses sacrifices. Quelle grâce! quelle faveur! grace d'autant plus grande, que je n'ai rien fait ni rien pu faire pour la mériter. Dieu me l'a accordée par sa bonté purement gratuite; grâce d'autant plus précieuse, qu'elle devient pour moi la source d'un nombre presque infini d'autres gràces durant cette vie, et que, sans elle, toutes les autres me seroient inutiles pour arriver au ciel; grace d'autant plus ineffable, qu'elle peut devenir pour moi le principe et le gage du bonheur éternel dans la gloire.

Soyez-en mille fois béni, ô mon Dieu! je reconnois la grandeur du bienfait; c'est un pur effet de votre bonté et de votre tendresse pour moi. Tant d'autres en auroient mieux profité, et seroient devenus de grands saints. Si les habitans de Tyr et de Sidon avoient reçu les mêmes lumières, ils auroient vécu sous le cilice et la cendre. Si tant d'infidèles et de barbares étoient nés dans le sein du christianisme, ils auroient été saints. Mais hélas! cette grâce qu'a-t-elle produit dans moi, et quel

2

usage en ai-je fait jusqu'a présent? Où est la recomnoissance que j'en ai marquée? où sont les fruits que j'en ai tirés? où sont les vertus chrétiennes que j'ai pratiquées? Vous le voyez, ce vide et cet abus, ò mon Dieu: vous en ètes offensé, et je n'en gémis pas dans l'amertume de mon cœur! Si ce cœur a été ingrat, infidèle, au moins devroitil être affligé et contrit: formez-la cette contrition dans moi; ajoutez cette grâce à tant d'autres, de peur qu'elles ne me soient inutiles, qu'elles ne servent qu'à me condamner, et qu'au lieu de former un chrétien, elles n'aient tronvé qu'un ingrat et ur 'n6dèle.

#### SECOND POINT.

Je suis chrétien, j'en porte le nom; en ai-je les vertus? J'en ai les grâces, en ai-je les œuvres? Quel sujet n'ai-je pas de gémir, en considérant ce que doit être un chrétien, et en voyant ce que je suis devant Dieu.

Un chrétien doit être l'image vivante de Jésus-Christ: quels traits de ressemblance ai-je avec lui? Ai-je eu ce divin modèle devant les yeux? l'ai-je

gravé et retracé dans mon cœur?

Un chrétien doit être détaché du monde, éloigné du monde, crucifié au monde; et je ne vis que pour le monde, je ne respire que pour le monde. Penser comme le monde, agir comme le monde, suivre en tout les idées, les maximes, les exemples du monde, est-ce là être chrétien?

Un chrétien doit être humble, fuyant et craignant les honneurs, aimant ou souffrant les mépris; et je ne suis que vanité, qu'orgueil; ne cherchant qu'à m'élever, me distinguer et paroître; sensible au moindre mépris, au moindre manque d'attentions et d'égards: est-ce là être un chrétien véritable?

## POINT.

porte le nom ; en ai-je les es, en ai-je les œuvres? gémir, en considérant ce en, et en voyant ce que je

l'image vivante de Jésusessemblance ai-je avec lui? èle devant les yeux? l'ai-je

on cœur? e détaché du monde, éloiau monde ; et je ne vis que espire que pour le monde.

le, agir comme le monde, , les maximes, les exemples

re chrétien? re humble, fuyant et crainimant ou souffrant les mévanité , qu'orgueil ; ne cherme distinguer et paroître; iépris , au moindre manque ls : est-ce là être un chrétien VIIe LECTURE.

Un chrétien doit être mortifié, mort à lui-mê-

me, embrasser les rigueurs et les austérités de la pénitence, se faire violence, combattre ses passions, ses inclinations, faire de lui-même une victime continuelle; et je me recherche en tout, j'aime mes aises, mes commodités; je crains tout ce qui m'incommode et me gêne; je ne veux rien souffrir, ou je ne souffre qu'avec peine. Si pour ma religion il falloit souffrir le martyre, trouveroit-

elle en moi un martyr, ou un apostat?

Un chrétien doit être doux, patient, condescendant, charitable, se faisant tout à tous; supportant leurs défauts, compatissant à leurs peines, excusant leurs fautes. Hélas! je trouve dans moi des sentimens tout contraires: vif, impatient, quelque-fois colère, emporté; d'ailleurs critiquant, blàmant, censurant les autres; nourrissant dans mon cœur des ressentimens, des aversions, des envies. des jalousies. En quoi donc suis je chrétien? et l'ai-je été jusqu'à présent? quelle ombre, quel fan-

tôme de christianisme!

La vie d'un chrétien doit être la preuve de sa religion; c'est-à-dire, la vie d'un homme comme toute céleste, vivant en ce monde comme n'y vivant pas; possédant comme ne possédant pas; n'ayant que le corps sur la terre, et les sentimens élevés au ciel; toujours disposé et prêt à mourir. A ce por-trait puis-je me reconnoître? Les sentimens chrétiens vivent-ils dans mon œur? le sang chrétien coule-t-il encore dans mes veines? Hélas, ô mon Dieu ! si je ne rougis pas de ma conduite, ma religion rougit elle-même de moi. Je suis chrétien, et je n'en ai que le nom; et encore ce nom, je le deshonore, je le trahis, je semble le renoncer dans ma conduite et mes mœurs. Ai-je pensé à ce que j'é-tois et à ce que je devois être? La vie d'un honnête paien est-elle bien différente de la mienne? A ce

prix, falloit-il naître, pour ainsi dire, chrétien, pour ne vivre qu'en infidèle, et ne mourir peutêtre qu'en réprouvé? toi et j

jus

que

fait san

reto

se d

pou

jour

jour

grat

séric

ouve

pu t

souh

tilem

valu i

jamai

plong

mais

homn chréti

l'enfer

et enn

et rép O l

avez a

nous d

en épr Je l quoi se la sain moi-m

norant

en con

gissani

#### TROISIÈME POINT.

Je suis chrétien, et c'est en qualité de chrétien qu'un jour je serai jugé. Que ce jugement sera rigoureux! qu'il sera redoutable! Quand il me faudra rendre compte de taut de temps que j'ai perdu, de tant de gràces dont j'ai abusé, de tant de devoirs que j'ai violés, de tant de moyens de salut que j'ai négligés, de tant de sacremens que j'ai reçus, de tant d'exemples édifians dont j'aurai été souvent témoin et souvent touché; enfin de la grâce ineffable que Dieu m'avoit accordée en me faisant naître dans le sein du christianisme: qu'au-

rai-je à répondre?

Il me semble que Jésus-Christ m'appelle en ce moment, qu'il me transporte à son tribunal redoutable, et que, me faisant assister au jugement d'un mauvais chrétien, je l'entends lui adresser cette terrible parole: quid potui facere, et non feci (1). Venez, chrétien indigne, venez rendre compte à ma justice des bienfaits de ma miséricorde. Ame infidèle, qu'ai-je pu faire pour toi que je n'aie pas fait? Je t'ai fait naître dans le sein demon Eglise, je t'ai éclairée des lumières de la foi, je t'ai comblée de mes graces, je t'ai rachetée de mon sang, je te préparois une éternité de bonheur; en étoit-ce assez pour te marquer ma tendresse? en étoit-ce trop peu pour te demander ton cœur? Que devoisje attendre de toi? Malheureux! je voulois être ton Sauveur, et tu m'obliges à te perdre ; je t'avois créé pour avoir part à ma gloire, et tu n'auras part qu'à mes anathèmes. Précipité à jamais dans la profondeur des abîmes avec les païens et les idolàtres,

(1) Isa. 6.

DIEU. asi dire, chrétien, et ne mourir peut-

NT TIP

qualité de chrétien
e jugement sera rig! Quand il me faumps que j'ai perdu,
usé, de tant de dede moyens de salut
sacremens que j'ai
ians dont j'aurai été
couché; enfin de la
voit accordée en me
christianisme; qu'au-

rist m'appelle en ce te à son tribunal reassister au jugement entends lui adresser tui facere, et non feci venez rendre compte ma miséricorde. Ame ir toi que je n'aie pas sein demon Eglise, je la foi , je t'ai comblée ée de mon sang , je te onheur; en étoit-ce endresse? en étoit-ce on cœur? Que de ois-ireux! je voulois être à te perdre ; je t'avois pire , et tu n'auras part té à jamais dans la propaïens et les idolàtres ,

toute l'éternité malheureux avec eux, comme eux et plus qu'eux, jusqu'à pousser des soupirs de feu, jusqu'à verser des larmes de sang sur les grâces que tu auras reçues, sur l'abus que tu en auras fait; tu les compteras, ces grâces, elles seront sans nombre; tu les regretteras, elles seront sans retour; tu appelleras ton Dieu, et ce Dieu irrité se dérobera à tes yeux. Tu verras ce qu'il a été pour toi, et ce que tu as été contre lui; lui toujours miséricordieux, toujours compatissant, toujours bon; et toi toujours rebelle, toujours ingrat, toujours obstiné à te perdre. Ni cette miséricorde qui t'avoit prévenu, ni le ciel qui t'étoit ouvert, ni un enfer dont tu étois menacé, n'ont pu te ramener dans la voie. Réduit à former ce souhait désespérant, et à dire éternellement, inutilement, inconsolablement: Oui, il eût mieux valu mille fois pour moi n'être jamais né, n'avoir jamais été éclairé des lumières de la foi , avoir été plongé dans les ténèbres de l'idolàtrie, n'être jamais sorti du sein du néant; ce n'eût été qu'un homme de moins dans le monde, et ce sera un chrétien de plus dans l'enfer. Un chrétien dans l'enfer! quelle horreur et quel monstre! Chrétien, et ennemi de Dieu! Chrétien et maudit! Chrétien,

O Dieu Sauveur! d Dieu de bonté! qui nous avez appelés à la lumière de la vérité, préserveznous de ce malheur, et ne permettez pas que nous

en éprouvions jamais les horreurs.

Je le sais, je le sens, voilà à quoi s'expose et à quoi sera réduit tout chrétien qui ne vit pas selon la sainteté de sa foi: ne m'y suis-je pas exposé moi-même en vivant comme j'ai vécu, en deshonorant en moi le caractère et le nom de chrétien, en contredisant ma foi par mes œuvres, en rougissant même souvent de paroître chrétien, en

4

80

L'AME ELEVÉE A DIEU.

vivant comme si je ne t étois pas? Dieu des miséricordes, ayez pitié de mon ame, recevez mes regrets, et daignez encore écouter ma prière.

#### PRIÈRE.

C'est par une grâce spéciale , ô mon Dieu ! que vous m'avez fait chrétient ; jusqu'à présent , je n'ai comm ni la dignité de mon état, ni la sainteté de mes obligations ; je n'ai presque en de chrétien que ir nom et les grâces ; il est bien temps que je pense à en prendre la conduite et les sentimens, c'est désormais le grand et l'unique dessein que je forme , bien résolu d'y travailler jusqu'à la fin de ma vie. Je sais à quoi je m'engage; à porter la croix , à mépriser le monde , à mondré à mondré a ne renafre que le péché , à n'estimer que la grâce, à n'aimer que la vertu , à ne désirer que le ciel , à ne penser qu'à l'éternité ; c'est-à-dire , à vivre en chrétien , et mourir en saint , pour ressusciter en prédestiné. Telles sont , o mon Dieu ! mes obligations; je m'y engage dès ce moment de nouveau , et toute ma vie je vais m'appliquer à les remplir fidèlement, généreusement et constanment. Que je serois heureux si je ne m'en étois jamais écarté!

#### PRATIQUES.

1º HONORER d'un culte spécial le Saint dont nous portons le nom, surtout en imitant ses vertus.

2º Le jour de notre baptème, et quelquesois dans l'année, renouveler les sacrés engagemens que nous avons contractes, et en rappeller les saintes obligations.

rappeller les saintes obligations.

3º Former souvent sur nous le signe de la croix; mais le former avec plus de respect; c'est le signe du chrétien, et comme la profes-

4° Demander souvent à Dieu la grâce de vivre et de mourir en véritable chrétien, et nous tenir toujours prêts à ce dernier passage.

......

# HUITIÈME LECTURE

SUR LE PÉCHÉ MORTEL.

LE péché est appelé mortel parce qu'il donne la mort à l'ame. Il y a trois sortes de morts, qui sont la suite et l'effet du péché; une mort spirituelle, une mort temporelle, une mort éternelle.

Mort spirituelle, par la privation de la grâce et

et ell liv M

org plu tor sor dui sor Die

avo beri blie voie crés à Di Diei

ritag

son

ne

JES. Saint dont nous portons le nom,

quelquefois dans l'année , ree nous avons contractés , et en

gne de la croix; mais le former u chrétien, et comme la prufes-

gràce de vivre et de mourir en jours prêts à ce dernier passage.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# LECTURE

É MORTEL.

tel parce qu'il donne la ortes de morts, qui sont ; une mort spirituelle , e mort éteruelle. I privation de la grâce et VIIe LECTURE.

 $^{8}$ 

de tous ses biens; mort temporelle, par les calamités, les misères de cette vie, et le dernier instant qui doit la terminer; mort éternelle, par la damnation, si on persévère dans un état de péché: trois terribles vengeauces dont le péché est la cause funeste.

1° Mort spirituelle, par la privation de la grâce et de tous les biens de la grâce. Peut-être, parce que cette mort n'opère pas au dehors ses redoutables effets, paroîtra-t-elle moins à cramdre au pécheur; mais, hélas! de quels traits mortels cette ame n'est-elle pas percée, et en quel état funeste est-elle réduite! Morte aux yeux de Dieu, et privée de la vie de la grâce, elle est dépouillée, elle est dégradée, elle est abandonnée, elle est livrée en proie aux vers rongeurs qui la déchirent. Mon Dieu! quel abime de maux!

Elle est dépouillée, dénuée de tout; des dons précieux de la grâce, qui faisoient son plus bel ornement devant Dieu, et sans lesquels elle n'est plus qu'un objet d'horreur à ses yeux; dénuée de tous les mérites qu'elle avoit acquis, qui faisoient son plus précieux trésor, et sans lesquels, réduite à une affreuse indigence, il ne lui reste que

son péché et ses suites funcstes.

Esle est dégradée. A quelle gloire la grâce de Diru, le sang de Jésus-Christ répandu sur elle, ne l'avoient-ils pas élevée? Quels droits ne lui avoient-ils pas donnés? Dans quelle heureuse liberté des enfans de Diru ne l'avoient-ils pas établie? De quelle sainte alliance avec Diru ne l'avoient-ils pas honorée? A combien de titres sacrés ne pouvoit-elle pas se gloriste d'appartenir à Dieu, et que Dieu, à son tour, lui appartenoit? Dieu étoit son père, Jésus-Christ en Sauveur, l'Esprit saint son céleste époux, te ciel son héritage, les mérites insuis d'un Dieu rédenopteur son trésor; mais, ô funestes ravages du péché et

de la mort qu'il donne à l'ame! dans un moment il enlève tous ces titres, brise tous ces liens, efface tous ces traits glorieux : tout ce qu'elle avoit de grand dans l'ordre de la grâce lui est enlevé. Le péché portant la mort dans cette anie, la fait entrer dans un état plus triste que le néant dont

la grâce l'avoit tirée. Elle est abandonnée: ce n'est pas que Dieu l'it entièrement délaissée: sa miséricorde le porte à jeter encore sur elle quelques regards; mais ce ne sont plus ces regards de tendresse et de complaisance. Il lui donne encore des grâces, mais c'est avec poids et mesure. Il lui donne des grâces; mais dans le cours ordinaire; ce ne sont plus ces grâces privilégiées e choisies. Il lui donne des graces mais reviendre -t-elle avec ces secours? Elle le peut, c'est tout ce qu'il y a d'assuré; le reste est plus qu'incertain. Il lui donne des grâces; il en donnoit à ces pécneurs malheureux dont il disoit: C'en est int, qu'il s'aveugle, qu'il s'endurcisse, qu'il se perde; puisqu'il veut périr, qu'il périsse; sa perte ne peut s'attribuer qu'à lui-même: Curavimus Babylonem , et non est sanata , derelinquamus eam (1); Babylone a abusé de nos soins, livrons-la à son sort et à son malheur.

Enfin elle est en proie aux vers rongeurs qui l'agitent, aux remords qui la déchirent. Ici, la raison représente au pécheur, malgré lui, l'horreur de sa conduite et le déplorable état de son cœur; là, la conscience par sa syndérèse, excite au dedans de lui une guerre intestine et implacable dans ses terribles combats. D'une autre part, la religion lui représentant, tantôt l'image de la mort qui le menace, tantôt les rigueurs d'un jugement à subir, tantôt ouvrant à ses yeux les abimes éternels qui lui sont préparés, toujours réveillant sa foi, ses

(1) Jerem. 51.

alan plus nées men rom lui-r cœui le dé tôt i à-to crim déjà pit, reux malh fés . trane 2 mens tragi voud ses q

naire

miers

l'univ

villes

arma

prem

serpe

le sein

ples é

le mo tant stérili

et fun

vent, quoi ( EU.
dans un mament
tous ces liens, efnt ce qu'elle avoit
cee lui est enlevé.
cette ance, la fait
ue le néant dont

pas que Dieu l' t icorde le porte à gards ; mais ce ne sse et de complaigrâces, mais c'est e des grâces ; mais ont plus ces gràces lonne des grâces secours? Elle le ssuré; le reste est des grâces ; il en eux dont il disoit : ju'il s'endurcisse , érir, qu'il périsse; a lui-même : Curaanata , derelinguade nos soins, lilheur.

rs rongeurs qui l'airent. Ici , la raison
lui , l'horreur de sa
le son cœur; là , la
excite au dedans de
acable dans ses terirt , la religion lui
e la mort qui le mejugement à subir ,
abimes éternels qui
éveillant sa foi , ses

alarmes, fera son tourment, depuis qu'elle ne fait plus sa consolation. Toutes les passions déchainées de concert contre lui l'agiteront, le tourmenteront , le tyranniseront : malheureux! environné de tant d'ennemis, il se tournera contre lui-même dans les violentes agitations de son cœur; tantôt il se réjouira de son péché, tantôt il le détestera ; quelquefois il voudra le quitter, bientôt il se repentira de l'avoir voulu: roulant tourà-tour des projets de conversion et des projets de crimes; et dans ce combat intérieur, éprouvant déjà en quelque manière un prélude funeste du dépit, de la rage, du désespoir des damnés. Heureux encore s'il éprouve de salutaires remords! le malheur seroit à son comble, s'ils étoient étouffés, si le pécheur étoit tout à la fois coupable et

tranquille.
2 Mort temporelle ; c'est-à-dire , les événemens funestes, les accidens, les revers, les morts tragiques, et tant d'autres malheurs; car en vain voudrions-nous souvent en chercher d'autres causes que le péché, qui en est la source la plus ordinaire. N'est-ce pas en effet le péché qui dès les premiers temps attira le déluge qui submergea l'univers, qui sit descendre le seu du ciel sur les villes infortunées, et leurs criminels habitans ; qui arma le bras de l'ange exterminateur contre les premiers-nés de l'Egypte; qui peupla le désert de serpens; qui fit engloutir les enfans d'Aaron dans le sein de la terre? Et, sans recourir à ces exemples éloignés, d'où viennent tant de malheurs dont le monde est comme accablé? d'où naissent depuis tant d'années ces renversemens de saisons, ces stérilités des campagnes, tant d'accidens imprévus et sunestes? Pourquoi la mort enlève-t-elle si souvent, si indifféremment dans tous les âges? Pourquoi ce qu'on regardoit presque comme un pro-

6

dige parmi nos pères est-il devenu si fréquent parmi nous: ces morts subites, ces morts iragiques, ces victimes transportées tout-à-coup d'un festin, d'une assemblée, dans le cercueil et dans le tom-beau? Pourquoi les spectacles terribles sont-ils plus fréquens, si ce n'est parce que les péchés se sont multipliés? Peut-on s'aveugler au point de méconnoître en cela les vengeances de Dieu et les

punitions du péché?

Et que seroit-ce, si, pénétrant dans l'intérieuc des maisons, on considéroit les terribles fléaux dont elles sont quelquefois frappées, les fortunes renversées, les héritages dissipés, les procès suscités, les révolutions imprévues, les infirmités accumulées, les santés dépéries, et plus encore les divi-sions, les dissensions intestines? On gémit sous le poids des malheurs; on les attribue au hasard, à l'injustice des hommes, au destin rigoureux et aveugle: reconnoissons qu'ils n'ont d'autre cause que le péché qui règne dans les maisons, et qui attire les vengeances célestes: au lieu de nous en prendre aux créatures, reconnoissons que le coup est parti de plus haut; disons: Nous sommes malheureux, parce que nous sommes coupables: la main de Dieu est levée sur nous, parce que le péché l'a armée contre nous.

Et que seroit-ce encore, ô mon Dieu! si, après ces malheurs présens, ces calamités que nous avons sous les yeux, il étoit permis de lire dans vos décrets divins, de tirer le voile redoutable qui dérobe l'avenir à nos yeux? On montreroit des malheurs plus grands qui menacent encore, peut-être les morts tragiques et funestes qui sont réservées aux pécheurs. On annonceroit à l'un qu'après avoir, durant un temps, pris part aux amusemens, aux festins, aux spectacles, aux folles joies de ce monde, sa fin acrivera lorsqu'il y pensera le moins;

que et qu diro d'un une l ser n pe. ( leur, enfai dress un fa déco quiét qu'il ra le i mais trouv en pr pénit tre le nier 1 vie, l qui vi venge trop de: je sespo pire. davre péché

te que

la plu

éloign

à jama

dans I

ses, à

u si fréquent parmorts tragiques, coup d'un festiu, il et dans le tomterribles sont-ils que les péchés se ugler au point de tres de Dieu et les

nt dans l'intérieuc rribles fléaux dont les fortunes renes procès suscités, nfirmités accumuus encore les divis? On gémit sous ttribue au hasard, lestin rigoureux et n'ont d'autre cause es maisons, et qui au lieu de nous en oissons que le coup Nous sommes malnmes coupables : la is, parce que le pé-

mon Dieu! si, après
nités que nous avons
de lire dans vos déedoutable qui déronontreroit des malit encore, peut-être
s qui sont réservées
nit à l'un qu'après
art aux annisemens,
ux folles joies de ce
l y peusera le moins;

que le temps de la pénitence ne sera plus pour lui, et qu'une pénitence éternelle lui est destinée. On diroit à l'autre, qu'à la fleur de son âge, au temps d'une santé florissante, lorsqu'il se promettoit une longue course, la mort le frappera, sans lui laisser même le temps d'apercevoir le coup qui le frappe. On verroit celui-ci éteadu sur un lit de douleur, que des amis, des parens, une femme, des enfans, trompent par une fausse et cruelle tendresse, en le laissant mourir sans secours, sous un faux espoir de guérison dont ils le flattent. On découvriroit à celui-là comment et avec quelle inquiétude, pressé par le poids de ses crimes, sitôt qu'il se sentira atteint du trait mortel, il demandera le ministre de la réconciliation, et, par un juste, mais terrible jugement de Dieu, ce ministre ne se trouvera pas, ne sera pas à temps; et le pécheur, en prononçant le nom de pénitence, mourra en impénitent, en réprouvé. On manifesteroit à cet autre le funeste désespoir où le plongeront à ce dernier moment la vue de ses crimes, l'horreur de sa vie, les approches de son Dieu qui viendra à lui, et qui viendra, non en sauveur, mais en juge, mais en vengeur. Non, se dira ce pécheur, mes péchés sont trop grands: il n'est plus pour moi de miséricorde: je suis perdu. Ainsi il mourra, le crime et le désespoir dans le cœur ; le moment est venu, il expire. Le corps étendu sur le lit n'est plus qu'un cadavre, et l'ame a déjà paru devant Dieu avec ses péchés. La voilà cette troisième mort, plus funeste que toutes les autres, et la punition du péché la plus redoutable.

3º La mort éternelle. Voilà cette ame à jamais éloignée de Dieu, séparée de Dieu, maudite de Dieu, à jamais précipitée dans la profondeur des abîmes, dans les feux dévorans, dans des ténèbres affreuses, à jamais déchirée de remords accablans, et li-

vrée à des regrets stériles; à jamais abreuvée d'amertume et de fiel; à jamais victime de la colère de Dieu, sans que jamais la moindre lueur de consolation vienne briller à ses yeux, parce qu'à jamais le péché vivra dans cette ame, subsistera dans cette ame, élèvera des cris vengeurs vers Dieu contre cette ame. O péché! ô mort dans le péché!

Hélas! pour plusieurs qui lisent ces grandes, ces terribles vérités, ne sont-elles que de simples menaces? Combien peut-être, combien sont destinés à une mort prochaine! combien à une mort subite! Combien finiront !eur course par une mort sans préparation, sans pénitence, sans sacremens, ou précédée des sacremens, mais accompagnée des remords et suivie de la réprobation! Combien peut-être termineront leur carrière, livrés aux horreurs d'une présomption diabolique, d'une impénitence affreuse et volontaire, ou d'un désespoir encore plus affreux! Quel sort! quel malheur! Nous n'y pensons point, nous ne la prévoyons pas: et peut-être l'arrêt va être porté contre nous; peutêtre Dieu a-t-il déjà les yeux sur nous pour nous désigner à la mort; peut-être dans peu va-t-il lui ordonner de frapper; et nous nous livrous aux amusemens, aux folles joies de ce monde et nous vivons tranquillement dans le péché! Est-ce folie? est-ce aveuglement? où est notre foi?

## MÉDITATION

Sur le même sujet.

Pour concevoir une juste idée du péché mortel, considérons-le sous quatre points de vue différeus, ou plutôt sur les quatre grands théàtres des vengear le ci tant Chr rible péct com que veno

cœur vos g nemi Pr mière De g

punit porte Dieu sé à dans l ge le j Per comp

l'ange

qu'un ché d' mis ta ai com ment p coupal ché, D même, ee n'a d langui.

péché.

ché n'e

nis abreuvée d'ame de la colère de re lueur de consoparce qu'à jamais bsistera dans cette vers Dieu contre

s le péché! nt ces grandes, ces que de simples membien sont destinbien à une mort ourse par une mort e, sans sacremens, s accompagnée des bation! Combien ière, livrés aux horou d'un désespoir quel malheur! Nous prévoyons pas : et contre nous; peutur nous pour nous dans peu va-t-il lui s nous livrous aux e ce monde et nous péché! Est-ce folie?

lée du péché mortel, ints de vue différeus, lds théàtres des ven-

re foi?

geances de Dieu; je veux dire, l'ange rebelle dans le ciel, ie premier homme dans le paradis terrestre, taut de malheureux dans l'enfer, et surtout Jésus-Christ ar le Calvaire; car en voyant les peines terribles auxquelles Dieu condamne, ou pour le péché, ou pour la seule apparence de péché, nous comprendrons aisément quelleest l'horreur infinie que Dieu en a, ce que nous avons à craindre si nous venons à le commettre et à y persévérer.

Mon Dieu, éclairez mon esprit et touchez mon cœur: c'est ici surtout que j'ai besoin du secours de vos grâces pour apprendre à détester l'unique ennemi que j'ai à craindre en ce monde.

Premier théâtre des vengeances de Dieu, et première victime du péché: l'ange rebelle dans le cicl. De quelle frayeur ne suis-je pas saisi à la vue de sa punition! L'ange désobéit à Dieu, et à l'instant il porte la peine de sa désobéissance. Le glaive de Dieu est levé sur lui; l'ange éloigné de Dieu, chassé à jamais du paradis, précipité pour toujours dans le sein d'une éternité malheureuse: d'un ange le péché fait un démon.

Pensée terrible et effrayante pour moi dans la comparaison que je fais de mon péché avec celui de l'ange coupable! Car enfin l'ange n'avoit commis qu'un seul péché, et un péché de pensée, et un péché d'un moment; et moi, ô mon Dieu! qui ai commis tant de péchés, de si grands péchés, et qui en ai commis is souvent! L'ange n'eut pas un seul moment pour se reconnoître; le même instant qui le vit coupable le vit malheureux; et moi, depuis mon péché, Dieu m'a accordé le temps derentrer en moimeme, la grâce me l'a souvent inspiré, ma conscience n'a cessé de crier contre moi, et, malgré cela, j'ai langui, j'ai différé, je gémis peut-être encore dans le péché. Ah! Seigneur! ce funeste délai dans le péché n'est-il point un péché plus grand que mon pé-

che même? Il semble, ô mon Dieu, qu'il devoit bien vous en coûter de perdre une créature aussi parfaite que l'ange au moment qu'elle sortoit de vos mains. Que si malgré cela vous avez sacrifié a votre colère l'ange rebelle, quelle vengeance ne ferez-vous

pas éclater contre l'homme pécheur!

Deuxième théâtre des vengeances de Dieu sur le péché: le premier homme dans le paradis terrestre. L'homme, à peine sorti du néant par la création, se précipite dans un néant encore plus affreux par le péché. Bientôt son crime est suivi de sa condamnation et de son malheur: chassé du paradis, dépouillé de tous ses avantages, condamné à une pénitence de neuf cents ans, enfin aux horreurs de la mort, ce n'est encore rien. Adam par son péché, allume la colère de Dieu contre lui; mais ce n'est pascontre lui seul qu'elle éclate; toute sa postérité est enveloppée dans le même arrêt, et frappée du même anathème.

Ici, ô moname, formons-nous une image de tous les malheurs dont le genre humain est accablé : réunissons en esprit toutes les calamités qui ont inondé l'univer: ; la faim, la soif, les infirmités, les maladies, les chagrins, les guerres, les pestes, les famines, et tous les fléaux de Dieu, et disons-nous : Voilà les effets du péché et les funestes rejetons de cette tige maudite. Sans le péché, il n'y auroit ja-

mais eu de malheurs sur la terre.

Allons plus loin: descendons en esprit dans le sein des tombeaux; représentons-nous les cadavres de tous ceux qui y ont été ensevelis; ce tas affreux d'ossemens, les cadres, la poussière, où ils out étéréduits, les vers dont ils ont été dévorés; et, dans notre frayeur, disons-nous encore: Voilà les effets du péché! sans lui il n'y aur '1 jamais eu ni ossemens, ni cadavres. O mon Dieu! il faut que le péché soit quelque chose de bien afficux, il faut que

DIEU.

Dieu, qu'il devoit necréature aussi par-u'elle sortoit de vos s avez sacrifié a votre ngeance ne ferez-vous écheur!

geances de Dieu sur le s le paradis terrestre. néant par la création, icore plus affreux par acore plus aureux par st suivi de sa condam-hassé du paradis, dé-s, condamné à une pé-fin aux horreurs de la Adam par son péché, stre lui; mais ce n'est late; toure sa postérité late; toute sa postérité e arrêt , et frappée du

nous une image de tous umain est accablé : réucalamités qui ont inou-, les infirmités, les ma-, les infirmites, les ma-erres, les pestes, les fa-Dieu, et disons-nous : es funestes rejetons de péché , il n'y auroit ja-terre. ndons en esprit dans le

ntons-nous les cadavres ensevelis; ce tas affreux ensevens; ce tas anreux a poussière, où ils ont ont été dévorés; et, dans s encore: Voilà les effets ur 't jamais eu ni osse-Dieu! il faut que le pé-bien affreux, il faut que







# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

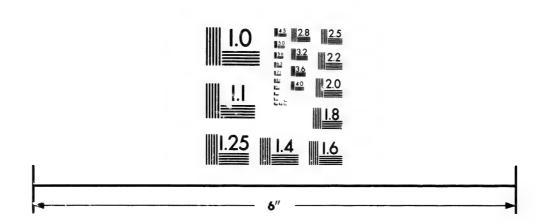

Photographic Sciences Corporation

.'3 WEST MAIN STREET W. BSTER, N.Y. 14580 (.'16) 872-4503



CIHM/ICMH Microfiche Series.

CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



(C) 1983

Dan pen fro til do so gen so virible de ye co di me co me gen ne gen ne

la source d'où coulent tant de maux soit bien empoisonnée, pour produire des effets si terribles.

Ce qu'il y a de plus affreux, ô grand Dieu, juste Dieu! c'est que votre colère, qui depuis six mille ans est armée contre nous par le péché, ne s'est point encore ralentie; votre main vengeresse est encore levée sur nous; cette étincelle a produit un funeste incendie, qui ne s'éteindra que par l'extinction du genre humain. Tant qu'il restera une goutte du sang d'Adam sur la terre, il faudra que ce sang soit purifié par le feu de votre colère, et ce feu vengeur ne cessera sur la terre que pour s'allumer avec plus de fureur dans l'enfer, et pour y poursuivre implacablement les restes de cette race coupable et maudite. Mon Dieu, que votre justice est redoutable, et que le péché doit être horrible à vos yeux!

Nouveau théâtre des vengeances de Dieu encore plus terrible: tant de millions de réprouvés dans le sein des enfers! Transportons-nous un moment à l'entrée de ce séjour des vengeances, et, places près d'un de ces soupiraux embrasés qui vomissent sans cesse des feux et des flammes, formonsnous l'idée du péché et de ses horreurs : voyons ces gouffres affreux ; c'est le péché qui les a creusés dans le sein de la terre; ces feux dévorans, ces flammes vengeresses, c'est le péché qui les a allumés par le souffle de la colère de Dieu; ces ténèbres épaisses, elles sont encore moins affreuses que celles que le péché répand dans une ame; ces victimes infortunées, c'est le péché qui les a précipitées dans ces gouffres d'horreur; écoutons les soupirs, les gémissemens, les hurlemens lamentables et désespérans, c'est le péché qui les pousse par leurs bou-ches. Allons donc en esprit dans ces abîmes y pui-ser l'horreur du péché; considérons-les à travers ces sombres lueurs, ces épaisses ténèbres; quel-

que sombres qu'elles soient, elles se changeront pour nous en autant de vives lumières pour nous faire connoître et détester le péché. Sous cette affreuse image, pourroit-il ne pas exciter toute la haine et l'exécration de nes cœurs, puisqu'il mérite toutes les malédictions et les anathèmes du Dieu

des vengeances?

Mais oubliant, s'il se peut, tout ce que nous avons médité, considérons un quatrième théâtre des vengeances de Dieu encore plus redoutable que tous les autres: c'est le Calvaire. C'est là qu'un Dieu Sauveur, un Dieu mourant nous appelle au pied de sa croix; soyone témoins du spectacle sanglant que la foi nous présente; déjà le bras de Dieu est levé, l'arrêt est porté contre le Saint des saints, la victime est attachée à la croix, le sang de l'Agneau ruisselle à grands flots sur la terre. le Fils de Dieu même expire sur une croix. Voilà où l'ont conduit nos péchés dont il s'étoit rendu la victime.

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Jésus-Christ n'avoit en lui que la seule apparence du péché, et que cette seule apparence a suffi pour le rendre anathème aux yeux de Dieu, et en cette qualité, pour le faire condamner à la mort; et ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est qu'il ne falloit rien moins que la mort et les mérites d'un Dieu pour expier le péché. Non, toutes les vertus des saints, tous les mérites des justes, tous les tourmens des martyrs, tous les mérites mêmes de la Reine des anges et des saints n'auroient pas suffi pour expier un seul péché. Mais ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que la mort d'un Dieu n'ait pas encore touché nos cœurs pour les arracher au péché. Qui, mon adorable Sauveur, par votre mort vous aurez fait éclipser le soleil, vous aurez ébranlé les fondemens de la terre, vous aurez fait ouvrir les tombeaux, vous aurez fait fendre les rochers; et nos de de de de les

pı dı

ta

sur hon plus inse lui d le d

épon tisar il es on a est ti

soup O Pour perte s se changeront ières pour nous é. Sous cette afiter toute la haipuisqu'il mérite thèmes du Dieu

out ce que nous uatrième théàtre is redoutable que e. C'est là qu'un nous appelle au du spectacle san-jà le bras de Dieu Saint des saints, x, le sang de l'Ala terre. le Fils de x. Voilà où l'ont t rendu la victime. t que Jésus-Christ ence du péché, et iffi pour le rendre en cette qualité , ort; et ce qu'il y a qu'il ne falloit rien d'un Dieu pour exvertus des saints , is les tourmens des de la Reine des ans suffi pour expier de plus déplorable, ait pas encore touer au péché. Oui , tre mort vous aurez rez ébranlé les fonfait ouvrir les tomles rochers; et nos cœurs, plus durs que ces rochers mêmes, seront insensibles, et ne gémiront pas sur l'horreur du péché, qui a élevé votre croix, qui a versé votre sang, qui a causé votre mort! Y sera-t-il encore insensible, ce cœur? Nou, mon Dieu, à ce moment il va se livrer à l'amertume de sa douleur.

Pour moi, ô mon Dieu! il me semble que, pour connoître, déplorer et détester le péché, on n'a besoin ni de raisonnemens ni de discours. Je me prosterne au pied de votre croix, je lève les yeux sur elle; et à la vue du terrible spectacle que me présente la foi, je me dis à moi-même: Voilà l'effet du péché. Cette tête ainsi penchée, c'est l'effet de tant de pensées criminelles qui se forment dans nos esprits; ces yeux noyés dans leurs larmes, c'est l'effet de tant de regards coupables; ce cœur navré de douleuret percé d' ne lance, c'est l'effet de tant de désirs criminels conçus dans nos cœurs.

Hélas! que nous faisons donc un mauvais usage de nos larmes! nous pleurons, nous gémissons sur les malheurs de cette vie; et nous fermons les yeux sur les malheurs plus funestes de l'autre. Qu'un homme ait perdu une partie de ses biens, il n'est plus à lui; il a perdu les biens de l'éternité et il est insensible! Qu'une épouse ait perdu un époux qui lui étoit cher, elle passe sa vie dans la tristesse et le deuil, c'est une plaie qui saigne toujours dans son cœur: une ame, par le péché, a perdu le céleste époux; son malheur ne la touche pas! Qu'un courtisan ait perdu les bonnes grâces de son prince, il est inconsolable, et la vie lui devient à charge ; on a offensé son Dieu, le meilleur des maîtres, on est tombé dans sa disgrace, et on ne forme pas un soupir, on ne verse pas une larme!

O déplorable avenglement des hommes! Pleurer pour la perte des biens, et ne pas pleurer pour la perte de l'ame! Pleurer pour la terre, et ne pas pleu-

rer pour le ciel! Donner aux intérêts de ce monde des larmes infructueuses, et néanmoins très-amères, et être insensibles aux intérêts du salut, de l'éternité même! Et nous sommes chrétiens? et nous avons la foi? et nous croyons une éternité? O péché, que tes ténèbres sont affreuses! Que ton aveuglement est profond! Mais que les peines qui te sont reservées sont redoutables! que les regrets, que le désespoir que tu causeras seront longs! qu'ils seront amers! L'éternité mênie ne suffira pas pour en tarir la source.

Voici, mon Dieu, les sentimens que je forme en ce moment : a pied de votre croix, et à la vue du péché qui a causé votre mort; gravez-les à jamais dans mon cœur.

## PRIÈRES ET PRATIQUES.

1º Sentimens de douleur, de regret, de gémissement, à la vue de mes péchés et des égaremens de ma vie. Qui donnera à mes yeux

de mes pecnes et des egareness de ma vie. Qui conera a ines yeux une source de larmes pour les déplorer? Que ne puis-je les laver dans l'effusion de mon saug : Quis dabit capiti meo fontem lacrymarum (1)?

2º Sentiment de crainte et de frayeur salutaire à la vue du danger et des occasions du péché. Craignons, fuyons, tremblons à la vue du péché comme à la vue d'un serpent que nous verrions sur nos

qı je

re ni

l'e 110 ten

dir

viv no me

hoi

qua

ou peche comme a la vue a un serpent que nous verrous sur nos pas : Quasi à facie colubri , fuge peccatum (2). 3º Sentiment de reconnoissance et d'action de grâce de ce que Dieu ne nous a pas frappès et enlevés de ce monde quand ne étions en état de péché. Si Dieu nous avoit enlevés dans tel temps, près cette action, quel seroit notre sort et notre malheur!

4º Sentiment de compassion envers ceux qui ont le malheur d'étre en état de péché. Ce sont peut-être nos parens, nos amis; si nous les voyions frappés de mort et tomber à nos pieds, nous en serions touchés jusqu'aux larmes; la mort du péché est bien plus triste et plus déplorable.

### PRIÈRE.

Mon Dieu préservez-moi du péché, c'est l'unique malheur que je craigne; mais si j'ai le malheur de pécher, punissez-moi en ce monde, frappez-moi, vengez-vous sur la terre; faites tomber sur moi tous les ficaux de voire colère en cette vic pour me faire miséricorde en l'au-tre. La grâce que je vous demande comme la plus grande des grâ-

- (1) Jerem. 9.
- (2) Eccles. 21.

EU.
rêts de ce monde
nmoins très amèts du salut, de l'échrétiens? et nous
ne éternité? O péses! Que ton aveue les peines qui te
!! que les regrets,
seront longs! qu'ils
ne sussina pas pour

ens que je forme en roix , et à la vue du gravez-les à jamais

QUES.

de gémissement, à la vue le. Qui donnera à mes yeux Que ne puis-je les laver dans neo fontem lacrymarum (1)? salutaire à la vue du danfuyons, tremblons à la vue que nous verrions sur nos tum (2).

saction de grace de ce quos s de ce monde quand nous voit enlevés dans tel temps, et notre malheur! eux qui ont le malheur d'élos parens, nos amis; si nous à nos pieds, nous en serions péché est bien plus triste et

c'est l'unique malheur que je r, punissez-moi en ce monde, faites tomber sur moi tous les me faire misĕricorde en l'aunme la plus grande des grâces, c'est que, si vous prévoyez que je doive avoir le malheur de vous offenser encore et de tomber dans le péché, vous m'enleviez de ce moude avant que ce malheur m'arrrive. J'aime mieux ne pas vivre que de vivre dans votre disgrace; j'aime mieux souffrir mille morts que de vous déplaire un instant par la mort que le péché donneroit à mon âme. Que je ne vive plus que pour pleurer mes péchés, apaiser votre colere et implorer vos grandes miséricordes.

www.www.www.www.www.www.www.www.ww.ww

# NEUVIÈME LECTURE.

SUR LA MORT.

L'AFFAIRE la plus importante de notre vie, c'est de nous préparer à la mort; et le moyen le plus assuré de nous y préparer, c'est d'en rappeler, d'en méditer souvent la pensée. Du sein même des ambres dont la mort est environnée sortiront les plus vives lumières. Voici les grandes vérités qu'elle offre à nos réflexions.

1º Nous mourrons! l'arrêt immuable est porté contre nous : chaque jour il s'exécute sur quel-qu'un des enfans d'Adam. Au moment même où je médite, il y a quelqu'un dans le monde qui rend le dernier soupir et qui commence son éternité. Peut-être celui qui doit le suivre, c'est moimême. Y pense-t-on? la terre entière n'est qu'un vaste théâtre toujours couvert de quelque cadavre nouveau, et un abime immense qui s'ouvre pour l'engloutir; et cependant, cet arrêt porté contre nous, qui est celui d'entre nous qui se donne le temps de l'écouter, de le méditer, de l'approfondir? Hommes mortels et toujours mourans, nous vivons comme si nous ne devions jamais mourir; nous éloignons même la pensée de la mort, comme si en éloignant sa pensée nous évitions ses horreurs. Aussi vivons-nous dans l'oubli de tout, quand nous avons tout à craindre : semblables à

ces victimes infortunées qu'on conduit à l'autel, qui ne savent craindre la mort qui les menace que lorsqu'elles sentent le coup qui les frappe.

lorsqu'elles sentent le coup qui les frappe.
2º Nous mourrous tous! Formés de la même boue, nous tendons tous à la même fin : la mort nous citera tous à son tribunal, et nous appellera tous par notre nom: vous teljour, vous tel autre; vous telle année, vous la suivante; vous demain, vous peut-être aujourd'hui. Dans un certain nombre d'années, il y aura dans les villes des hommes nouveaux; dans les maisons, de nouveaux habitans; dans ce monde, un monde nouveau. Ceux qui l'habiteront diront alors ce que nous disons aujourd'hui: Nous mourrons tous. On viendra méditer sur notre tombeau; on fera sur nous les mêmes réflexions que nous faisons sur les autres : les f ra-t-on avec plus de fruit? en deviendra-t-on plus chrétien? Selon les apparences, il en sera d'eux comme de nous. On entendra ces vérités, on en sera touché: on fera des résolutions et des propos; après quoi on se retirera, on se dissi-pera; de nouvelles idées effaceront ces idées salutaires; et quand la mort viendra, on sera presque aussi surpris que si jamais on n'en avoit entendu

50

pit

cor

sur

des

bie:

nos

que une

repa

ques

quan

enco

désir

riches

sons,

trouve pourr

la terr

3° La mort renversera tous nos projets et dissipera toutes nos pensées: car voilà où nous en sommes: dans nous, tout est projet: nous en formons un, un autre le suit de près: un troisième lui succède bientôt: la mort en forme un quatrième tout opposé, et les renverse tous à l'instant. Ce jeune homme à la fleur de son âge n'a l'imagination remplie que de jeux, de divertissemens, de plaisirs: il voit s'ouvrir devant lui une carrière immense; la mort le laisse avancer quelques pas, et, fondant tout-à-coup sur lui, elle l'arrête au commencement de sa course, et, par

DIEU.

conduit à l'autel, qui les menace que i les frappe.

ormés de la même même fin : la mort l, et nous appellera ur , vous tel autre ; nte; vous demain, ns un certain nom · villes des hommes de nouveaux babinde nouveau. Ceux ce que nous disons tous. On viendra on fera sur nous les sons sur les autres : it? en deviendra-tparences, il en sera tendra ces vérités, s résolutions et des tirera, on se dissieront ces idées salua, on sera presque

nos projets et dissi-· voilà où nous en est projet : nous en de près : un troisièrt en forme un quaenverse tous à l'insleur de son âge n'a jeux, de divertisseuvrir devant lui une laisse avancer quelà-coup sur lui, elle sa course, et, par

n'en avoit entendu

IX. LECTURE.

une sin imprévue, peut-être tragique, elle porte la consternation dans ceux de son age, tout effrayés d'entendre dire : Un tel est mort, quand ils pensoient à nouer une partie de plaisir avec lui. Et vous , personne mondaine , toute occupée de vous-même, du monde, d'ornemens, de parure, que faites-vous? Vous parez la victime : la mort est prête à l'immoler.

Vous vous contemplez dans le miroir que vous présente la vanité, et vous ne voyez pas derrière vous la mort qui vous menace : elle tient le trait vengeur suspendu; elle attend que la victime soit parée pour l'immoler; et au milieu de cet étalage de vanité, de mondanité, cette victime va tomber toute tremblante, toute pal-

O hommes! quel aveuglement est le nôtre! Nous concevons que notre vie n'est qu'un souffle, et sur un fondement si fragile nous voulons élever des édifices immenses. Nous portons nos vues bien loin au delà de nous, au-dessus de nous; et nous ne voyons pas le tombeau qui s'ouvre sous nos pieds. Helas! ne formons-nous des projets que pour les voir renversés? n'ourdissons-nous une trame que pour la voir coupée? Nous nous repaissons d'idecs flatteuses, d'objets chimériques : toute notre vie se passe en projets ; et quand il faudra sortir de ce monde, nous aurons encore entre les mains les vues, les projets, les désirs du temps. Quels préparatifs pour l'éternité!

4º La mort nous dépouillera de tout : honneurs, richesses, plaisirs, emplois, dignités, amis, liaisons, il fandra tout quitter. Tout homme se trouvera réduit au terme du prophète Job, et pourra s'écrier avec lui : De tout ce que j'avois sur la terre il ne ne me reste que le tombeau pour

partage: Et solum mihi superest sepulerum (1).

Pour tout le reste, il faudra dire et prononcer cette parole triste et lugubre: Je laisse, je laisse... Ah! dites plutôt, on m'enlève, on m'arrache. Il faut tout quitter, et tout quitter sans délai, et tout quitter sans partage, et tout quitter sans retour. La bière et le tombeau, les vers et les cendres, c'est tout ce qui nour reste: Et solum superest sepulerum. Hommes insensés, étoit-ce donc pour cela qu'il falloit former dans le fond du cœur tant de désirs et tant de projets: dans le sein des familles, se livrer à tant de sollicitudes et de soins; dans le sein des États, allumer tant de guerres, livrer tant de combats, répandre tant de sang, désoler, ravager tant de provinces et tant de nations? A quel terme tout cela devoit-il aboutir un jour? ou plutôt dans quel abime, dans quel gouffre tout cela devoit-il être englouti à jamais?

ro ac

Vra

ne.

Air

Pot

à ja

mor

Sur

 $\mathbf{Co}$ 

mées (1)

5° Enfin la mort décidera de tout pour toujours, l'arbre tombera un jour; et il tombera à droite ou à gauche, selon la pente qu'il aura prise durant la vie : voilà notre image. Toute l'éternité nous serons ce que nous aurons été au moment de la mort. Mourons-nous en état de grâce, notre sort est fixé; nous voilà heureux pour toujours. Mourons-nous en état de péché, notre malheur est assuré, et l'est à jamais. La mort n'est qu'un moment, et ce moment fatal décide d'une éternité! O moment! moment terrible! qui pourra balancer ton poids? qui pourra mesurer ta durée? qui pourra mesurer tes conséquences terribles?

O mort! disoit le Prophète, que ta balance est équitable! Que ton jugement est solide et tes conseils salutaires! O mors! bonum est judicium tuum. (2) Et qui est-ce en effet, s'il méditoit ces

<sup>(1)</sup> Job. 17.

<sup>(2)</sup> Ecclés. 41.

IEU. est sepulcrum (1). dire et prononcer le laisse, je laisse... e, on m'arrache. Il r sans délai , et tout uitter sans retour. ers et les cendres, t solum superest setoit-ce donc pour e fond du cœur tant dans le sein des facitudes et de soins ; er tant de guerres, ndre tant de sang, inces et tant de nala devoit-il aboutir el abime, dans quel e englouti à jamais? de tout pour touur; et il tombera à pente qu'il aura prise age. Toute l'éternité ons été au moment état de grâce , notre reux pour toujours. ché , notre malheur La mort n'est qu'un lécide d'une éternité! l qui pourra balancer surer ta durée? qui ences terribles?

hète, que ta balance ment est solide et tes

! bonum est judicium

effet, s'il méditoit ces

grandes vérités, qui pourroit résister à leur force? Si on pensoit sérieusement que l'on doit mourir, qui est-ce qui s'attacheroit si follement à la vie? Qui est-ce qui se nourriroit de projets, d'idées, d'illusions, s'il entendoit la voix de la mort qui lui crie que tout n'est que néant et que vanité? Qui est-ce qui s'attacheroit si éperdument aux biens de la terre qui vont disparcitre, au préjudice des biens éternels qui nous sont préparés? Qui estce au contraire qui ne se diroit pas à lui-même : Puisque ,e dois mourir un jour et tout quitter à la mort, pourquoi ne pas m'y préparer en me dé-tachant de tout? On regarderoit chaque jour comme pouvant être le dernier des jours; on feroit chaque action comme pouvant être la dernière action de la vie; on approcheroit du sacré tribunal comme allant au tribunal de Dieu même; on recevroit le Saint des Saints comme on recevra un jour le viatique pour l'éternité; et comme la vie n'est qu'une mort continuelle, toute la vie ne seroit qu'une continuelle préparation à la mort. Ainsi tacheroit-on de vivre de la vie des justes pour mourir de la mort des saints, et pour vivre à jamais de la vie des élus. Moriatur anima mea morte justorum (1).

#### MEDITATION

Sur ces paroles de saint Paul: Quotidiè morior, Je meurs chaque jour (2).

COMBIEN de vérités importantes sont renfermées dans ces deux grandes paroles! Combien de (1) Num. 3.

E

<sup>(2)</sup> Cor. 15.

<sup>(2)</sup> Cor. 15

morts auticipées doivent préparer cette dernière mort, cette mort absolue qui terminera un jour

notre course !

Dieu vivant, puisque je dois mourir un jour, faites que toute ma vie soit une continuelle preparation à la mort. Vous m'avertissez vous-même de me tenir toujours prêt, parce que je ne sais ni le jour ni l'heure, et que la mort peut venir me

surprendre à tous les instans.

r° Je meurs tous les jours. Hélas! à combien de choses ne suis-je pas déjà mort? Le suis-je pas mort à toutes les années de ma vie passée? Elles se sont écoulées; elles ont passé comme un songe; elles sont passées pour ne revenir jamais. Le reste de mes jours s écoulera de mème insensiblement: j'avance dans ma course, et je me vois mourir chaque jour sans que j'y fasse attention; je me trouverai à la dernière heure, presque sans y avoir pensé et m'en être aperçu.

2° Je meurs tous les jours, et tous les jours je perds quelque chose de mon être et de ce qui compose le cours de ma vie. Je sens que tout dépérit peu à peu: mon esprit baisse, ma mémoire se perd, mes yeux s'affoiblissent, mes forces diminuent, toute la machine se démonte et menace ruine; tout cela autant d'annonces de mort, autant de morts en détail qui préparent au dernier sacrifice, et ne permettent pas de le perdre de vue.

3º Je meurs chaque jour; j'ai déjà fait une grande partie du chemin, incertain de ce qui m'en reste. Je vis aujourd'hui; le lendemain n'est point à moi. Je respire en ce moment, à peine suis-je assuré de voir le moment suivant. Cette incertitude même continuelle de la vien'est-elle pas une espèce de mort? dans cet état, à quoi peut-on tenir? Peuton avoir des vues, méditer des desseins, former a content

t-il non tôt avo être vrer moi haut sur t seul d mon

la mo

chaque choier chés p parens tout-àquelle je me o même, vrage d elle ne t parer m paisible

sidère c plus vivi de part à

6º Je

HEU.

arer cette dernière terminera un jour

is mourir un jour, e continuelle préertissez vous-même ce que je ne sais ni iort peut venir me

Hélas! à combien mort? Lie suis - je de ma vie passée? ont passé comme s pour ne revenir s s'écoulera de mêdans ma course, jour sans que j'y verai à la dernière pensé et m'en être

et tous les jours je tre et de ce qui comns que tout dépérit ma mémoire se perd, forces diminuent, e et menace ruine; de mort, autant de au dernier sacrifice, rdre de vue.

ai déjà fait une grann de ce qui m'en resdemain n'est point à t, à peine suis-je asnt. Cette incertitude st-elle pas une espèce peut-on tenir? Peutles desseins, former IX LECTURE.

desprojets? Je n'en forme qu'un seul; c'est de penser a la mort, de m'y préparer, et même de me tenir pret à tous les instans. Quand le dernier viendra, seroit-il temps de le faire?

4º Je meurs tous les jours à tout ce qui se passe, à ce qui m'arrive d'affligeant ou de consolant. Le temps qui consume tout, ne nous enleve-t-il pas indifféremment et les biens et les maux ? Qu'y at-il de durable et de constant en ce monde? Quand nous avons des chagrins, disons: ils finiront bientot, pourquoi nous tant affliger? Quand nous avons quelque consolation, disons: demain peutêtre nous n'en jouirons plus, pourquoi nous y livrer? Quelle folie de s'attacher à ce qui , malgré moi, dans quelque temps ne sera plus! et quel plus haut point de sagesse, que de ne faire aucun fond sur tout ce qui n'a aucun fondement assuré! Dieu seul est immuable et le bien permanent; c'est là, ô mon ame, et là uniquement qu'il faut s'attacher; la mort ne sauroit l'enlever.

5° Je meurs tous les jours; c'est-à-dire, je romps chaque jour quelqu'une des chaînes qui m'attachoient a la vie. Quand la mort nous trouve attachés par mille liens, des biens, des honneurs, des parens, des amis, des projets, des espérances, que tout-à-coup il faut rompre toutes ces chaines, quelle violence! quelle douleur! Pour les prévenir, je me dégage tous les jours volontairement moimême, prévenant, autant qu'il est en moi, l'ouvrage de la mort; afin que, quand elle viendra, elle ne trouve plus rien à faire dans moi, que de séparer mon ame d'avec mon corps, et la remettre paisiblement dans les mains de son Créateur.

6º Je meurs tous les jours, en ce que je me considère comme déjà mort. Une ame résolue à ne plus vivre que pour Dieu seul ne doit point avoir de part à la vie de ce monde, non plus que les morts

qui sont dejà dans le tombeau. Il n'y a plus pour elle ni plaisir, ni honneur, ni intérêts. On la fouleroit aux pieds comme les morts, qu'elle ne diroit rien et paroitroit insensible. Ce n'est plus pour elle qu'indifférence, que dégoût, que langueur. Le cœur est comme mort à tout ce qui ne le touche plus.

7º Je meurs tous les jours. Eh! comment pourrois-je souhaiter de rester plus long-temps en ce monde? que puis-je avoir à y désirer et à y regretter? le nombre de mes péchés n'est-il pas assez grand? le compte que j'aurai à rendre ne sera-t-il pas assez rigoureux? O mon Dieu! je n'ai déjà que trop abusé de vos gràces, abusé des jours et du temps que vous m'aviez donnés! heureux si j'étois mort dans certain temps! j'aurois été bien plus disposé à paroître devant vous: et d'ailleurs, quand j'aurois encore vécuplus long-temps, ne faudra-t-il pas toujours en venir à ce terme, avec plus de peine, de péchés et de crainte? La mort pour être différée, en est-elle moins une mort? Mille ans sont à vos yeux, ô mon Dieul comme le jour d'hier qui n'est plus, ou comme s'il n'avoit jamais été; il n'en reste que les regrets.

reste que les regrets.

8° Je meurs tous les jours: heureux si enfin je puis finir ma course dans votre saint amour, mourir enfiu de la mort des justes! Je ne désire plus vivre que pour cela, je n'aspire plus qu'à cet heureux terme. Je vais travailler de tout moi-même, donner tous mes soins à ce grand ouvrage de tous les temps, à cette mort journalière et continuelle, à moi-même et à tout.

Quelle douceur, ò mon ame! quelle profonde paix! que la mort sera tranquille, si vous vous y disposez par ces sentimens, et si vous pouvez dire sincèrement avec l'Apôtre: Quotidiè morior! Oui, tous les jours je connois de plus en plus le néant du monde; tous les jours je me détache des créatures;

u. Il n'y a plus pour i intérêts. On la fouiorts, qu'elle ne Jiroit Cen'ést plus pour elle que langueur. Le cœur i ne le touche plus. s. Eh! comment pourlus long-temps en ce désirer et à y regretchés n'est-il pas assez à rendre ne sera-t-il Dieu! je n'ai déjà que

busé des jours et du nés! heureux si j'étois rois été bien plus dis-: et d'ailleurs, quand g-temps , ne faudra-t-il rme, avec plus de pei-La mort pour être dif-mort? Mille ans sont mme le jour d'hier qui

rs : heureux si enfin je tre saint amour, moues! Je ne désire plus viplus qu'à cet heureux tout moi-même, donnd ouvrage de tous les lière et continuelle, à

voit jamais été; il n'en

ame! quelle profonde quille, si vous vous y et si vous pouvez dire Quotidie morior! Oui, olus en plus le néant du détache des créatures;

tous les jours je brise quelque lien de mon cœur ; tous les jours je combats quelque vice ou quelque défaut; tous les jours je tâche de mourir à quel ne chose, et je désire de mourir à tout. O l'heureuse vie que cette mort continuelle! qu'elle est sainte! qu'elle est méritoire pour nous! qu'elle est agréable à Dieu! qu'elle nous prépare bien saintement à cette mort absolue qu'il faudra subir un jour! qu'elle nous dispose bien efficacement à cette vie immortelle et durable que nous espérons! Mourons tous les jours de la mort des saints pour vivre un jour de la vie des élus.

Mourir ou souffrir, disoit une grande sainte(1); ne pas mourir, mais souffrir, s'écrioit une autre (2). Désirons de tout réunir; souffrir et mourir, vivre et mourir en souffrant.

Il est vrai, ô mon ame ! cette mort continuelle est triste et pénible à la nature. On ne meurt pas sans peine et sans qu'il en coûte; armons-nous d'une sainte confiance, ranimons notre courage et notre constance. C'est pour Dieu que nous mourons; c'est pour vivre à jamais que nous mourons cha-que jour ; c'est en union de la mort et du sacrifice de Jésus-Christ que nous offrons notre mort et notre sacrifice. Après tout, quelque longue, quelque triste, quelque affligeante que puisse être cette nort journalière, la grâce en tempèrera les amertumes, l'espérance en adoucira les rigueurs, la récompense en couronnera les travaux.

#### PRIÈRE.

It est donc vrai, ò mon Dieu | que cette mort qui m'est réservée à la fin de mes jours n'est pas la seule que je doive subir. Chaque jour j'éprouve une mort qui est le commencement et l'anuonce de cette mort totale qui finira ma carrière. Hélas ! nous disons : Nous mourons un jour ; et nous ne voyons pas que nous mourons à tous les instans. Nous pensons vivre, et nous ne faisons que mourir ; la mort

(1) Sainte Thérèse. (2) Sainte Magdeleine de Pazzi.

dé ce m

80 de et

lo ď

ou

de

est

ell

am

av

bo

oh me ses me vre

fait chaque jour en nous son ouvrage, et nous ne pensons pas à faire dans nous l'ouvrage de Dieu.

Vous qui êtes la vie véritable, recevez dès à présent l'honmage que je vous fais de mes jours: vivez en moi, détachez-moi de tout ce qui doit finir : présentez-moi saus cesse cette mort qui m'arrache à chaque instant quelque portion de notre être. Je meurs chaque jour; à quoi m'attacher en ce monde ? Je meurs chaque jour; pourquoi ne pas me préparer chaque jour à la mort? Un jour on dira de moi : Il est mort. Je dois me dire: Je meurs à chaque moment; et puisque je perds insensiblement cette vie mortelle qui m'est ravie, rendez-moi digne de cette vie immuable qui m'est destinée.

## PRATIQUES.

1º J'opparant chaque jour le sacrifice de ma vie à Dieu. 2º Je regarderai les maladies et les infirmités qu'il m'enverra comme autant d'avis salutaires qu'il me donne, et de moyens de me préparer à la mort.

3º J'unirai le sacrifice de ma vie à celui de Jésus - Christ sur la

4º J'approcherai souvent des sacremens pour n'être jamais surpris

5º Je regarderai chaque jour comme pouvant être le dernier de

mes pours.
6° Je me souviendrai qu'en qualité de chrétien je dois être mort au monde et à tout.

## DIXIÈME LECTURE.

# Sur le jugement particulier du pécheur.

LE jugement particulier est celui qui se fera de nous au moment même de notre mort : car, avant le dernier jour, ce grand jour des vengeances, où tous les hommes cités à la vallée de Josaphat doivent paroître au jugement universel pour la jus-tification solennelle et publique de la Providence, il y aura un autre jugement particulier et person-nel, que chacun doit subir à la fin de ses jours.

Jugement moins redoutable en apparence, parce qu'il sera sans appareil, sans solennité, sans éclat; mais jugement en effet plus redoutable par ses

le ma vie à Dieu. infirmités qu'il m'enverra oune, et de moyens de me

lui de Jésus - Christ sur la is pour n'être jamais surpris

ponvant être le dernier de e chrétien je dois être mort

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

TURE.

ier du pécheur.

celui qui se fera de tre mort : car, avant r des vengeances, où llée de Josaphat doimiversel pour la jusue de la Providence, particulier et personà la fin de ses jours. e en apparence, parce solennité , sans éclat ; s redoutable par ses X' LECTURE.

103

suites et ses effets, puisque c'est là que doit être décidé le sort éternel de chacun de nous, et que ce dernier jugement qui doit suivre ne sera que la manifestation du premier qui aura précédé.

Ainsi, après le court espace de quelques années qui se sont écoulées sur la terre; après une vie souvent passée dans la vanité, les amusemens de ce monde, quelquefois dans le désordre et l'excès des passions; après une maladie peut-être longue et languissante, peut-être courte et de quelques jours; après les agitations, les angoisses, les défaillances du dernier combat, viendra enfin le moment décisif où nous finirons notre course, et où l'on dira de nous ce que nous avons dit de tant d'autres : Il est mort. Quelques larmes, ou sincères ou simulées; quelques regrets, ou par tendresse ou par bienséance, accompagneront le cadavre du mort, qu'il faut bientôt enlever aux yeux effrayés

J'accompagne en esprit l'âme qui vient d'en être séparée; la voilà entrée dans l'éternité, transportée dans cette région sombre des morts. Quelle est en ce moment sa surprise à l'entrée de cette nouvelle carrière! Seule, étonnée, éperdue, comme investie de la majesté souveraine de Dieu, elle se trouve abandonnée absolument de tout.

Abandonnée du monde et des créatures, ses amis, ses parens, ses protecteurs, tout ce qu'elle avoit de plus cher au monde l'a suivie jusque là; mais à l'entrée de cette terre étrangère, sur le bord de cette région de ténèbres, tout s'est éloigné. Où sont-ils à présent, ces bras de chair, ces objets enchanteurs, cette idole trompeuse du monde? Hélas! durant sa vie elle leur a sacrifié ses biens, son repos, son salut; et dans ce moment tout a disparu; l'ame reste seule avec ses œuvres et ses regrets.

Abandonnée de sa propre conscience, je veux dire de cette conscience fausse, erronnée, qui l'avoit séduite et aveuglée durant sa vie; mais qui, devenue alors conscience droite, et qui, sortant de son assoupissement et de ses erreurs, livre le pécheur à lui-même, à ses regrets et à son malheur.

Ces abandons sont terribles, mais il en est un autre bien plus triste et plus accablant. Abandonnée de son Dieu, c'est-à-dire, de ce Dieu autrefois si plein de bonté, de tendresse et de miséricorde pour elle, et ne trouvant plus en lui qu'un Dien juste, irrité et vengeur; ce n'est plus que le Dieu terrible, le Dieu des armes, qui se dépouille du nom de père tendre pour prendre celui de juge irrité et d'ennemi implacable.

Représentons-nous donc cette âme dans cette situation terrible, dans ce moment effrayant. La voilà, au sortir de son corps, transportée à l'instant au tribunal de son juge, seule avec Dieu; le ciel d'une part, l'enfer de l'autre, le tribunal de Dieu entre deux; l'àme suspendue entre l'un et l'autre, tremblante aux pieds de son juge, dans l'attente formidable d'un arrêt éternel. Quels objets vont s'offrir alors à cette âme étonnée? Le triste tableau de toute sa vie sera présenté à ses yeux, depuis le premier usage de sa raison jusqu'au dernier soupir: toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses actions, tous ses péchés, entrent en jugement avec elle. Que de sentimens secrets! que d'objets cachés! que d'illusions! que de faux principes! que de mystères d'iniquités! que d'excès!

Et ne pensons pas qu'il faille un long temps

pour faire cette discussion, et décider du sort éternel de cette âme coupable; un instant décidera de tout pour toujours: oui, à l'instant même que l'âme sort de son corps, elle trouve son Dieu; il se présente à elle, et ne s'y présente qu'en

onscience, je veux, erronnée, qui l'at sa vie; mais qui, te, et qui, sortant es erreurs, livre le ets et à sonmalheur.
The mais il en est un accablant. Abanire, de ce Dieu autendresse et de mipuvant plus en lui geur; ce n'est plus des armes, qui se adre pour prendre

i implacable. e àme dans cette sit effrayant. La voilà, ortée à l'instant au avec Dieu; le ciel le tribunal de Dien ntre l'un et l'autre, uge , dans l'attenté Quels objets vont ée? Le triste tableau ses yeux, depuis le qu'au dernier souses paroles, toutes entrent en jugement crets! que d'objets de faux principes ! ue d'excès!

ille un long temps et décider du sort un instant décidera l'instant même que trouve son Dieu; s'y présente qu'en qualité de juge. A ce même instant la lumière divine frappe ses yeux; et dans elle, comme dans un miroir éclatant, elle voit tout à la fois ses péchés, sa sentence et son sort éternel. Elle y voit ses péchés, leur nombre, leurs circonstances, leur énormité, leur durée: elle y voit la sentence qu'elle mérite; elle la lit de ses propres yeux, en voit l'équité, les motifs, l'étendue: elle voit son sort durant toute l'éternité, fixé, irrévocable, et par là même désespérant. C'en est fait, lui dit le souverain Juge; tu es jugée, tu es réprouvée; je te rejète, je te maudis, je t'éloigne de moi pour toujours; mes yeux et mon cœur sont fermés pour toi: tu ne me verras jamais. A l'instant même les ministres du Dieu des vengeances se saisissent de la victime, l'entraînent dans ce lieu d'horreur où les tourmens seront à jamais son partage; elle y est précipitée, et tout est fini.

Hélas! ô mon Dieu, il n'y a qu'un moment que cette ame a rendu le dernier soupir : son corps est encore étendu dans le lit de douleur, et ressent encore un reste de la chaleur naturelle; les assistans en pleurs l'entourent dans un morne silence, l'arrosent encore de leurs larmes, le considèrent avec effroi, se retirent tout consternés : non, le corps n'est point encore enseveli dans la terre, et déjà l'ame est ensevelie dans les enfers.

Eglise sainte, vous vous revêtez d'ornemens lugubres à la perte de vos enfans : incertaine de leur sort, vous priez encore pour eux; vous invitez par de tristes sons les fidèles à y joindre leurs prières; vous envoyez vos ministres offrir le sacrifice des vivans et des morts. Arrêtez, Eglise sainte; ministres du Dieu vivant, suspendez vos vœnx : et vous cloches lugubres, faites entendre

sainte; ministres du Dieu vivant, suspendez vos vœux; et vous cloches lugubres, faites entendre sur cette ame des sons encore plus lamentables: il n'est plus de ressource pour elle; prières, lar-E 5

mes, supplications, sacrifice, tout est inutile; le règne de la miséricorde a fini; celui de la justice

commence pour ne finir jamais.

Telles sont donc pour cette ame les suites terribles de ce jugement redoutable! la malédiction éternelle de Dieu qui tombe sur elle, des peines affreuses qui commencent pour éterniser son tourment; un désespoir affreux qui comble tous ses malheurs. Voila, dis-je, cette ame frappée de Dieu, maudite de Dieu, éloignée de Dieu pour toujours. Non, jamais elle ne verra Dieu, jamais elle ne se réunira à l'auteur de son être: un sombre nuage le dérobe pour toujours à ses yeux: elle poussera des cris lamentables, jamais ils ne seront écoutés, et celui qui, par sa possession, devoit assurer sa félicité, par sa séparation et sa perte, fera à jamais son malheur.

Qu'il sera affreux, qu'il sera accablant le désespoir de cette ame, qui sentira qu'elle auroit pu être heureuse, et qui se voit condamnée à un malheur sans consolation, sans espérance, à jamais sans remède! Mais c'en est fait, le jugement est porté surcette ame, le sort arrêté, le malheur à son comble; les abîmes se sont ouverts pour l'engloutir à jamais. Le chaos immense se ferme sur elle, et sur cet abîme fermé la main de Dieu grave en caractères de feu ces paroles à jamais redoutables: Éternité, éternité, éternité.

# MÉDITATION

Sur le même, sujet.

LE jugement redoutable que cette ame vient de subir, je sais, ô mon Dieu, que je le subirai moi-

DIEU. tout est inutile; celui de la justice

ame les suites ter-e! la malédiction elle, des peines ur éterniser son k qui comble tous ette ame frappée de mée de Dieu pour verra Dieu , jamais son être : un somurs à ses yeux : elle seront rejetés : elle jamais ils ne seront possession, devoit ration et sa perte,

accablant le désesa qu'elle auroit pu t condamnée à un ns espérance, à jafait, le jugement est eté, le malheur à sou ouverts pour l'enmense se ferme sur é la main de Dieu paroles à jamais re-, éternité.

cette ame vient de ue ie le subirai moi-

N

sujet.

même un jour, et qu'au moment même de ma mort, je paroîtrai devant vous pour rendre compte de toute ma vie et recevoir l'arrêt de mon sort éternel. Je vais m'y disposer seul avec vous seul, comme je serai alors, prosterné au pied de votre croix, comme alors au pied de votre tribunal : je vais me juger moi-même, ou plutôt me présenter à vous comme à mon souverain juge, et apprendre sur quoi un jour je serai jugé.

Soutenez-moi, ô mon Dieu! je vous demande en ce moment toutes les lumières qui peuvent éclairer mon esprit, toute la douleur qui doit pénétrer et briser mon cœur; enfin toutes les grâces pour me préparer à ce terrible jugement, et pour

en prévenir les rigueurs.

Le souverain Juge étant donc assis sur son tribunal, l'ame tremblante, esfrayée au pied de ce tribunal, dans l'attente formidable de son arrêt éternel, Dieu ouvre le livre de vie et de mort à ses yeux, et le jugement redoutable commence. Voici, do mon ame, quelle en sera la matière; voici les sept chefs principaux sur lesquels nous serons interrogés, et sur lesquels nous aurons tous à répondre: préparons-nous-y; c'est là-dessus que se

décidera notre éternité.

1º Jugement sévère des péchés que nous aurons commis; péchés de pensées, de paroles, d'actions, d'omissions; péchés de tous les temps et de tous les âges; péchés dans leur espèce et leurs circonstances; péchés peut-être cachés dans le tribunal de la pénitence, parce qu'une fausse honte aura fermé la bouche, malgré les remords secrets d'une conscience alarmée : péchés déguisés qu'on n'aura déclarés qu'à demi, qu'on aura palliés ou dissimulés, voyant qu'on laissoit des replis dans l'ame, et que le cœur n'étoit pas en repos; péchés oubliés, mais peut-être comme volontaire-

ment oubliés; parce qu'aussitôt qu'ils venoient se présenter à l'esprit, on les éloignoit comme autant de pensées importunes qui troubloient les plaisirs et réveilloient les remords. Que de monstres cachés jusqu'alors paroîtront alors au grand jour!

ďa

On

ľa

por

dis pié

un

len

que pos

ch

en

me

bo

Cri

au

ju: ur

m

fir

da

Peut-être durant ma vie aurois-je dissimulé, excusé mes péchés; Dieu me les présentera alors dans toute leur énormité: hélas! quelque grands qu'ils soient, si on les avoit déclarés, ils seroient pardonnés; mais s'ils ont subsisté jusqu'à la mort, ils vivront dans l'éternité pour la rendre à jamais malheureuse.

2º Jugement rigoureux des péchés que nous aurons fait commettre. Tant de mauvais conseils, tant de mauvais exemples, tant d'occasions données à l'offense de Dieu et à la perte des ames : ces discours libres et licencieux qu'on aura tenus; ces livres pernicieux qu'on aura communiqués; ces air libres et indécens, ces ornemens, ces parure mondaines, ces railleries impies sur la religion et ces saintes pratiques, tout cela ne rendra-t-il pas responsable devant Dieu de tout le mal qu'on aura occasioné? Combien peutêtre seront à ses yeux plus coupables par les crimes qu'ils auront fait commettre aux autres, que par ceux qu'ils auront eux-mêmes commis!

O mon Dieu! n'étoit-ce pas assez pour moi du poids accablant de mes propres péchés, sans me charger encore de ceux des autres? Tel sera cependant le jugement que vous m'en ferez subir, et le compte que vous m'en demanderez.

3º Jugement terrible des péchés que nous n'avons pas empêché de commettre, y étant obligés. Dans mille occasions on le pouvoit et on le devoit. On étoit chargé de l'édification, du bon ordre, on l'a négligé. On voyoit cette personne remplie rois-je dissimulé, es présentera alors s! quelque grands clarés, ils seroient absisté jusqu'à la té pour la rendre à

péchés que nous e mauvais conseils, t d'occasions donla perte des ames : qu'on aura tenus; ura communiqués; es ornemens, ces ries impies sur la ues, tout cela ne evant Dieu de tout ? Combien peutcoupables par les mettre aux autres, x-mêmes commis! assez pour moi du es péchés, sans me utres? Tel sera ceıs m'en ferez sabir, manderez.

schés que nous n'atre, y étant obligés. ivoit et on le devoit. on, du hon ordre, te personne remplie Xº LECTURE.

POI

d'amertume et de fiel, un mot l'auroit adoucie. On étoit chargé de l'éducation de cette autre, on l'a laissée à ses penchans : on en répondra sang pour sang, ame pour ame. On entendoit la médisance déchirer la réputation du prochain, l'impiété, l'irréligion débiter de fausses maximes, un lâche respect humain a fermé la bouche; ce silence même est un crime, souvent un scandale, quelquefois une prévarication et une espèce d'apostasie. Combien d'ames porteront devant Dieu le terrible fardeau, et des péchés qu'elles auront commis, et de ceux qu'elles auroient dû empêcher de commettre!

N'ai-je rien à me reprocher en ce point? Dieu en jugera, non plus dans sa miséricorde, mais dans la rigueur inexorable de sa justice; et qu'aurai-je à répondre, si je suis moi-même obligé de

me condamner?

4º Jugement redoutable du bien que nous n'aurons pas fait. J'entends l'Apôtre qui dit: Scienti bonum et non facienti, peccatum est illi (1). Connoître le bien et po le pas pratiquer, c'est un crime. Que de bien qu'on auroit pu faire et qu'on aura negligé! On annonçoit la parole de Dieu, y avons-nous été assidus? On offroit le sacrifice divin, y avons-nous assisté? On exhactoit à l'approche des sacremens, les avons-nous fréquentés? Les cris de l'indigence et de la misère sont allés jusqu'à nous, avons-nous ouvert à leurs besoins un cœur tendre et une main bienfaisante? Les malades, les avons-nous soulagés dans leurs infirmités? Les affligés, les avons-nous consolés dans leurs peines? Les prisonniers, les avons-nous visités dans leurs fers?

Combien se rassurent, parce qu'ils n'ont pas commis de grands crimes, quand ils devroient

(1) B. Pauli Epist.

trembler pour n'avoir pas pratiqué de grandes vertus, ayant tant de moyens de le faire! O mon ame! priez, tremblez, jugez-vous vous-même, et n'attendez pas que sur tout cela Dieu vous appelle

tic

re

l'e

da

çu bl

l'e

ve

pa

éte d'a ph

no

bh

tu

рo

en

vé

co

tre

co

m

au

les

à un jugement sans retour.

5° Jugement formidable du bien même que nous aurons fait; car le Dieu vengeur menace d'appeler en jugement les justices mêmes. Nous aurons pratiqué de bonnes œuvres; mais comment, par quel motif, et dans quelles vues? La vanité, le respect humain n'y out-ils point eu de part? Des aumônes sans choix, des prières sans attention, des confessions sans douleur, des communions sans préparation et sans fruit: arbre trompeur, vous n'avez que des fruits gâtés; le ver rongeur de l'amour-propre les a tous infectés. Hélas! quel sera notre sort! Nous croirons avoir amassé des trésors de mérites, et nous paroîtrons devant Dieu les mains vides. Mon Dicu, que vos jugemens sont terribles! Peut-être que mes vertus mêmes en feront la matière, et que ce que je croyois devoir mériter quelque chose devant vous, sera un titre de condamation contre nioi.

, 6° Jugement effrayant des grâces que nous avons reçues, et dont nous n'aurons pas profité. Tant de lumières, de saintes lectures, d'exemples édifians, de vives inspirations, de remords salutaires. Dieu, tenant l'i balance en main, mettra d'une part ses dons et ses grâces; et de l'autre, il attendra que nous mettions notre fidélité et notre correspondance. Que sont devenues tant de grâces, et quel fruit en avez-vous retiré? Tyr et Sidon, venez confondre ces chrétiens ingrats et perfides. Malheureux! vous m'obligez de mettre mes grâces négligées au rang de vos crimes accumulés; et ce qui devoit assurer votre bonheur, va

DIFU.
ratiqué de grandes
de le faire! O mon
rous vous-même, et
la Dieu vous appelle

bien même que nous menace d'appeler en ous aurons pratiqué ent, par quel motif, , le respect humain Des aumones sans on, des confessions s sans préparation et ous n'avez que des l'amour-propre les ra notre sort! Nous sors de mérites, et u les mains vides. ens sont terribles! nes en feront la maois devoir mériter era un titre de con-

râces que nous avons ns pas profité. Tant es, d'exemples édi, de remords saluces; et de l'autre, il notre fidélité et nont devenues tant de pus retiré? Tyr et Sitiens ingrats et peroligez de mettre mes vos crimes accumuvotre bonheur, va

mettre le sceau à votre perte et à votre réproba-

Comment, ô mon Dieu! ne tremblerois-je pas à la vue et dans l'attente d'un exar en si rigoureux? Si cette seule pensée est capable de m'alarmer à présent, que sera-ce donc au moment de

l'exécution?

 Jugement, et jugement encore plus formidable des graces mêmes que nous n'aurons pas re-çues. Et quoi ! ô mon Dieu ! sommes-nous coupables de ce que vous n'avez pas été libéral? Voici l'explication de ce redoutable mystère du jour des vengeances. Ces graces, Dieu nous les avoit préparées; c'est par notre faute que nous ne les avons pas reçues. Si nous avions été fidèles, elles nous étoient assurées ; les premières en auroient attiré d'autres, qui auroient été suivies d'autres encore plus précieuses: notre infidélité les a éloignées et nous a rendus responsables. Le soleil brilloit, et nous avons fermé les yeux : sommes-nous excusables, si nous nous sommes aveuglés? Ames infortunées! tandis que plusieurs seront condamnés pour les biens qu'ils auront reçus, vous le serez encore pour ceux-mêmes dont vous aurez été privées. Que de grâces vont en ce moment s'élever contre vous, et contre vous demander vengeance!

Tel et plus redoutable encore sera le jugement que j'aurai à subir à ma dernière heure; sur tout cela je serai examiné, je serai jugé. Hélas! ne me trouverai-je point alors dans l'état de ceae ame

coupable dont j'ai médité le malheur?

Que restera-t-il donc alors? si ce n'est que le souverain juge porte enfin sur cette ame la terrible sentence qui doit fixer à jamais son sort avec son malheur: Retirez-vous de moi, ame maudite, allez au feu éternel. Terribles paroles! je suis assuré de les entendre prononcer un jour sur quelqu'un,

et je suis incertain si elles ne seront point prononcées contre moi. Que puis-je désormais autre cho-se, que d'en faire le reste de mes jours le sujet de mes réflexions, de mes craintes et de mes regrets?

#### PRIÈRE.

Que vos jugemens sont redoutables, ó mon Dieu! et que les hommes sont aveugles, de ne pas les méditer jour et unit! Demain, peut-être, ils les subiront, et ils vivent aujourd'hui dans la dissipation et l'égarement. Juste Juge, n'entrez pas en jugement avec voiro exerviteur: le juste même ne pourroit en soutenir les rigueurs; que sera-ce de l'homme pécheur et coupable? Quel sera mou sort en ce jour formidable? serai-je au nombre des étus? aurai-je le malheur d'être rejeté avec les réprouvés? Vous êtes encore à présent un père plein de bonté, écoutez la voix de mes soupirs, tandis qu'il en est temps. De ma part, je vais me disposer à ce grand jour, et voici les résolutions que je forme au pied de votre croix comme au pied du tribunal de votre justice.

#### PRATIOUES.

1° Ja méditerai souvent sur la rigueur de vos jugemens, j'en rap-pellerai souvent la pensée, bien capable de m'en inspirer la crainte salutaire.

salutaire.

2 de tâcherai de m'y préparer chaque jour; je me jugerai sévèrement moi-même; je me mettrai au-dessus des jugemens des hommes, quand ils m'éloigneront de votre sainte loi.

3 de suivrai le conseil du prophète pénitent; dans toutes mes pensées, mes paroles, mes actions, vos jugemens seront la règle de ma conduite, puisque tout cela doit être la matière de mon jugement.

4 Enfin j'espérerai en vous : j'implorerai votre miséricorde; je lâcherai de me tenir prét à parolite devant vous quand vous m'appellerez. Ainsi travaillerai-je à me rendre mon juge propice et son jugement favorable. Tels sont mes sentimens ; puissé-je les conserver toute ma vie, et les porter gravés dans mon cœur jusqu'au moment sû j'irai parolire devant vous!

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ONZIÈME LECTURE.

pe he di tio pe liv co m J bl ur te liv

#### SUR LA PERTE DE DIEU.

Voici la méditation éternelle du damné, et les sentimens qui occuperont, qui tourmenteront,

ir de vos jugemens, j'en rap-e de m'en inspirer la crainte

ne jour; je me jugerai sévè-ssus des jugemens des hom-sainte loi. cénitent ; dans toutes mes pen-

gemens seront la règle de ma matière de mon jugement. rerai votre miséricorde ; je tânt vous quand vous m'appele mon juge propice et son ju-imens ; puissé-je les conserver is mon cœur jusqu'au moment

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

CTURE.

DE DIEU.

elle du damné, et les , qui tourmenteront, XI' LECTURE.

qui déchireront à jamais son cœur, sans qu'il puisse s'en éloigner un instant : J'ai perdu Dieu, je l'ai perdu par ma faute, je l'ai perdu pour toujours. Courtes paroles, mais grand sujet de méditation pour toute la vie, peut-être pour l'éternité toute entière.

Représentons-nous une ame plongée dans l'amertume de sa sombre douleur, concentrée dans elle-même, absorbée dans la profondeur de ses réflexions accablantes, et dans l'abime de son affreux désespoir, se disant sans cesse à elle-même: 1º J'ai perdu Dieu, mon créateur, mon sauveur, l'auteur de mon être, mon premier principe, ma fin dernière, la source de mon bonheur. J'ai perdu Dieu: j'étois faite pour le posséder, il m'avoit créée pour lui, il me destinoit à sa gloire ; c'est pour cela qu'il m'avoit mise sur la terre; actuellement je devrois régner avec lui dans le ciel. J'ai perdu Dieu, hélas! on me l'avoit annoncé, je m'y exposois de plein gré. Insensée! que je connoissois peu la grandeur de cette perte et l'abîme de cc mal-heur! j'ai perdu Dieu; et en le perdant j'ai tout per-du; biens, honneurs, plaisirs, liberté, consola-tion, espérance: et que peut-il rester à celui qui a perdu le souverain bien? J'ai tout perdu, hélas! il n'en falloit pas tant pour exciter des regrets durant la vie. A la moindre perte on est sisensible, on se livre à des retours si amers : on peut cependant se consoler d'une chose qu'on perd par une autre; mais en perdant Dieu j'ai tout perdu sans réserve. J'ai perdu une bonté dont les douceurs sont ineffables; une beauté dont les charmes sont ravissans; une libéralité dont les trésors sont immenses : toutes ces perfections adorables devoient faire ma félicité, et elles combleront à jamais mon malheur.

J'ai perdu Dieu: à peine dégagée des liens de ce corps, j'ai envisagé la fin où j'étois appelée, à la

pensée de ses attraits ravissans, mille mondes se seroient présentés à moi, je les aurois rejetés; j'avois entrevu mon bonheur; lá violence, la véhémence du penchant m'y conduisoient; je me suis élancée vers lui avec plus de rapidité que le feu vers sa sphère: Ah! disois-je, voilà ma félicité et le centre de mon bonheur; mais hélas! ce bonheur s'est dérobé à mes avides désirs, un chaos immense nous vient séparer. O Etre suprême et vengeur! falloit-il me montrer tant de charmes, pour les faire ausitôt disparoître? falloit-il me faire sentir tant d'attraits, pour les ravir si subitement à mon cœur? falloit-il exciter en moi une soif si ardente, pour me laisser consumer par de si violentes ardeurs?

Tout demande son Dieu à ce réprouvé: son ame lui demande son Dieu, comme première et essentielle vérité: sa volonté demande son Dieu, comme souveraine bonté; toutes ses affections lui demandent son Dieu, comme source des pures délices; à tous ses désirs si empressés et si violens ruen ne s'offre que cette pensée à jamais désespérante: j'ai perdu Dieu. Ubi est Deus tuus?

Mais que dis-je, j'ai perdu Dieu. Non, je le trouve

Mais que dis-je, j'ai perdu Dieu. Non, je le trouve encore. J'ai perdu un Dieu bon, miséricordieux, un Dieu père; et je ne trouve plus qu'un Dieu irrité, implacable et vengeur: je le vois armé contre moi, et sa présence ne se fait sentir que par ses ri-

2° J'ai perdu Dieu, et je l'ai perdu par ma faute. Je suis damné, et je pouvois me sauver: tant que l'homme est en cette vie, il est fasciné par les objets créés, aveuglé, entraîné par les sens. Esaü, pour un mets ordinaire, vendit son droit d'aînesse: il ne connut pas d'abord son malheur; mais quand il vit les bénédictions dont il s'étoit privé, quand il fit réflexion sur sa perte, et sur le prix auquel îl l'avoit livré, il jeta des cris, il fit des gé-

A DIEU. ans , mille mondes se les aurois rejetés; j'a-; la violence, la véhénduisoient; je me suis rapidité que le feu vers ilà ma félicité et le cenélas ! ce bonheur s'est s, un chaos immense uprême et vengeur! falarmes, pour les faire aue faire sentir tant d'atitement à mon cœur ? e soif si ardente , pour si violentes ardeurs? à ce réprouvé: son ame

nine première et essenande son Dieu, comme es affections lui demanirce des pures délices; sés et si violens men ne amais désespérante: j'ai

Dieu. Non, je le trouve bon,miséricordieux, un plus qu'un Dieu irrité, e vois armé contre moi, sentir que par ses ri-

tuus ?

l'ai perdu par ma faute.

l est fasciné par les ob
né par les sens. Esaü,

rendit son droit d'aînes
ord son malheur; mais

ns dont il s'étoit privé,

sa perte, et sur le prix

eta des cris, il fit des gé-

missemens, il poussa des hurlemens lamentables: Irrugiit clamore magno (1). Triste, mais naturelle figure du réprouvé qui sacrifie son Dieu, qui immole son salut et son ame; il la sacrifie, il l'immole, et à quoi? à une légère satisfaction, à des objets périssables, à un plaisir d'un moment. Durant la vie, séduit par ses passions, il fait le sacrifice comme sans peine, il est aveuglé sur sa perte; mais lorsque les yeux dessillés par la mort lui feront apercevoir la grandeur du bien perdu, l'indignité du bien préféré, le néant de tout bien auprès de ce bien suprême, an! quels seront alors son étonnement, son regret et son désespoir! Quoi, pour des biens périssables, des biens d'un moment, des plaisirs trompeurs, et toujours mêlés d'amertume, m'être privé des biens véritables, des biens immortels! avoir pu me sauver, et m'être damné, et damné pour des riens!

J'ai perdu Dieu par ma faute. Si, contraint par une fatale nécessité, si, conduit par un implacable destin, on étoit tombé dans l'enfer; si on s'étoit perdu parce qu'on ne pouvoit se sauver; si, victime dévouée à la fureur de Dieu, on n'avoit pu éviter son malheur, on pourroit maudire son sort sans s'en prendre à soi-même. Mais, non; dans l'abîme de ses maux, le réprouyé voit qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui; obligé de dire à sa confession, et d'avouer dans son désespoir, qu'il n'a perdu Dieu que parce qu'il a voulu le perdre, qu'il n'est malheureux que parce qu'il a été coupable, qu'il est damné, et qu'il pouvoit se sauver.

J'ai perdu Dieu et je l'ai perdu par ma faute.

J'ai perdu Dieu et je l'ai perdu par ma faute. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour me sauver? Manquois-je de secours et de moyens de salut? que de gràces! que de lumières! que de saintes inspirations! que de bons désirs! que de remords

(1) Gen. 27.

touchans! Parens chrétiens, éducation sainte, horreur naturelle du péché, crainte salutaire de Dieu imprimée dans mon cœur, j'ai abusé de tous ces moyens, j'ai franchi toutes ces bornes, j'ai étouffé tous ces saints désirs et ces vifs remords; je pouvois me sauver, et je me suis perdu. J'avois devant les yeux tant de bons exemples , j'en étois touché, édifié, le monde même me faisoit des leçons capables de me désabuser ; il m'ennuyoit , il me dégoûtoit, il me présentoit mille raisons de le détester; je ne cessois de me plaindre de la rigueur et de la pesanteur de son joug ; je faisois de temps en temps des réflexions sur le danger qui me menaçoit;, la mort d'un parent, la conversion d'un ami me troubloient, m'effrayoient; je pensois à revenir à Dieu; je différois, je me rassurois sur la résolution de faire un jour pénitence; je n'en ai pas eu le temps, ou j'en ai abusé, et je suis damné!

Que falloit-il faire pour me sauver? hélas! souvent beaucoup moins que je n'en ai fait pour me perdre. Ah! si tel jour, dans telle occasion, j'avois suivi la lumière qui m'éclairoit; si j'avois profité du bon moment qui me pénétroit; si j'avois profité de cette retraite où l'on m'invitoit; si, ce jour de solennité, j'avois approché des sacremens comme j'y étois porté; si j'avois fait à Dieu le sacrifice qu'il me demandoit, actuellement je serois avec les élus dans le ciel, je suis réprouvé à jamais.

Durant un temps j'avois si bien commencé! j'étois à Dieu, et j'étois si content! Encore quelques années de persévérance, quelques jours de combat, j'étois sauvé et je suis damné!

sa de sei les de tro de jus luo ma

Qu'il est triste, qu'il est affreux de voir qu'on a été comme environné de gràces, comblé de miséricordes; et malgré ces miséricordes et ces gràces, d'être réprouvé et à jamais malheureux! Que des infidèles et des idolàtres soient damnés, ce sera

éducation sainte, , crainte salutaire cœur, j'ai abusé de toutes ces bornes, et ces vifs remords; suis perdu. J'avois xemples, j'en étois ie me laisoit des leer ; il m'ennuyoit , il it mille raisons de le hindre de la rigueur ; je faisois de temps e danger qui me mela conversion d'un yoient; je pensois à me rassurois sur la pénitence ; je n'en ai usé, et je suis damné! e sauver? hélas! soun'en ai fait pour me s telle occasion, j'alairoit ; si j'avois proe pénétroit ; si j'avois on m'invitoit; si, ce

lques jours de combat, affreux de voir qu'on a ràces, comblé de miséricordes et ces gràces, malheureux! Que des oient damnés, ce sera

proché des sacremens

vois fait à Dieu le sa-

actuellement je serois

suis réprouvé à jamais.

i bien commencé! j'é-

tent! Encore quelques

leur faute; ils ont péché contre leur raison, contre leur conscience; mais des chrétiens, mais moi, né dans le sein de la foi, dans l'éclat des lumières et l'abondance des grâces; malheureux | je n'ai que trop mérité mon malheur. Je pouvois me sau-

ver, et je suis damné.

3º J'ai perdu Dieu, et je l'ai perdu pour toujours. C'en est donc fait: mou arrêt est porté, mon sort est décidé, mon malheur est à jamais sans ressource: il y a un Dieu, et jamais je ne le verrai! il y a une région des élus, et jamais je n'y entrerai! il y a un bonheur, et jamais je ne le posséderai! Terrible pensée, jamais et toujours! jamais de consolation, jamais de fin, jamais de miséricorde, jamais de lueur d'espérance ! toujours dans les larmes, toujours dans les regrets, toujours dans les souffrances, toujours dans l'amertume et le désespoir Les années auront passé, les siècles se seront écoulés; le soleil aura mille fois commencé et fini sa carrière; les royaumes auront changé mille fois de face; et le damné ne fera encore que commencer sa carrière. Mais quoi! mon Dieu, ne vous laisserez-vous jamais toucher, jamais apaiser? vous, autrefois si bon, si miséricordieux, si compatissant, ne vous laisserez-vous point attendrir par les cris, les gémissemens, les larmes, les soupirs de feu que pousseront des créatures formées à votre image, et rachetées de votre sang? Quoi après des millions d'années et de siècles révolus, votre justice ne sera-t-elle point satisfaite, et quelques lucurs de miséricorde ne viendront-elles point paroître à mes yeux? non ce Dieu vengeur sera à jamais sourd à ma voix, et implacable dans ses vengeances. Un mur de division s'élèvera à jamais entre lui et moi; un nuage sombre et affreux le dérobera sans cesse à mes yeux ; un chaos immen-se nous séparera , nous divisera à jamais. Je leve-

rai les yeux, et je ne le verrai point, je pousserai des cris et il ne les entendra point; j'appellcrai un

père, et je ne trouverai qu'un vengeur.
Tel sera à jamais le sort et le malheur

Tel sera à jamais le sort et le malheur des damnés. Plus ils avanceront dans le sein de cette éternité, plus Dieu s'éloignera d'eux, jamais il ne leur aura paru plus grand, plus beau, plus parfait, plus digne de leur amour : au milieu même des blasphèmes qu'ils vomiront, ils seront forcés de reconnoître qu'il méritoit infiniment d'être aimé. Le cerf altéré qui court après les fontaines, la pierre qui tend rapidement vers son centre, ne sont qu'une image foible de la véhémence avec laquelle cette ame est entraînée vers son Dieu. Elle le cherche, elle le désire, elle soupire malgré elle vers lui; mais ce Dieu irrité se soustrait à la véhémence de ses désirs; une main invisible semble attirer cette ame vers Dieu, et une main vengeresse et implacable l'arrête et la repousse à l'instant. Quel tourment comparable à la violence de ce tourment! ne désirer qu'un objet, s'y porter avec la plus vi-ve ardeur, et ne pouvoir jamais le posséder. Se voir dans la nécessité fatale de la désirer avec la dernière violence, et être dans l'impossibilité absolue de s'unir à lui, toujours attirée, et toujours rebutée, toujours poussée vers le ciel, et toujours repoussée dans l'enfer. Quel orage, quelle tempête n'exciteront pas dans cette ame des sentimens si contraires et si violens ! tant d'amour et tant de haine; tant de désirs et tant de rebuts, tant d'ardeurs et tant de froideurs. Toujours unie à Dieu par l'instinct de la nature, et toujours séparée de Dieu par l'opposition du péché. Ainsi, partagé entre lui et lui-même, le réprouvé veut et ne veut pas, il tend à Dieu et il s'en éloigne; il l'aime et le hait, le fuyant comme son ennemi, et forcé de l'aimer comme son principe; également malheu-

elles noti Dies rités

m

ma

ble

res

po

A DIEU.

point, je pousserai oint ; j'appellcrai un vengeur. le malheur des dam-

le sein de cette étereux, jamais il ne leur au , plus parfait, plus lieu même des blasseront forcés de rement d'être aimé. Le fontaines, la pierre on centre, ne sont émence avec laquelle n Dieu. Elle le chere malgré elle vers lui; trait à la véhémence isible semble attirer nain vengeresse et imisse à l'instant. Quel lence de ce tourment! orter avec la plus vimais le posséder. Se de la désirer avec la ns l'impossibilité abrs attirée , et toujours ers le ciel, et toujours orage, quelle tempêe ame des sentimens si nt d'amour et tant de t de rebuts , tant d'ar-Toujours unie à Dieu et toujours séparée de péché. Ainsi, partagé prouvé vent et ne veut n éloigne ; il l'aime ét le n ennemi, et forcé de e; également malheuXIº LECTURE.

renx, et dans le désir extreme qu'il auroit de le posséder, et dans l'impossibilité éternelle de jamais l'obtenir.

Aussi, dans cet état violent et funeste, le pécheur se voyant abandonné de Dieu, éloigné de sa fin, sans remède, sans ressource, sans espérance, se livre lui-même à toute l'horreur de son désespoir; et par un excès de fureur et de rage, il tourne ses armes contre lui-même, il maudit son sort, il voudroit arracher et déchirer son cœur; il voudroit périr, s'anéantir, il en vient jusqu'à s'élever contre Dieu même, et à vomir contre lui des horreurs, des imprécations, des exécrations, des blasphèmes. Dieu irrité et implacable ! venge-toi par la destruction de mon être; qu'un coup favorable de tes vengeances m'anéantisse à jamais ; rassemble sur ma tête tous les tourmens, mais extermine moi , et coupe jusqu'à la racine de mon être; maudit eet être que j'ai reçu! maudit le sein qui m'a porté! maudit le jour funeste qui m'a vu naître! maudite la vie que j'ai menée! maudit l'air que j'ai respiré, les crimes que j'ai commis, les détesta-bles plaisirs que j'ai goûtés! Tout est fini; il ne reste que mon malheur qui commence toujours po rue finir jamais.

# MÉDITATION

## Sur l'enfer.

TROIS pensées feront le sujet de cette méditation; elles devroient faire le sujet de nos larmes toute notre vie: éclairez-moi, soutenez-moi, ô mon Dieu, dans la considération profonde de ces vérités effrayantes.

120

#### PREMIER POINT.

Je suis sûr d'avoir mérité l'enfer. Il ne faut pour cela qu'avoir commis un péché mortel: combien, hélas! en ai-je commis dans ma vie qui m'ont rendu digne du dernier des malheurs. Si dans un certain temps Dieu m'avoit retiré de ce monde; si telle année, dans telle circonstance, Dieu m'a-voit frappé de quelque accident imprévu, dans quel état allois-je paroître devant lui, à quoi devois-je m'attendre, qu'à la rigueur de sa justice et de sa colère? De sorte que si je ne suis pas actuellement enseveli avec les damnés dans le fond des abîmes, livré à l'horreur des supplices, c'est par un effet de la miséricorde de Dieu, qui pouvoit me précipiter dans ces goussires d'horreur, où je se-rois actuellement abreuvé de siel et de l'amertume d'un désespoir éternel. De sorte que j'ai plus d'obligation à Dieu de m'avoir préservé de tomber dans l'enfer, que si, y étant déjà tombé, il m'en avoit retiré.

P

of

le: te:

pr pa sa du

re le pe si pé Ce

m

Si Dieu rappeloit Caïn de ce lieu de supplices, de cette prison éternelle, quel retour de reconnoissance, de pénitence, d'horreur du péché ne concevroit-il pas! Auroit-il assez de sentimens à offirir à Dieu, assez de rigueurs à exercer contre lui-même? Or, ma reconnoissance doit être encore plus grande et plus animée; car le bienfait est bien plus signalé, de préserver que de retirer du malheur.

J'ai mérité l'enfer: voilà, ô mon Dieu! le triste et funeste état où je me suis jeté par mon péché; et voilà la grâce que vous m'avez accordée, de m'en retirer par votre miséricorde, préférablement à tant d'autres qui sont morts dans cet état de péché, et qui en subiront à jamais la peine. Votre tendresse ne s'est point rebutée de mes iniquités; elle m'a supporté de ce lieu de supplices, quel retour de recond'horreur du péché ne il assez de sentimens à gueurs à exercer contre noissance doit être enanimée; car le bienfait préserver que de retirer

s, 6 mon Dieu! le triste uis jeté par mon péché ; n'avez accordée, de m'en de, préférablement à tant ans cet état de péché, et la peine. Votre tendresse e mes iniquités ; elle m'a supporté XI' LECTURE.

121

supporté; elle m'a rappelé; elle m'a attendu; elle n'a point consenti à me perdre. Mais toujours est-il vrai que, de ma part, j'ai mérité plusieurs fois l'enfer, et que je me suis rendu digne de tous ses tourmens. A cette vue, je ne dis plus quelle doit être ma reconnoissance, mais quels doivent être mes transports. Un seul péché mériteroit toutes mes larmes, puisqu'un seul péché pouvoit me damner à jamais. Puis-je donc trop pleurer des péchés sans nombre? puis-je trop gémir sur des péchés multipliés, et malheureusement accumulés tant de fois?

J'ai mérité l'enfer: à cette vue désolante, ô mon Dieu! mon ame se trouve consternée, abattue aux pieds de votre justice, sans oser vous regarder ni vous parler que par ses soupirs. Regardez-les comme. l'hommage le plus sincère que je puisse vous offrir, de ma reconnoissance et de ma douleur.

#### SECOND POINT.

Je suis incertain si, actuellement même, je ne mérile pas encore l'enfer; certain d'avoir mortellement péché, je suis incertain si j'en ai fait pénitence, du moins une pénitence véritable, sincère, proportionnée à la grandeur de mes crimes; capable d'apaiser la collie de Dieu, de me rendre sa grâce que j'avois perdue. Je me suis approché du sacré tribunal de la pénitence; mais suis-je assuré de l'avoir fait avec les dispositions nécessaires, pour l'examen, la déclaration, la douleur, le propos? Or, si j'ai manqué à quelqu'un de ces points, mon péché ne m'a pas été pardonné; et si cela est, je suis encore actuellement en état de péché, et actuellement encore, je mérite l'enfer. Cependant, hélas! je suis et je serai toujours incertain sur tous ces points essentiels au salut de mon amé. Je suis donc et serai toujours incertain

Ame eler

F

si à chaque instant de ma vie je ne mérite pas l'enfer. Ah! quel malheur d'avoir offensé Dieu, et d'avoir perdu le précieux trésor de sa grâce! Heureuse et mille fois heureuse une ame qui l'a toujours conservé! heureux les enfans qu'une mort prématurée a enlevés de ce monde après le baptême, et avant qu'ils eussent le malheur d'être infectés du funeste poison du péché!

Pour moi, ô mon Dien! me voilà, après avoir par mon péché perdu votre grace, me voilà incertain si je l'ai recouvrée; incertain si à présent mème je ne suis pas encore en état de péché, et dès lors incertain si à présent même je ne mérite pas encore l'enfer.

ri

n

Terrible incertitude! qui fait gémir les justes mêmes sur la terre, qui tire de leurs yeux tant de larmes, et de leur cœur tant de gémissemens, tant de soupirs et tant de sanglots, ne sachant jamais s'ils sont dignes d'amour ou de haine, si aux yeux de Dieu ils sont des objets de colère au de complaisance, c'est-à-dire, si actuellement même ils ne sont pas encore sur le bord de l'enfer et en état d'y tomber en mourant; Si les saints ont gémi et tremblé sur leur état après tant de larmes et de sanglots, après tant d'austérités, de mortifications et de rigueurs, de quels sentimens dois-je être pénétré sur monétat, ayant commis bien plus de péchés, et fait bien moins de pénitence et de satisfaction!

#### TROISIÈME POINT.

Sentiment encore bien plus triste, et situation encore bien plus terrible! je suis incertain si un jour je ne serai point précipité dans l'enfer; si je ne serai point à jamais au nombre des condamnes et des réprouvés. Ce seroit déjà un sujet de douleur et de craintes bien grandes, de pouvoir se onde après le baptêe malheur d'être inoéché!

ne vollà , après avoir ràce , me vollà incertain si à présent mètat de péché , et dès ême je ne mérite pas

fait gémir les justes de leurs yeux tant de de gémissemens, tant is, ne sachant jamais de haine, si aux yeux de colère ou de comctuellement même ils oord de l'enfer et en is Si les saints ont géprès tant de larmes et stérités, de mortificaels sentimens dois-je ant commis bien plus is de pénitence et de

TAIOS

us triste, et situation e suis incertain si un pité dans l'enfer; si je nombre des condamroit déjà un sujet de grandes, de pouvoir se XIC LECTURE.

12.3

dire qu'après son péché on ne sera jamais assuré d'en avoir obtenu le pardon; mais hélas! il y a un sujet de crainte encore bien plus redoutable pour

Oui, quand même nous serions assurés qu'après notre péché nous avons fait une véritable pénitence, que nous en avons eu une douleur sincère, que nous l'avons expié par une satisfaction convenable; en un mot, que tous nos péchés nous ont été pardonnés, que nous sommes rentrés en gràce avec Dieu, et que nous vivons en ce moment dans sa grâce; malgré tout cela, nous sommes encore incertains de notre sort, pour l'éternité. Pourquoi, hélas? parce que quand même nous serions assurés de posséder à présent le trésor de la grâce, nous sommes incertains si nous la conserverons jusqu'à la fin, si nous n'aurons pas encore le malheur de la perdre avant que de mourir, et si jusqu'au dernier soupir nous serons fidèles.

Il est vrai que nous devons toujours tout espérer de la miséricorde de Dieu, surtout si depuis un temps nous avons tâché de vivre dans la grâce: si durant un temps nous avons fait pénitence de nos péchés, il y a tout sujet de croire que la bonté de Dieu ne nous délaissera pasà ces derniers momens, qu'elle nous soutiendra dans les épreuves et les an-goisses des derniers combats. Tel est le cours ordinaire de sa providence. Mais aussi il n'est pas moins vrai que s'it y a toujours de quoi espérer, il n'y a jamais de quoi se rassurer entièrement; que quoiqu'on doive présumer de la bonté du Seigneur qu'il nous soutiendra jusqu'à la fin, il n'y a jamais lieu de vivre dans la sécurité sur cette espérance. En cela personne ne peut s'assurer de son sort, en cela les plus grands saints, les ames les plus justes, les plus pénitentes, ont toujours à trembler. Que sera-ce de moi, ô mon Dieu! étant

2

si éloigné de leur sainteté, de moi, après tant de péchés et si peu de pénitence?

A la vue de ces grandes et terribles vérités, vérités cependant de foi, quels sentimens doivent se former dans mon cœur! recevez-les, ô mon Dieu! c'est vous-même qui me les inspirez.

1° Sentiment de douleur d'avoir mérité si souvent l'enser par tant de péchés, de si grands péchés, continués durant si long-temps et malgré tant de graces!

2º Sentiment de reconnoissance envers Dieu qui ne m'a pas enlevé de ce monde et précipité dans l'enser quand j'étois dans cet état déplorable, digne de toute sa colère, et indigne de la moindre de ses miséricordes.

3° Sentiment de crainte et de tremblement salutaire sur le danger où je suis encore tous les jours de perdre la grâce de mon Dieu, quand mème je la posséderois à présent.

4° Cependant sentiment de confiance en Dieu, espérant de son ineffable bonté que, malgré mes péchés et mes égaremens, dès que je les déteste, il voudra bien encore me favoriser de ses grâces, et surtout de la grâce des grâces, de celle de la per-

sévérance jusqu'au dernier soupir,

## PRIÈRE.

Out, mon Dieu, je le reconnois; j'ai mérité l'enfer, je l'ai mérité mille fois; vous avez pu m'y précipiter ave justice, j'aurois été moi seul l'auteur de ma perte et de mon malheur. De l'ai mérité plus qu'une infinité d'autres qui y sont condamnés. C'est à votre seule miséricorde que je le dois, si je ne suis pas actuellement au nombre des réprouvés; j'en beinic cette miséricorde infinie; je la conjure d'achever son ouvrage, de me préserver du péché, de me soutenir dans la résolution de le détester et de l'éviter à jamais. Ne permettez pas que cette ame qui vous a coûté si cher, que vous avez comblée de tant de grâces, que vous avez créée pour vous louer à jamais, soit un jour rédoite à vous hair, à vous détester. Vous l'avez déjà comme arrachée à l'enfer ; ne permettez pas qu'elle s'expose à y tomber, et retirez-moi de ce monde avant que ce malheur m'arrive jamais.

:e ? t terribles vérités, vés sentimens doivent se evez-les, ô mon Dieu! inspirez.

E A DIEU.

d'avoir mérité si soués, de si grands péchés, mps et malgré tant de

noissance envers Dieu nonde et précipité dans et état déplorable, diindigne de la moindre

e et de tremblement sae suis encore tous les mon Dieu, quand mêent.

t de confiance en Dieu, bonté que , malgré mes dès que je les déteste, il oriser de ses grâces, et âces, de celle de la perr soupir.

is; j'ai mérité l'enfer, je l'ai mé-précipiter ave: justice, j'aurois t de mon malhour. Je l'ai mérité ont condamnés. C'est à votre seule e suis pas actuellement au nombre éricorde infinie ; je la conjure d'aericorde infinie; je la conjure d'a-cer du péché, de me soutenir dans viter à jamais. Ne permettez pas i cher, que vous avez comblée de e pour vous louer à jamais, soit un tester. Yous l'avez déjà comme ar-qu'elle d'expose à y tomber, et re-ce malheur m'arrive jamais. ce malheur m'arrive jameis.

# PRATIQUE.

1º RAPPELER souvent la pensée et la crainte de l'enfer ; voir la place que j'y avois méritée, et que je puis encore occuper, si je viens à pécher, et à monrir malheureusement dans mon péché. 2° Me regarder commo un tison encore fumant que Dien a arra-

ché à l'enfer, et dont il faut éteindre les flammes pur le torrent de

3º Quend j'anrai des afflictions et des peines en cette vie, me dire à moi-mème qu'ayant mérité les peines de l'enfer, je ne dois me plaindre de rien.

me plandre de rien.

4º Demander souvent à Dieu la grâce de la persévérance, surtout pour le dernier moment qui doit décider de l'éternité.

5º Consacrer de temps en temps quelques communions, quelques pénitences à cette intention, et renouveler tous les jours les sentimens de ma juste reconnoissance envers Dieu qui m'a si long-temps préservé.

# DOUZIÈME LECTURE.

SUR LA MISÈRICORDE DE DIEU ENVERS LE PÉCHEUR.

Que la conduite de Dieu à l'égard du pécheur est admirable! qu'elle est ineffable, et bien digne du père des miséricordes par excellence! Le pécheur fait par son péché trois démarches également funestes : il s'éloigne de Dieu ; étant éloigné, il s'égare de plus en plus; étant égaré, il persévère souvent dans son égarement. Que fait le Seigneur envers lui? trois démarches toutes contraires: il le rappelle avec tendresse dans son cloignement : il le poursuit avec empressement dans sa fuite ; il l'attend avec impatience dans ses délais, prêt à le recevoir avec bonté dans son re-tour. Quelle miséricorde! Tout autre qu'un Dien en est-il capable?

Rien de si vrai, et en même temps rien de si admirable: à peine le pécheur s'est-il éloigné, que

Dieu met tout en œuvre pour le rappeler; d'abord il excite dans son œur un trouble salutaire qui l'agite, et des remords de conscience qui le déchirent. A ce trouble succèdent les 'plus vives lumières: il lui représente quelle est l'horreur de sa conduite, le danger terrible de son état, et quelles peuvent en être les suites funestes; il lui fait connoître la vanité d'un plaisir qui passe en un instant, et l'amertume d'un regret qui sera peut-être éternel; il rappelle à une ame le premier état où elle vivoit avant son péché, et où elle vivoit si contente; il lui fait avouer malgré elle qu'il s'en faut bien qu'elle trouve dans son péché toute la satisfaction qu'elle s'étoit flattée d'y trouver. Qui peurroit exprimer le langage secret que la grâce fait entendre au pécheur !

Dieu lui a-t-il fait connoître le malheur de son état, il n'oublie rien pour l'engager à en sortir; pour cela, il veut bien faire lui-même les premières avances pour en épargner la peine ou la honte au pécheur : il vient lui-même au-devant de lui, il le rappelle avec bonté, il l'invite avec tendresse, il ne lui refuse pas même le doux nom de fils pour toucher son œur : Fili, præbe cor tuum mili(1).

toucher son œur: Fili, præbe cor tuum mili (1).

Quelle bonté! Que penseroit-on d'un juge qui inviteroit le coupable à recevoir sa grâce? mais que penseroit-on d'un coupable qui refuseroit de la recevoir?

Voilà cependant le portrait du pécheur. Bien souvent, malgré ces tendres invitations, il résiste encore à son Dieu; il paroît mane l'éviter et le fuir. Miséricorde divine! est-il encore des graces dans vos trésors? Elle ne se lasse point, et si le pécheur, comme un autre Jonas, s'enfuit devant Dieu, Dieu le poursuivra avec empressement dans sa fuite. Rappelez, pécheur infidèle, ce qui-s'est

(1) Prov. 25.

DIEU.

le rappeler; d'abord rouble salutaire qui le décent les plus vives lu le est l'horreur de sa le son état, et quelles iestes; il lui fait conqui passe en un inscret qui sera peut-être ne le premier état où , et où elle vivoit s'en s son péché toute la ttée d'y trouver. Qui e secret que la grâce

re le malheur de son l'engager à en sortir; it-même les premières la peine ou la honte ne au-devant de lui, invite avec tendresse, voix nom de fils pour mebe cor tuum mihi(1). coit-on d'un juge qui evoir sa grâce? mais able qui refuseroit de

it du pécheur. Bien invitations, il résiste t mane l'éviter et le -il encore des gràces lasse point, et si le onas, s'enfuit devant ec empressement dans infidèle, ce qui-s'est passé ou ce qui se passe peut-être encore dans vous après votre péché. N'est-il pas vrai que Dieu vous poursuit sans cesse; qu'il se présente par-tout à vous, et qu'il prend occasion de tout pour vous parler au cœur! Vous arrive-t-il quelque disgrace, Dieu se trouve auprès de vous pour vous faire entendre que la source de vos malheurs est au dedans de vous-même, et que vous serez malheureux tant que vous serez criminel. Etes-vous tombé dans quelque maladie, voilà aussitôt votre Dieu, comme au chevet de vatre lit, pour vous avertir que votre ame est dans un état plus triste encore que votre corps. Allez-vous prendre votre repos, voilà encore votre Dieu qui vous suit pour vous représenter que votre conscience n'est pas en repos elle-même, et que s'il survenoit quelque funeste accident, vous ne seriez exposé à rien moins qu'à être transporté du lit dans le tombeau, et du tombeau peut-être dans les enfers. Il ira, ce Dieu de bonté, vous solliciter jusque dans les endroits où vous l'attendiez le moins, et où vous vous croyiez le plus à couvert de ses poursuites; il ira jusque dans ces parties de plaisir, et il les détrempera d'amertumes; jusque dans ces assemblées mondaines, et là même il vous fera éprouver des momens de dégoût et de chagrin ; vous vous trouverez tout inquiet; on vous en demandera la raison, vous la sentirez vivement, et vous ne pourrez la donner; vous aurez le cœur flétri sans savoir pourquoi; les yeux égarés sans savoir pourquoi ; l'esprit abstrait et occupé ailleurs sans savoir pourquoi; dans tout cela vous ne trouverez peut-être qu'un effet naturel de ces momens de mélancolie où l'on se trouve quelquefois sans savoir pourquoi ni comment, et moi je n'y trouve qu'un effet de la miséricorde de Dieu qui vous dégoûte de tout pour vous ramener.

Oue si les voies de douceur ne suffisent pas pour vous faire rentrer dans les sentiers du salut, votre Dieu vous aime assez pour en venir aux voies de rigueur; c'est-à-dire que, plutôt que d'abandonner le pécheur à lui-même, Dieu emploiera les menaces les plus terribles. Il présentera aux yeux du coupable tout ce qu'il y a de plus effrayant dans la religion; les horreurs d'une mort toujours prête à l'enlever de ce monde ; les terreurs d'un jugement tonjours suspendu sur sa tête; les abimes d'une éternité ouverts sous ses pieds pour l'engloutir à jamais : quels spectacles de terreur et d'effroi! Mais nous connoissons votre cœur, ô mon Dieu! s'écrie le Prophète, et nous savons que, dans le fort même de votre colère, vous n'oubliez pas votre miséricorde: cum iratus fueris, misericordiæ recordaberis (1). Vos menaces mêmes en sont une nouvelle preuve, puisque vous ne nous menacez que pour nous épargner. Il me semble que je vois une tendre mère qui fait peur à son enfant qui s'éloigne d'elle, afin

que cet enfant csirayé vienne se jeter entre ses bras.

Cependant telles sont quelquesois l'insensibilité et l'obstination du pécheur, qu'il résiste à tout invitations, sollicitations, promesses, menaces, rien ne le touche : on le diroit tombé dans une espèce de léthargie d'autant plus sunsete, qu'il semble aimer son état et ne rier tant craindre que d'en sortir. Miséricorde de mon Dieu! vos trésors sont-ils ensin épuisés? Non : il lui reste encore une dernière ressource : elle attendra le pécheur malgré son obstination et ses délais ; et par ce prodige de patience elle comblera tous les autres prodiges de sa bonté. Dieu par ce délai veut donner au pécheur le temps et les moyens de se reconnoître. Il sait bien que le fort de la passion

(1) Habac. 3.

ouceur ne suffisent pas ons les sentiers du salut, ssez pour en venir aux a-dire que, plutôt que r à lui-même, Dieu emis terribles. Il présentera out ce qu'il y a de plus n; les horreurs d'une nlever de ce monde ; les onjours suspendu sur sa ernité ouverts sons ses jamais : quels spectacles lais nous connoissons ! s'écrie le Prophète, et fort même de votre covotre miséricorde : cim recordaberis(1). Vos menouvelle preuve, puisez que pour nous épare vois une tendre mère qui s'éloigne d'elle , afin ne se jeter entre ses bras. relquefois l'insensibilité ur, qu'il résiste à tout : , promesses, menaces, diroit tombé dans une ant plus funeste, qu'il ie rier tant craindre que de mon Dieu! vos trés ? Non : il lui reste ence : elle attendra le péion et ses délais ; et par e comblera tous les au-

. Dieu ∋ar ce délai veut

ps et les moyens de se

jue le fort de la passion

XIIe LECTURE.

n'est guère le temps de parler de réconciliation ; mais quand le feu de cette passion sera ralenti, le cœur sera alors plus en état de rentrer en luimême, et l'esprit plus disposé à se prêter aux réflexions salutaires. Sait-on, dit ce Dieu de bonté, si le temps n'amenera pas un jour ce qu'on ne sauroit attendre à présent de la réflexion? Si je ne me lasse pas de l'attendre, il se lassera luimême de me fuir : il m'a coûté tant de sang et de grâces, n'aurois-je pas quelque regret à le perdre? Patience d'autant plus admirable, qu'elle se

trouve dans un Dieu offensé, et dans un Dieu qui a en main de quoi se venger! Patience d'autant plus ineffable, que souvent les pécheurs en abusent, et tournent contre Dieu les dons de Dieu même! Patience d'autant plus ineffable envers certains pécheurs, que Dieu n'en a pas usé de même envers tant d'autres qui ont été subite-

ment tirés de ce monde!

De quels sentimens devons-nous être pénétrés à la vue des miséricordes dont il a usé euvers nous! car enfin Dieu pouvoit nous traiter comme il les a traités; nous étions ce qu'ils étoient, et nous mériterions d'être ce qu'ils sont. Cependant quelle différence de leur sort et du nôtre! ils sont morts et nous respirons encore; ils subissent l'arrêt de leur condamnation dans l'enfer, et nous espérons encore une place dans le ciel; ils maudissent les rigueurs de la justice de Dieu, et nous sommes encore en état de bénir ses misérieordes: Misericordias Domini in externum cantabo (1,

O bonté de mon Dieu! qu'ai-je donc fait pour mériter ces faveurs? Mais est-ce dans moi qu'il faut en chercher les motifs? Votre misérieorde ne les trouve-t-elle pas dans elle-même et dans le plaisir de sauver des malheureux et de pardonner

(t) Psalm. 88.

à des coupables? Aussi le sentiment de vos bontés sera-t-il à jamais gravé dans mon cœur.

Je sais que le grand moyen de reconnoître cette miséricorde, c'est de nous en former une grande idée, et de nous bien persuader que, comme elle est au-dessus de tous nos éloges, quel-que magnifiques qu'ils soient, elle est encore infiniment au-dessus de tous nos péchés, quelque énormes qu'ils puissent être. Miséricorde de mon Dieu! que ma main droite soit mise dans un éternel oubli, si jamais elle oublie vos bienfaits; que ma langue desséchée s'attache à mon palais, si elle cesse jamais de publier vos éloges. Malheur, ah! malheur à moi, si ces sentimens s'éloignent jamais de mon eœur! Je mériterois de n'avoir plus de part dans le vôtre. Que je cesse mille fois de vivre plutôt que de ne pas vivre pour vous!

#### MEDITATION

# Sur le même sujet.

QUELQUE ineffable que soit votre miséricorde, ò mon Dieu! envers le pécheur qui s'éloigne malheureusement de vous par le péché, peut-être l'est-elle encore infiniment davantage envers le pécheur qui revient sincèrement à vous par la pénitence.

Vous le recevez avec une nouvelle tendresse, qui ouvre tous les sentimens de votre cœur.

Vous le recevez avec une nouvelle libéralité, qui ouvre tous les trésors de la grâce.

Dieu de honté! ce n'est pas dans les autres que je deis en chercher la preuve; je la trouve dans moi-même, ou plutôt dans la bonté infinie avec nent de vos bontés on cœur. n de reconnuitre

DIEU.

ous en former une n persuader que, s nos éloges, quelelle est encore inpéchés, quelque iséricorde de mon ise dans un éternel bienfaits; que ma mon palais , si elle ges. Malheur, ah ! s s'éloignent jamais e n'avoir plus de mille tois de vivre r vous !

votre miséricorde, qui s'éloigne malpéché, peut-être avantage envers le nt à vous par la pé-

jet.

nouvelle tendresse, e votre cœur. nouvelle libéralité. a grace.

dans les autres que e ; je la trouve dans bonté infinie avec

laquelle vous m'avez reçu, quand, éclairé, touché de votre grâce, j'ai enfin pensé à revenir à vous. Que ne puis-je faire connoître à tout l'univers les prodiges de votre miséricorde envers moi, et engager tous les pécheurs à venir se jeter entre ses bras?

#### PREMIER POINT.

Il semble d'abord, qu'après le péché, Dieu ne devroit avoir pour le pécheur que des sentimens d'indignation et de haine; l'abandonner à son sens véprouvé, ou du moins paroître indifférent à sa perte: mais c'est là bien peu vous connoître, ô mon Dieu! ou plutôt n'est-ce pas absolument vous méconnoître? J'entre dans le sein de vos miséricordes, et au lieu de ces sentimens de vengeance et de haine, je ne trouve que des pensées de douceur et de paix. Eh! comment pourroit-il se faire, ô mon Dieu! que vous, qui avez poursuivi le pécheur avec tant d'empressement dans sa fuite, ne le recussiez pas avec tendresse dans son retour? que vous, qui l'appeliez lorsqu'il vous évitoit, le rejetassiez à présent qu'il revient à vous? que vous, qui jetiez sur lui des regards de compassion lorsqu'il vous outrageoit, le regardassiez avec indifférence lorsqu'il vient se jeter dans vos bras? Ah! que ces sentimens sont éloignés de votre cœur! Quels prodiges de miséricorde au contraire ne nous avez-vous pas présentés dans une Magde-leine pénitente, dans un Publicain humilié, dans une Samaritaine touchée de la grâce, mais surtout dans cette parabole toute divine de l'enfant prodigue, où vous avez daigné vous-même nous tracer votre portrait, nous ouvrir votre cœur, et nous en montrer tous les sentimens! Puis-je ici me la rappeler, et la méditer sans admiration, sans être touché?

Ce fils ingrat, ennuyé de la maison paternelle, demande la portion de son héritage : il est assez malheureux pour l'obtenir ; bientôt il l'a dissipée. Alors, se voyant réduit à la plus affreuse misère, il rentre en Îni-même, et prend la résolution de revenir dans la maison paternelle. Ce tendre père, qui le regrettoit, qui l'attendoit tonjours, portoit souvent ses regards sur le chemin par où son fils pouvoit revenir. It le voit enfin; son cœur est ému, mais hélas! de quels sentimens? N'est-it point ému de colère et d'indignation? Ces sentimens scroient justes; mais ce ne sont pas ceux de la miséricorde, et dès lors ce ne sont pas les siens Il est ému de compassion; à la compassion succède la tendresse; à la tendresse succède la joie; et la joie va bientôt jusqu'au transport. Sans attendre que ce fils confus et interdit vienne se jeter à ses pieds, il court lui-même au-devant de lui, l'embrasse tendrement; il le serre sur sa poitrine, il répand plus de larmes de joie que la douleur n'en fait répandre à ce fils pénitent : la raison qu'il en donne est bien digne d'un si bon père : mon fils étoit perdu, et je l'ai retrouvé; il étoit mort, et le voila ressuscité. Il veut qu'on s'en rêjouisse avec lui, qu'on en fasse une espèce de lête, et que tous de concert témoignent leur allégresse.

Non, mon Dien! ce n'est point seulement l'image d'un tendre père qui nous est ici tracée; c'est vous-même, c'est votre cœur: et n'est-ce pas ainsi, et avec cette inessable bonté que vous pardonnez au pécheur sincèrement pénitent, sans lui faire acheter son pardon par de longs délais, sans lui faire essuyer des reproches aniers, sans garder sur le cœur ni ressentiment m'aigreur, mais ensevelissant le passé dans un éternes oubli, du moment qu'il est détesté? Oui, Dieu des misériDHEU. mison paternelle , itage : il est assez ntôt il l'a dissipée. is alfreuse másèro, d la résolution de le. Ce tendre père, tonjours, portoit iin par où son fils in; son cœur est ntimens? N'est-il nation? Ces sentine sont pas ceux ce ne sont pas les ı; à la compassion ndresse succède la au transport. Sans interdit vienne se nême au-devant de le serre sur sa poide joie que la doupénitent : la raison d'un si bon père: i retrouvé ; il étoit veut qu'on s'en résse une espèce de émoignent leur al-

oint seulement l'ious est ici tracée; œur: et n'est-ce pasconté que vous partt pénitent, sans lui longs délais, sans aniers, sans garder à aigreur, mais enernet oubli, du mo-, Dieu des miséricordes! si nous revenons bien sincèrement à vous, à la première larme qui coulera de nos yeux, au premier soupir qui sortira de notre bouche, au premier sentiment de componction qui se formera dans notre cœur, votre colère s'apaisera, votre eœur s'ouvrira, les armes vous tomberont des mains, et au lieu des éclairs et des foudres dont elles étoient armées pour nous perdre, elles ne verseront sur nous qu'une douce rosée pour nous consoler. Bonté divine! tendresse ineffable! peuton vous connoître sans vous adorer, sans vous admirer, et plus encore sans vous aimer?

### SECOND POINT.

Vous portez encore plus loin vos prodiges envers le pécheur pénitent, ô mon Dieu! vous le recevez avec une libéralité qui va jusqu'à une espèce de confusion de vos grâces; vous lui en ouvrez tous les trésors. Et c'est ici une pensée bien gloricuse pour vous, et bien consolante pour nous: c'est que, durant le cours de votre vie mortelle, vous semblez avoir eu une espèce de prédilection pour les pécheurs convertis : si vous avez eu des distinctions privilégiées, e est surtout à eux que vous les avez accordées. Je vois une Magdeleine qui autrefois a été le scandale de tout Israël; mais elle est convertie, vous en faites une amante parfaite, et vous la proposez comme le modèle de la pénitence à tout l'univers. Je vois un saint Pierre qui a eu le malheur de renoncer à son divin Martre ; hélas! un si grand crime ne le rendra-t-il pas à jamais indigne de vos faveurs? Non, sans doute, ô mon Dieu! vous jetez sur lui un de vos regards, vous voyez couler les larmes de ses yeux; à l'instant il rentre dans votre cœur, vous le choisissez pour être votre vicaire en terre, et le chef visible de votre Eglise. Le bon larron semble

insulter à votre douleur et à votre mort sur la croix; quel crime! quelle horreur! Mais!e bon larron a-t-il donné une marque sincère de pénitence, aussitôt il est pardonné. Vous portez sur lui l'arrêt de sa justification, et vous signez de votre sang même: Hodiè mecum eris in paradiso (1).

Ainsi, Dieu des miséricordes, vous vous plaisez à combler les pécheurs pénitens de vos bienfaits; vous ne leur laissez d'autre regret que celui de vous avoir offensé, d'autre désir que celui de vous plaire, d'autres chaînes que celles de votre amour. En ce point qu'ai-je besoin de chercher ailleurs des exemples? n'en ai-je pas un dans moimême? Quand je me rappelle ces jours heureux où, touché de votre grâce, j'ai eu le bonheur de penser à vous, de revenir à vous, où j'ai déchargé ma conscience du pesant fardeau dont elle étoit accablée, qu'ai-je éprouvé alors, que douceur et que paix ? Si j'ai versé des larmes, qu'étoient-ce que des larmes de joie? N'ai-je pas regardé ce jour comme le plus beau et le plus consolant des jours de ma vie? Ainsi, ô mon Dieu! s'accomplit à la lettre l'oracle de votre apôtre, que plus le pécheur a eu de malice, plus le Seigneur a eu de bonté; que l'abime d'iniquités a été absorbé par l'abîme des miséricordes, et que l'abondance des péchés a été suivie d'une surabondance de graces : Ubi

abundavit peccatum, superabundavit gratia (2).

Mais ici, ô mon Dieu! peut-on assez déplorer, assez détester le malheur, l'aveuglement et le crime de ceux qui abusent de votre miséricorde, et qui, de leur confiance en votre bonté, prennent occasion de se rassurer dans leurs crimes? Monstres d'ingratitude, qui tournent les bienfaits en affronts, et le remède en poison! monstres de liber-

<sup>(</sup>i) Luc 23.

<sup>(2)</sup> Tim. 1.

niséricorde, et qui,

nté, prennent occacrimes? Monstres es bienfaits en afmonstres de liberXIIC LECTURE.

tinage et d'impiété, qui ne continuent d'être méchans que parce que vous ne cessez pas d'être bon! Monstres d'exécration et d'horreur, qui, sous prétexte d'une pénitence fausse et chimérique, se précipitent dans une impénitence véritable et réelle! Qu'est-ce que l'homme? quelle est la malice et la dépravation déplorable du cœur humain, de se faire un prétexte de persévérance dans le péché, de ce qui devroit être le plus gran I motif de sa conversion!

#### PRIÈRE.

O mon Dieu! j'aurai bien d'autres pochés à déplorer ; mais jamnis je n'aurai à me reprocher le crime ni d'oublier vos bontés, ni d'abuser de votre miséricorde. Sans elle je serois perdu actuellement : je serois dans la fond des abimes, et livré à la rigueur de vos vengeauserois cans le tond des animes, et uvrea la rigueur de vos vengeauees. Votre miséricorde m'en a préservé; c'est plus que de m'en avoir
retiré; éternellement je l'adorerai, je la bénirai! Ces sentimens seront
tonte ma vie gravés dans mon cœur : puiseaut-ils être la règle de ma
conduite jusqu'à ma mort, et le sujet de mes louanges durant tonte
l'éternité! Entrant dans les sentimens du Prophète, je me regardemais années le manufacture de la témpliment semble de voir rai à jamais comme le monument et le témoignage sensible de vos miscricordes, que vous avez fait éclater dans moi pour montrer com-blen vous êtes bon, et jusqu'à quel point vous portes vos bienfaits

S'ils connoissoient votre cœur, na viendroient-ils pas tous se jeter avec confiance entre vos bras, comme autant d'enfans prodigues dans le sein du plus tendre des péres?

Je viens m'y jeter en ee moment: daignez encore me recevoir et m'y conserver jusqu'au dernier de mes jours.

#### PRATIQUE.

- 1º PERSER souvent que l'abns des misér cordes est le plus grand-des crimes, parce qu'il blesse Dieu dans le fond de son cœur. 2º Former souvent des actes de contrition sur l'abus qu'on a fait
- de ses miséricordes durant le cours de la vie.
- 3" Resevoir tout ce qui arrive comme ma effet des miséricordes de Dieu, qui punit en ce monde pour sauver dans l'autre.

  4° Se souvenir que la miséricorde dont on aura abusé se changera un jour en justire et en vengeance; et que le jugement le plus redouç table sera celui de l'abus qu'on aura fait de sa miséricorde.

# SUR L'ESPRIT DE PÉNITENCE.

L y a deux sortes de pénitences consacrées dans la religion ; la pénitence extérieure et des sens , la pénitence intérieure et du cœur : l'une et l'autre nécessaires et indispensables. Nous sommes chrétiens ; la pénitence est l'apanage de notre religion. Nous sommes pécheurs ; la pénitence est la peine de notre péché.

Pénitence extérieure et des sens, qui mortifie, qui afflige le corps. C'est une illusion dangereu-se, et cependant une illusion bien commune, de penser que la pénitence intérieure suffise au pécheur, et que la pénitence extérieure et des sens ne soit pas absolument nécessaire pour expier le péché : erreur funeste, que la raison désapprouve, que l'Evangile condamne! il est vrai que la pénitence intérieure est plus excellente et plus méritoire; mais il n'est pas moins vrai que la pénitence extérieure est nécessaire et indispensable.

C'est une maxime fondamentale dans la morale chrétienne, que le péché ne peut être expié que par la pénitence, et que tout ce qui a été infecté par le péché doit être purifié par la pénitence. Suivant ce principe, le corps a contribué au péché; le corps doit donc être puni. Le corps a souvent été le complice du crime; il doit participer à la pénitence. L'Apôtre ne l'appelle pas autrement qu'un corps de péché; il en a été l'instrument et l'organe, il en doit être la victime et i'objet.

Tout l'Evangile, toute l'Ecriture sainte nous prêchent la pénitence du corps avec celle du cœur;

URE.

TENCE.

consacrées dans

re et des sens , la : l'une et l'autre us sommes chréde notre religion. tence est la peiné

ns, qui mortifie, tlusion dangereuen commune, de ure suffise au périeure et des sens ire pour expier le ison désapprouve, t vrai que la pénilente et plus mérirai que la pénitentidis pensable.

tate dans la intrale peut être expié que ce qui a été infecté ar la pénitence. Suiontribué au péché; Le corps a souvent doit participer à la elle pas autrement a été l'instrument et

time et l'objet. criture sainte nous s avec celle du cœur; chaque page annonce cette vérité et impose cette obligation: Quiconque veut être mon disciple, dit le Seigneur, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Le royaume du ciel se prend par la force, et on ne l'emporte que par la violence. Oh! que le chemin qui mène à la vie est étroit, et qu'il y en a peu qui y entrent! Non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. En sorte que l'Evangile nous met à tous, en quelque manière, le glaive à la main, pour nous armer contre nous et nos corps, et nous faire à nous-mêmes une guerre continuelle. Tels sont les oracles de la vérité même.

Formé à cette école de mortification et de pénitence, saint Paul explique plus clairement encore ces oracles divins. Tous ceux, dit-il, qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses vices et ses convoitises. Ce n'est pas seulement le cœur qui doit être crucifie, mais encore la chair; cette chair criminelle, toujours rebelle à l'esprit, toujours rebelle à l'esprit et le corps. L'obligation que saint Paul imposoit aux autres, il la prenoit sur luimême. « Je châtie mon corps, disoit-il, et je le » réduis en servitude, de peur qu'après avoir prê- » ché le salut aux autres, je ne sois réprouvé moi- » même: j'accomplis en moi-même ce qui manque

» à la passion de mon Dieu, c'est de m'en faire » l'application par une peine personnelle. » Adimpleo ea quæ desunt passionum Christi (1). Ainsi ont pensé, ainsi ont agi les saints: on les a vus les instrumens sanglans de la pénitence à la

a vus, les instrumens sanglans de la pénitence à la main, couverts du cilice et de la cendre, affliger leur corps, le réduire en servitude, l'offrir en holocauste à un Dieu outragé et vengeur. On les voyoit, le corps exténué de jeûnes, de veilles, de

(1) Coloss. 1. 24.

macérations, se consacrer à une pénitence continuelle: leurs membres déchirés, leurs visages pàles et défigurés annonçoient les rigueurs qu'ils exerçoient sur eux-mêmes: après toutes ces austérités et ces combats, ils trembloient encore, et ils se demandoient les uns aux autres, plus par leurs soupirs que par leurs discours entrecoupés de sanglots: Espérez-vous qu'après nos péchés Dieu voudra un jour nous faire miséricorde? Hélas, o mon Dieu! avons-nous la même foi qu'eux? suivons-nous le même Evangile? espérons-nous le

même ciel et la même récompense?

Que si ces exemples touchans ne suffisent pas, et s'il faut un motif encore plus pressant, allons sur le Calvaire; portons les yeux sur Jésus-Christ même, le grand, le divin modèle que nous devons suivre, si nous l'adorons. Ah! que vois-je, ò mon adorable Sauveur! dans quel état êtes-vous réduit, et quel spectacle présentez-vous aux yeux étonnés de la foi! votre tête couronnée d'épines; vos yeux noyés dans les larmes; votre bouche abreuvée d'amertume et de fiel; vos mains sacrées percées douloureusement; votre cœur lui-même percé d'une lance; tout votre corps déchiré et ensanglanté; vos plaies profondes comme autant de voix touchantes et éloquentes, la voix même de votre sang; tout cela, si nous voulons l'entendre, que nous annonce-t-il, si ce n'est la mortification du corps et des sens? Et si nous ne l'entendons pas, membres délicats sous un chef couronné d'épines, ne semblons-nous pas renoncer à notre foi?

A cette vae, si on est chrétien, dira-t-on encore ce qu'on dit quelquesois dans le monde? Les austérités, les mortifications ne sont pas de notre état; c'est le partage des cloîtres et des déserts. Langage de l'illusion! la religion l'a-t-elle jamais e pénitence conti-, leurs visages pàles rigueurs qu'ils rès toutes ces ausbloient encore, et k autres, plus par cours entrecoupés l'après nos péchés e miséricorde? Hémème foi qu'eux? ? espérons-nous le

is ne suffisent pas, is pressant, allons ux sur Jésus-Christ le que nous devons que vois-je, ô mon état étes-vous réitez-vous aux yeux ouronnée d'épines; nes; votre bouche ; vos mains sacrées tre cœur lui-même corps déchiré et enes comme autant de s, la voix même de voulons l'entendre, 'est la mortification ous ne l'entendons un chef couronné as renoncer à notre

tien , dira-t-on endans le monde? Les ne sont pas de notre itres et des déserts, ion l'a-t-elle jamais

connu? ne l'a-t-elle pas toujours détesté? comme si les attaques des passions et des sens étoient moins fréquentes, moins dangereuses dans le monde ; comme si les péchés ne devoient pas être expiés dans le monde par la pénitence; comme si dans le monde on étoit dispensé de la loi générale qui ordonne aux chrétiens de porter leur croix, de crucifier leur chair, de se renoncer eux-mêmes, d'entrer dans la voie étroite; comme si les pénitences corporelles n'étoient pas encore plus nécessaires aux pécheurs dans le monde qu'à des ames souvent innocentes dans la religion; c'est-à-dire, comme si les remèdes étoient moins nécessaires aux malades qu'à ceux qui jouissent de la santé; comme si, parce qu'on est plus pécheur, on devoit être moins pénitent. En un mot, qu'on con-sidère les mortifications corporelles, ou comme précautions pour se préserver dupéché, ou comme pénitence pour l'expier; à ce double titre n'est-il pas évident qu'elles sont plus indispensablement nécessaires dans le monde que dans les cloîtres et dans les déserts?

L'état dans le monde, dit-on, ne les supporte pas. Qu'on sache bien que le premier état est ce-lui de chrétien, et le second celui de pécheur, et en conséquence de pénitent. Des saints, dans le monde, étant sous la pourpre et sur les trônes, ont pratiqué la pénitence et les mortifications; et par les mortifications et la pénitence ils ont consacré le trône et la pourpre. C'étoit pour eux une moindre gloire d'être grands et d'être rois, que d'être pénitens et chrétiens.

Que dit-on encore? et qu'est-ce que l'amourpropre n'inspire pas contre la pratique des pénitences? La santé ne les permet point, ajoute-t-on; Dieu ne demande pas l'impossible: mais la santé ne permet-elle rien? ne permet-elle que ce qu'on

fait? ne se flatte-t-on point? ne s'écoute-t-on point en fait de santé? n'est-ce point un prétexte plutôt qu'une raison? mais, malgré ce peu de santé, ne pourroit-on pas retrancher quelque chose de son sommeil, se priver de quelque chose dans les repas, s'assujettir à quelque travail des mains, et à quelque occupation journalière; endurer quelque chose de la rigueur des saisons, supporter quelque incommodité sans tant s'en plaindre? et tant d'ornemens, tant de parures, tant de superfluités, tant de vanités, tant de délicatesses, ne pourroient-ils pas fournir matière à quelque sacrifice?

Quoi qu'il en soit, Dieu ne demande pas l'impossible: mais Dieu jugera un jour de cette impossibilité. Car ce qu'il y a d'étonnant et de déplorable en ce point, c'est que bien souvent on ne peut rien souffrir pour Dieu, et on est en état de tout souffrir pour le monde: on veillera, on pourra donner des nuits aux jeux et aux amusez mens, et on ne pourra pas donner une heure à la prière, à une lecture de piété. On sera en état de courir tout un jour pour vaquer à une affaire, ou pour contenter une passion, et on ne pourra pas s'assujettir à une visite au pied des autels; c'estadire, qu'on n'a ni santé ni courage pour être pénitent de la religion de Jésus-Christ, et on en a pour être pénitent et martyr du monde et du démon.

O Dieu! quel aveuglement! ô Chrétiens! quel désordre et quel crime! Membres de J.-C., revenons à notre chef et à notre modèle, et prosternés au pied de sa croix et à la vue de ses souffrances, de ses plaies, de ses membres ensanglantés, de son corps déchiré, disons-nous: Voilà mon modèle; et si, le pouvant, je ne l'imite pas, voilà mon juge, voilà ma condamnation. Tout corps de péché est dévoué à la pénitence: et si le feu de la mortifica-

DIEU. e s'écoute-t-onpoint t un prétexte plutôt ce peu de santé, ne uelque chose de son e chose dans les revail des mains, et à re; endurer quelque us, supporter quelen plaindre? et tant tant de superfluités, catesses, ne pourà quelque sacrifice? e demande pas l'imn jour de cette imtonnant et de déplopien souvent on ne et on est en état de n veillera, on pourux et aux amuser nner une heure à la On sera en état de

r du monde et du
chrétiens! quel déde J.-C., revenons à
t prosternés au pied
souffrances, de ses
lantés, de son corps
on modèle; et si, le
ilà mon juge, voilà
s de péché est déeu de la mortifica-

ier à une affaire , ou

et on ne pourra pas

des autels; c'est-

courage pour être

is-Christ, et on en

tion ne le purifie pas en ce monde, le feu vengeur le consumera à jamais dans l'autre. Voilà l'Evaugile, voilà la loi : là-dessus jugeons-nous nous-mêmes ; ou attendons-nous un jour à être jugés. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a que deux voies pour aller au Ciel : l'innocence ou la pénitence ; si nous avons perdu l'une, que nous reste-t-il, que de nous condamner à l'autre?

#### MEDITATION

# Sur le même sujet.

C'est un cœur pénitent et contrit que je viens vous offrir, ô mon Dien! ou plutôt que je viens vous demander à vous-même pour vous l'offrir: daignez le former en moi. Le péché est l'ouvrage de l'homme: la douleur du péché ne peut être que l'ouvrage de votre grâce, qui l'engage à la pénitence. Faites, ô mon Dieu! que j'en connoisse la nécessité, que j'en prenne les sentimens, que j'en accomplisse les œuvres.

Quelle est la nécessité de la pénitence intérieure? premier point : quels en sont les sacrés caractères ? second point.

## PREMIER POINT.

Pénitence intérieure et de cœur: c'est surtout le cœur qui a péché, c'est surtout le cœur qui doit être puni; c'est le cœur qui a goûté une funeste complaisance, c'est le cœur qui doit éprouver une salutaire amertume. C'est dans le cœur, nous dit Jésus-Christ, qu'ont été conçus les devirs coupables, les affections déréglées, les projets criminels; c'est du cœur que doivent sortir les regrets,

la componction, les soupirs. C'est sur cet autel du cœur que doit être immolée la victime; et la victime qui doit être immolée, c'est le cœur luimême; c'est le premier holocauste que Dieu exige, et sans lequel tous les autres sont rejetés comme défectueux.

Si on connoissoit bien ce que c'est que Dicu, et ce que c'est que le péché, auroit-on besoin d'être excité à la douleur et au repentir? Ah' si le cœur est sincèrement pénitent, quels mouvemens secrets, quels sentimens douloureux ne concevrat-il pas à la vue d'un Dieu si grièvement offensé, et de tant de péchés malheureusement accumulés! Qu'il est triste, qu'il est amer, quand on vient à ouvrir les yeux sur ses péchés, de voir que toute la vie n'aété qu'un égarement continuel; qu'on n'a travaillé qu'à sa perte; qu'on n'a vécu que pour pécher; qu'on s'est éloigné de son Dieu, et de sa fin dernière; qu'on a abusé de ses dons; qu'on a toujours couru en aveugle dans la voie de la perdition; que tous les jours que l'on a vécu ont été couverts de ténèbres.

Que de réflexions accablantes se présentent alors à l'esprit pour affliger le cœur! les vingt, les trente années sacrifiées au monde, données aux passions, perdues pour le salut et l'éternité. Vous n'en demanderez compte de ces années, ô mon Dieu! elles sont marquées dans les trésors de votre vengeance: il me reste à en subir le rigoureux châtiment: je le mérite et je m'y soumets; il est juste que vous soyez satisfait, et que je sois puni: trop heureux que ce soit en ce monde! Punissez-moi, juste Juge! j'y consens; mais punissez-moi dans votre miséricorde, et non dans votre colère.

O douleur! ô répentir! se dit alors une ame pénétrée; où étoit ton Dieu, et qu'étois-tu envers lui? Tu t'es servie de ses propres dons pour l'of-

e que c'est que Dicu,
, auroit-on besoin d'ênu repentir? Ah' si le
ent, quels mouvemens
uloureux ne concevrasi grièvement offensé,
reusement accumulés!
ner, quand on vient à
nés, de voir que toute
at continuel; qu'on n'a
on n'a vécu que pour
de son Dieu, et de sa
é de ses dons; qu'on a
dans la voie de la perque l'on a vécu ont été

ntes se présentent alors eur! les vingt, les trennde, données aux paslut et l'éternité. Vous le ces années, ô mon ans les trésors de votre subir le rigoureux chà-'y soumets; il est juste t que je sois puni: trop monde! Punissez-moi, nais punissez-moi dans dans votre colère. se dit alors une ame pé-, et qu'étois-tu envers

ropres dons pour l'of-

XIII LECTURE.

143

fenser: tu as pu vivre dans sa disgrace, sans te mettre en peine de l'apaiser, et de revenir à lui; il sera dit éternellement que les plus précieux jours de ta vie ont été employés à le fuir et à l'offenser: de quel œil te regarde-t-il à présent? A-t-il écouté tes soupirs? a-t-il reçu tes regrets? a-t-il accepté ta pénitence? Quel état! quel malheur pour toi! jamais tu ne seras assurée d'avoir retrouvé celui que le péché a banni de ton cœus. O retour amer! ô moment douloureux! mais retour et douleur nécessaires. Il faut que ce qui a fait le plaisir du coupable devienne son supplice; il faut que le triste souvenir du péché purifie l'ame par son repentir, il faut qu'une amère douleur de s'être éloigné de Dieu répare la satisfaction criminelle de s'ê-tre attaché à la créature. Tels ont été de tout temps les sentimens des vrais pénitens. On en a vu, dès le commencement de leur conversion, pénétrés d'une tristesse si vive, plongés dans un accablement si profond, pousser des soupirs si violens, si amers, qu'il sembloit que le cœur, ne pouvant soutenir ses transports, alloit se fendre et se briser de douleur. Heureuse l'ame qui conçoit de pareils sentimens! que vous devez en être glorifié, ô mon Dieu! et qu'ils réparent bien à vos yeux le malheur qu'on a eu de vous offenser!

#### SECOND POINT.

Mais en même temps, ò Dieu saint! que faut-il penser de la douleur tranquille de tant de prétendus pénitens qui auroient de si grandes raisons de gémir et de soupirer devant vous? Que dois-je penser moi-même de la mienne, après tant de crimes et d'égaremens ? O mon ame! où est cette douleur marquée par les sacrés caractères de la vraie pénitence? où sont les sentimens qui doivent faire le partage des vrais pénitens?

Où est cette douleur intérieure qui pénètre le cœur et qui le brise à la vue de ses infidélités et de ses desordres; cette douleur surnaturelle puisée dans le sein de Dieu, et qui ne doit avoir que Dieu pour principe et pour fin; cette douleur universelle qui s'étend à tout, qui gémit sur tout, qui déplore tout ce qui peut déplaire à Dieu et affliger son cœur; cette douleur souveraine, plus sensible à l'offense de Dieu, à la perte de la grâce de Dieu, qu'à la perte des biens, de la fiberté, de la santé, de la vie, qu'à tous les malheurs qui pourroient arriver? En est-il de plus grand, ô mon Dieu! que celui de vous avoir offensé?

A.-je bien gravé dans le cœur cette généreuse détermination de tout accepter, de tout faire pour apaiser la colère de Dieu; ce ferme propos, cette constante résolution de mourir plutôt un million de fois que de m'éloigner jamais de Dieu et de son service? Où est enfin cette douleur qui doit être au-dessus de toute douleur?

Je sais, ô mon Dieu! qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit sensible; cette sensibilité ne dépend pas de nous: mais du moins cette douleur est-elle sincère? Si elle l'étoit au point qu'elle doit l'être, que n'auroit-elle pas produit de changemens et d'effets daus mon cœur, dans toute ma conduite! Ah! quand un cœur est sincèrement pénitent, que n'est-il pas en état d'entreprendre, de sacrifier, de souffrir? qu'ai-je fait, qu'ai-je sacrifié, qu'ai-je souffert pour Dieu?

Ce qu'il ya de certain, et ce qu'il ya de terrible, c'est qu'il suffit d'avoir commis un seul péché mortel dans sa vie pour avoir un sujet de pleurer le reste de ses jours; c'est que mes péchés ont fait couler les larmes et le sang d'un Dieu; c'est que le péché est l'unique chose qui mérite mes pleurs et mes larmes.

Ainsi,

eur cette généreuse ter, de tout faire ; ce ferme propos, mourir plutôt un ner jamais de Dieu in cette dou<del>leur qui</del> ouleur?

n'est pas nécessaire nsibilité ne dépend ette douleur est-elle it qu'elle doit l'être, de changemens et toute ma conduite! ement pénitent, que dre, de sacrifier, de -je sacrifié, qu'ai-je

e gu'il y a de terrible, s un seul péché mora sujet de pleurer le mes péchés ont fait l'un Dieu; c'est que ui mérite mes pleurs

Ainsi,

## XIII' LECTURE.

Ainsi, pénitence intérieure tellement nécessaire, que sans elle le peché ne sera jamais pardonné; tellement nécessaire, que sans elle il n'y auroit jamais de salut; tellement nécessaire, que, si on ne la fait pas en ce monde, il faudra la subir éternellement dans l'autre par le regret et le désespoir.

Touché, pénétré, effrayé de ces grandes vérités, et à la vue de tant de péchés, je désire ardemment dans ce moment, ô mon Dieu! vous en témoigner un regret éternel, et vous en offrir l'acte de la contrition la plus vive, la plus amère, et la plus parfaite. Voilà les sentimens de mon cœur, que je consacre à la douleur et au repentir ; quelque amers qu'ils soient, seront-ils jamais proportionnés à la grandeur de mes crimes?

# SENTIMENT D'UNE AME PÉNITENTE.

Diru des miséricordes! je viens me présenter à vous tout couvert de plaies, chargé et accablé du poids de mes crimes. J'ai péché contre le ciel et contre vous, ò Dieu saint l'jai étunifé les lumières de ma conscience; j'ai abusé de vos grâces; j'ai violé votre sainte loi; j'ai foulé aux pieds votre sang adorable; j'ai mérité l'enfer. Quand je passerois toute ma vie à génir, à pleurer amèrement sur mes offenses; quand je verserois autant de larmes qu'il y a de gouttes d'eau dans le sein des mers; quand je souffiriois tous les tourmens qu'ont jumais soufferts les martyrs; quand je livrerois mon corps au fer et au feu, je ne vous offiriois pas encore la juste satisfaction de la douleur proportionnée à la grandeur et à l'énormité de mes péchés. Dieu saint, Dieu juste et vengeur, je ne puis que me jeter à vos pieds et entre les bras de votre miséricorde, implorer votre infinie honté, vous confir les mérites et les souffrances de votre divin fils. Ecoutes la voix de son sang qui s'élève vers vous pour toucher votre œur, satisfaint à vater intrité les de fils de mes pour toucher votre œur, vous olfrir les mérites et les souffrances de votre divin Fils. Ecoutez la voix de son sang qui s'étève vers vous pour toucher votre cœur, satisfaire à votre justice. Je déteste tous mes péchés uniquement pour l'amour de vôis, et parce qu'ils vous déplaisent. Que ne puis-je les laver dans mes larmes et dans mon sang! Dieu de bouté! faites éclater votre miséricorde en sauvant un pécheur qui revient à vous, qui n'espère qu'en vous, qui vent enlin être à vous dès ce moment jusqu'au dernier soupir de sa vie.

#### PRATIQUES.

1.º Faraz souvent des actes de contrition. 2.º Observer inviolablement les préceptes de l'Eglise sur l'absti-cuce et le jeune.

Ame élev.

G

146

# L'AME ÉLEVÉE A DIFU.

3.º Se mortifier dans les aises et les commodités de la vie.

4.º Approcher souvent du sacrement de la pénitence. 5.º Quand on a commis quelque faute, s'imposer soi-même quel-

que penitence.
6.º Surtout offrir toutes les peines et les afflictions de la vie en esprit de pénitence pour ses pêchés.

# QUATORZIÈME LECTURE

ET MÉDITATION.

SUR LA PASSION DE NOTRE SÉIGNEUB JÉSUS-CHRIST.

Considérons la passion du Sauveur, 1° comme le grand objet de notre foi et de nos adorations; 2° comme la règle assurée de nos mœurs et de notre conduite.

## PREMIER POINT.

Un Dieu sur une croix; quel spectacle! quel mystère! quelle leçon! Ce spectacle, nous l'avons continuellement sous les yeux; l'avons-nous jamais bien considéré, étudié, médité! Faisons-le aujourd'hui; en est-il dans la religion de plus digne de nos réflexions et de nos sentimens?

Approchez donc, ame chrétienne, et animée par les sentimens de la foi, considérez le Saint des saints dans l'état où l'ont réduit vos péchés, ou plutôt où l'a réduit son amour. Non, il ne se présente pas à vous dans un état de grandeur, de puissance et de majesté, qui frappe et qui éblouit; par là il auroit attiré vos respects: mais par là auroit-il gagné votre œur? Il ne veut paroître qu'au milieu des humiliations, des opprobres et des tourmens, pour attirer votre amour; plus il est ici méconnoissable et défiguré, plus vous devez

p p cola

b

A DIEU.

commodités de la vie. de la pénitence. e, s'imposer soi-même que!-

les afflictions de la vie en es-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# **LECTURE**

TION.

IGNEUB JÉSUS-CHRIST.

Sauveur, 1° comme et de nos adorations; de nos mœurs et de

quel spectacle! quel

OINT.

pectacle, nous l'avons eut; l'avons-nous ja-, médité? Faisons-le a religion de plus dinos sentimens? hrétienne, et animée , considérez le Saint nt réduit vos péchés, amour. Non, il ne se état de grandeur, de frappe et qui éblouit ; respects: mais par là ? Il ne veut paroître s, des opprobres et des tre amour; plus il est guré, plus vous devez XIVe LECTURE.

147

le trouver aimable et digne de vous ; puisqu'il n'est tel que pour vous avoir trop aimé: Quanto diffor-mor, tanto mihi carior. Chacune de ses plaies vous annonce sa tendresse et vous demande la vôtre. Voyez ce corps innocent attaché à une croix infame, suspendu entre le ciel et la terre, couvert de blessures profondes, et tout arrosé de son sang. Voyez cette tête couronnée d'épines, penchée sous le poids de la douleur qui l'accable; ces yeux éteints et noyés dans leurs farmes, qui jettent sur vous leurs derniers regards; cette bouche abreuvée de vinaigre et defiel, qui ne s'ouvre que pour prononcer quelques mots d'une voix mourante; ces mains qu'il tend encore en mourant à un peuple indocile et incrédule, qui insulte à ses opprobres et à ses tourmens: Ad populum non credentem et contradicentem; considérez surtout ce cœur du plus tendre des pères, percé, navré de douleur, et submergé dans un océan d'amertumes

Quel objet! à ces traits ensanglantés pourrezvous reconnoître le roi de gloire, le Dieu des verlus, le Fils du Très-Haut, le doux objet de ses
complaisances, devenu à présent semblable à un
ver de terre, et devenu l'opprobre des hommes,
le mépris et l'exécration de son peuple? Ego vermis et non homo, opprobrium hominum et abjectio
plebis. Ah! le Saint même des saints, chargé des
péchés du monde, impolé pour tous les pécheurs!
celui qui règne dans les cieux, qui peut tout sur
la terre et dans les enfers, abandonné de ses amis,
trahi par ses disciples, livré à la fureur de ses
bourreaux, délaissé de son père, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix! celui qui
tient ea ses mains les trésors du ciel, dépouillé
de tout et réduit à une extrême indigence! celui
qui a donné l'être et la vie aux hommes, crucifié

- 5

mis à mort par ceux mêmes à qui il a donné la vie! Ainsi livré à l'excès des afflictions et des humiliations, il souffre avec la douceur de l'agneau; il souffre comme s'il étoit criminel; il souffre dans le silence, qu'il n'interrompt que pour prier pour ses ennemis, et pour excuser le déicide qu'ils commettent en sa personne: Pater, dimitte illis.

Grand Dieu, Dieu juste et puissant! quelle autre vue que celle de la foi, et de la foi la plus vive, la plus humble et la plus soumisc, peut ici nous soutenir? Mais cette foi vive, que doit-elle produire dans nous qu'une vive douleur?

Douleur d'autant plus sensible, que Jésus-Christ n'a soufiert que parce qu'il nous aimoit, et qu'il vouloit nous soustraire aux souffrances éternelles que nous avions méritées.

Douleur d'autant plus profonde, que toutes les fois que nous avons péché, nous avons renouvelé les horreurs de sa passion, et nous l'avons crucifie de nouveau dans nos cœurs: Rursum crucificantes

Douleur qui doit être d'autant plus amère, que ce n'est que par elle que nous pouvons obtenir le pardon, et avoir part aux mérites de ce Dieu souf-

Oh! si ce sentiment est bien gravé dans le cœur par la foi, quels effets, quelles impressions n'y produira-t-il pas? Une ame pénétrée de cette vive foi, sensible aux tourmens de son Dieu, touchée de regret de l'avoir offensé, inconsolable de ses péchés, s'arme contre elle-même, tourne toute sa haine contre ess crimes, venge sur elle-même tous les outrages qu'elle a faits à son céleste époux: Mon amour, dit-elle, est crucifié: Amor meus crucifixus est; et c'est moi-même qui l'ai attaché à la croix, qui ai versé son sang, qui ai contribué à sa mort; et je ne meurs pas de douleur! et si je vis encore,

DIEU.

qui il a donné la vie! tions et des humiliaceur de l'agneau; il inel; il souffre dans que pour prier pour le déicide qu'ils comter, dimitte illis.

puissant! quelle aut de la foi la plus vive, umisc, peut ici nous e, que doit-elle prodouleur?

ible, que Jésus-Christ nous aimoit, et qu'il souffrances éternelles

ofonde, que toutes les nous avons renouvelé , et nous l'avons cruœurs: *Rursùm crucifi*-

uutant plus amère, que ous pouvons obtenir le nérites de ce Dieu souf-

bien gravé dans le cœur les impressions n'y pronétrée de cette vive foi, ion Dieu, touchée de reonsolable de ses péchés, tourne toute sa haine sur elle-même tous les son céleste époux: Mon dé: Amor meus crucifixus i l'ai attaché à la croix, i ai contribué à sa mort; ileur! et si je vis encore, XIV' LECTURE.

149

je ne dois vivre que pour pleurer et pour sousirir. Heureuse de partager les douleurs de son divin Rédempteur, cette ame affligée se fait une joie de joindre sa pénitence à la pénitence de Jésus-Christ, sa douleur à la douleur de Jésus-Christ, ses larmes aux larmes de Jésus-Christ; de pouvoir accomplir dans sa chair coupable ce qui manque à la passion et aux sousstrances de Jésus-Christ: Adimpleo ea qua desunt passionum Christi.

Ah! loin d'elle, plaisirs du monde, délices de la

vie, satisfactions coupables des sens; vous fûtes autrefois sa passion, vous seriez aujourd'hui son supplice. La foi l'éclaire, la grâce la touche, la douleur fait son supplice, fait son martyre; et ce supplice et ce martyre, elle l'aime, elle le goûte, elle en présère l'amertume à toutes les douceurs de la vie: Calix meus inebrians quam præclarus est! De là, dans certaines ames généreusement pé-nitentes, cette attention continuelle à mortifier la nature, à dominer l'empire des sens; de là, cette faim, cette soif ardente des souffrances et des austérités; de la, ces saints transports pour la croix : peut-on craindre de trop souffrir quand on se compare à un Dieu mourant? Que la nature abattue s'attriste et s'afflige; que le monde vienne offrir ses charmes trompeurs; que le démon suscite mille tentations et mille combats; la foi et l'amour, ranimés au spectacle d'un Dieu souffrant, répondent avec saint Augustin: Vois dans Dieu souffrant l'effet de tes crimes: Vide pendentem , vide morientem. Que des ames innocentes goûtent quelques plaisirs permis, pour moi, qui ai eu le malheur de crucifier mon Dieu, que dois-je faire autre chose que gémir, et mourir même, si je le pouvois, au pied de la croix?

Ainsi ont pensé, ainsi ont agi tant d'ames chrétiennes; ainsi vivent encore tant d'ames justes;

3,"

ainsi vivront et agiront à jamais tous ceux qui seront animés de l'esprit de la foi.

Non, je ne suis point étouné de ce que tant de saints ont souffert durant le cours de leur vie; de ce que tant de pénitens ont mortifié leur corps, dominé leurs sens, exercé sur eux-mêmes de si excessives rigueurs. Soutenus par la vue, animés par la foi d'un Dieu mourant pour eux, de quoi n'étoient-ils pas capables? Comment, dit saint Bernard, un cœur pénitent pourroit-il sentir ses blessures, lorsqu'il voit celles de son Sauveur encore toutes sanglantes? Nolo vivere sine vulnere; cum te video vulneratum.

O plaies adorables! par quels charmes pouvezvous rendre des hommes mortels comme insensibles aux atteintes du fer et du feu, si ce n'est parce qu'un feu céleste et plus ardent encore les animoit? L'amour est plus fort que la mort; la vue d'un Dieu souffrant, pour qui ils combattoient, les rendoit victorieux et triomphans dans toutes leurs souffrances et tous leurs combats. Telles sont les glorieuses victoires que remporte la foi de ce grand mystère. Hac est victoria qua vincit mundum, fides nostra.

### SECOND POINT.

Animés de lamème foi, considérons Jésus-Christ mourant comme la règle de nos mœurs et de notre conduite. Dans cet état, que nous dit-il? quelles leçons nous donne-t-il? et quelles leçons peut-il nous donner sur la croix, que des leçons de pénitence, de mortification et de mort ? et une ame infidèle peut-elle y prendre d'autres sentimens que son Dieu mourant? Vous êtes mort, nous dit l'Apôtre, et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu: Mortui estis et vita vestra abscondita est cura

A DIEU. ais tous ceux qui se-

foi. nné de ce que tant de cours de leur vie; de mortifié leur corps, r eux-mêmes de si expar la vue, auimés par aur eux, de quoi n'é-

nment, dit saint Berroit-il sentir ses blese son Sauveur encore ere sine vulnere, cùm

puels charmes pouvezpresente comme insensilu feu, si ce n'est parardent encore les anit que la mort; la vue qui ils combattoient, comphans dans toutes eurs combats. Telles que remporte la foi de lictoria quæ vincit mun-

INT.

nsidérons Jésus-Christ nos mœurs et de notre de nous dit-il? quelles quelles leçons peut-il que des leçons de péde mort? et une ame d'autres sentimens que es e rendre conforme à tes mort, pous dit l'Ade avec Jésus-Christ en estra abscondita est curs Christo in Deo. L'entendez-vous, ô mon ame l'edivin oracle? Morts à nous-mêmes, c'est l. toute fa science des saints; et c'est un Dicu mourant qui nous l'enseigne lui-même. Mortui estis.

1º Morts au monde, à ses poripes, à ses maximes, à ses spectacles; pour une ame chrétienne y a-t-il d'autre spectacle que celui de la croix? A la vue d'un Dieu mourant pour expier les péchés du monde, concevons enfin ce que doivent être pour nous les plaisirs, les richesses, les grandeurs, les faveurs, le bonheur d'une ame qui gémit, qui souffre, qui est persécutée; ne nous croyons pas malheureux lorsque nous serons privés des douceurs empoisonnées du siècle, c'est-à-dire, lorsque nous aurons part aux souffrances et au calice d'un Dieu Sauveur; lorsque dans le monde nous serons traités comme lui, oubliés comme lui, désapprouvés, condamnés comme lui. Et quand les mondains viendront nous inviter à prendre part à leurs amusemens, à leurs fêtes, à leurs parties de plaisirs, disons-nous intérieurement à nous-mêmes: Non, mon cœur n'entrera point dans ces illusions et ces vanités; le monde est crucifié pour moi, et je suis crucifié pour le monde : Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. A Dieu ne plaise que je trouve d'autre gloire que dans ses amertumes ! Absit mihi gloriari nisi in cruce Domini nostri!

Ah! s'il a fallu que mon Dieu souffrît pour entrer dans sa gloire, pourrois-je, voudrois-je me frayer un autre chemin? puis-je oublier de quel chef je suis le membre? et quelle honte ne seroitce pas que de voir un membre délicat sous un chet couronné d'épines? Toujours je me souviendrai que je suis à la suite d'un Dieu souffrant, et que ce n'est qu'en marchant sur ses traces que je puis avoir part à sa gloire; jamais je n'oublierai que le monde est son ennemi, qu'on ne sauroit servir deux

maîtres, et qu'il faut nécessairement en abandonner un pour se donner à l'autre; enfin j'aurai toujours présent devant les yeux, et plus encore gravé dans le cœur, ce divin oracle: Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Mortui estis.

2º Encore, pour le remplir dans son étendue, et nous conformer à notre Dieu souffrant, n'est-ce pas assez de mourir au monde. Il faut surtout mourir à nous-mêmes, mourir à nos inclinations et à nos penchans, mourir à nos dégoûts et à nos répugnances.

Mourir à nos sens et à leurs satisfactions criminelles : mourir à notre propre esprit, à sa vanité , à son indocilité, à sa curiosité.

Mourir à notre volonté, en réprimer les désirs, en rectifier les mouvemens, en étouffer les ressentimens, en purifier toutes les affections, et de terrestres et de charnelles qu'elles sont, les rendre cé-

lestes et toutes divines.

En un mot, mourir à nous-mêmes et à tout, pour ne vivre plus que de la vie d'un Dieu mourant, seul et unique auteur de la vie véritable, hors de qui tout n'est que mort, et mort éternelle.

Grandes vérités, terribles engagemens! O mon ame! ne vous alarmez pas; celui qui vous présente le joug de la croix saura l'adoucir; il le portera lui-même avec vous. Vous aurez à souffrir, à sacrifier, à gémir à la suite de Jésus-Christ, il est vrai; mais écoutez, méditez attentivement le grand et admirable sentiment d'une ame chrétienne et généreuse; sur le point qu'elle étoit d'embrasser un genre de vie pénible et rigoureux, comme on lui en représentoit, on lui en exagéroit les peines, les austérités, les rigueurs: Je comprends tout cela, dit-e.le, et je m'y attends; mais au milieu de tout cela, j'aurai un crucifix, et il me suffira Encore une

lir dans son étenduc , Dieu souffrant , n'estonde. Il faut surtout rir à nos inclinations i nos dégoûts et à nos

rs satisfactions crimire esprit, à sa vanité , ité.

en réprimer les désirs, en étouffer les ressens affections, et de terles sont, les rendre cé-

us-mêmes et à tout, a vie d'un Dieu moule la vie véritable, hors et mort éternelle.

s engagemens! O mon celui qui vous présente adoucir; il le portera aurez à souffrir, à sa-lésus-Christ, il est vrai; ntivement le grand et ame chrétienne et géle étoit d'embrasser un oureux, comme on lui xagéroit les peines, les comprends tout cela, mais au milieu de tout l me suffira Encore une

fois, grand sentiment! Ce sera le vôtre, ô mon ame! dans les momens où la nature troublée, étonnée, sentira ses répugnances, et tremblera à la vue des combats qu'elle aura à livrer; la pensée d'un Dieu sousirant pour vous et avec vous, sera votre force, votre soutien, votre consolation; et que ne vous dira-t-il pas? Que n'aurez-vous pas vous-même à lui dire?

Tantôt humilié à la vue de votre crucifix, vous rendrez grâce à ce Dieu d'amour qui vous juge digne d'avoir part à ses souffrances, et au calice de son amertume. Calicem salutaris accipiam.

Tantôt arrosant son crucifix de vos larmes, vous gémirez, vous pleurerez amèrement sur vos péchés, et vous ne trouverez de consolations que dans vos regrets et vos soupirs. Peccavi in calum et coràm te.

Tantôt, assise au pied du crucifix, semblable à Magdeleine sur le Calvaire, vous vous rassurerez contre la colère d'un Dieu irrité par vos péchés. Oui, justice adorable, à la vue de Jésus-Christ, victime pour moi, vous serez apaisée; jamais je ne me séparerai de lui; et avec lui pourrai-je ne pas espérer? Pour venir jusqu'à moi, il faudroit percer le sein de celui qui est mon bouclier. Fiducia-liter agam et non timebo.

Souvent, embrassant les pieds du crucifix, affligée de votre langueur, de votre tiédeur, vous ranimerez votre confiance, votre amour, tous vos sentimens. Dieu des miséricordes! lui dira votre cœur, après avoir acquis par vos mérites des trésors immenses, voudriez-vous m'en refuser une légère part que je vous demande avec toute l'ardeur dont je suis capable? je ne le mérite pas; mais votre sang, votre amour intercèdent et la demandent pour moi. Dilexit me, tradidit semetipsum pro me.

Telle est, ô mon ame, la source où vous puise-

G 5

rez le courage, l'onction, la constance qui vous seront nécessaires dans les momens d'angoisses et de combats. La vue de Jésus crucifié vous rendra, je ne dis pas tolérable, mais facile, mais aimable, mais consolant, le joug du Seigneur, et tout ce que vous souffrirez en le portant. Ainsi dans tous les temps et dans toutes les circonstances trouverezvous en lui un modèle parfait de toutes les vertus qu'il vous faut pratiquer, et en même temps toutes les grâces et tous les secours pour vous engager à les pratiquer et à retracer dans vous tous les traits de votre divin modèle. Inspice, et fac secundum

eremular

Après tout, ô mon ame, c'est pour nous une nécessité indispensable de nous conformer au divin exemple qu'un Dieu sur la croix nous présente; discus-nous ce que la raison, ce que la foi nous di ont à jamais : Jésus crucifié est à présent notre maître; si nous l'imitons, il sera notre Sauveur : mais, soit que nous l'imitions ou que nous ne l'imitions pas, il sera un jour notre juge. Un jour viendra que ce même crucifix, qu'on nous présentera à la dernière et lugubre cérémonie qui terminera notre course ; ce crucifix , dis-je, sera la règle de notre jugement ; lui-même et lui seul il nous jugera. Heureux si, en le portant sur notre corps, plus encore en le gravant dans notre cœur, nous nous sommes appliqués à nous y rendre conformes! car c'est là ce qui, pour nous, décidera de tout: mais s'il ne se trouve alors entre lui et nous une sainte ressemblance, sans autre jugement, nous serons déjà jugés, et nous porterons l'arrêt de notre condamnation dans nous-mêmes.

Il en coûte à présent, il est vrai, de marcher à la suite du Sauveur portant sa croix mais levons les yeux en haut, et, éclairés par la f., voyons par avance au milieu des airs cette croix éclatante reDIEU. constance qui vous omens d'angoisses et crucifié vons rendra, acile , mais aimable , gueur, et tout ce que . Ainsi dans tous les onstances trouverezl de toutes les vertus en même temps toutes s pour vous engager ns vous tous les traits ice, et fac secundium

est pour nous une nés conformer au divin croix nous présente; , ce que la foi nous ié est à présent notre sera notre Sauveur: ions ou que nous ne r notre juge. Un jour k, qu'on nous présencérémonie qui termifix , dis-je, sera la rè--mème et lui seul il le portant sur notre vant dans notre cœur, s à nous y rendre conorterons l'arrêt de no-

our nous, décidera de alors entre lui et nous s autre jugement, nous

s-mêmes. st vrai, de marcher à la sa croix mais levons s par la f. ., voyons par ette croix éclatante revêtue de splendeur et de gloire; elle paroîtra au grand jour du jugement. Si, sur la terre, nous avons porté son ignominie et ses opprobres, elle sera dans le ciel notre gloire et notre couronne.

A cette pensée, ranimons notre courage, et dans cette donce espérance, puisons de nouvelles forces dans les fontaines sacrées du Sauveur mourant; marchons constamment après lui ; il scra notre modèle pendant notre vie, il sera notre refuge à la mort, il sera notre récompense dans l'éternité.

Restez quelques momens au pied de la croix, et consacrez-vous à elle le reste de votre vie.

## CONSÉCRATION A LA CROIX.

Croix adorable de mon Sauveur! je viens en ce moment me consacrer à vous pour toujours ; pénétré de respect pour vous, de douleur pour mes péchés, de reconnoissance et d'amour pour mon divin Rédempteur, je viens me jeter à vos pieds, vous conjurant de me recevoir entre vos bras; je me dévoue à vous pour le reste de ma vie. Je vous consacre mes pensées, mes paroles, mes sentimens, mes actions: je désire que désormais tout soit marqué au sceau de la croix. Mais surtout, croix adorable! je désire que vous soyez gravée bien avant dans mon cœur. Non, ce n'est pas assez de vous avoir sous mes yeux, de vous porter sur moi: c'est dans mon cœur que je désire vous placer; c'est là où je veux que vous régniez pour y faire régner Jésus-Christ avec vous et par vous. Je ne demanderai pas des croix ; je sens ma foiblesse, je connois ma misère; mais si mon doux Sauveur me les envoie, s'il veut m'associer à lui pour les porter, je les recevrai avec soumission de sa main; je m'estimerai heureux d'avoir part au calice de son amer-

tume. Mes péchés ont mérité l'enser, pourrois-je me plaindre de porter la croix? Le Dieu que j'adore est élevé sur la croix, pourrois-je m'affliger d'être à ses pieds? Si la croix ne paroît pesante, sa grâce m'aidera, me soutiendra, sera ma sorce et ma consolation.

O croix adorable! Ainsi veux-je vous être consacré toute ma vie; ainsi espéré-je de vous prendre entre mes mains au moment de ma mort; ainsi désiré-je de rendre le dernier soupir entre les mains

de mon Créateur. Ainsi soit-il.

# OUINZIÈME LECTURE.

SUR LES SOUFFRANCES.

Pan quel aveuglement et quel désordre peut-il donc arriver que des Chretiens ne regardent souvent les souffrances que comme des malheurs, et se regardent eux-mêmes comme malheureux, parce qu'ils souffrent? Quoil des Chretiens qui adorent un Dieu sur la croix, qui professent une religion toute fondée sur la croix, doivent mettre les souffrances au nombre des béatitudes. Beati qui lugent (1). Que des idolatres, des païens pensent ainsi, on n'en sera pas surpris; mais que des Chrétiens aient de pareils sentimens. n'est-ce pas déshonorer la foi, et abjurer en quelque manière sa religion? Chrétiens de nom, soyons-le de cœur; élevons nos pensées et nos sentimens: consacrons nos souffrances, connoissons-en le mérite et le prix.

Si nous sommes pécheurs, par les souffrances Dieu nous fera connoître notre péché, Dieu nous

(r) Matth. 5.

érité l'enfer, pourrois-je croix? Le Dieu que j'ax, pourrois-je m'affliger croix me paroît pesante, ntiendra, sera ma force et

si veux-je vous être conlespéré-je de vous prennomeut de ma mort; ainsi nier soupir entre les mains soit-il.

www.ww.ww.ww

E LECTURE.

UFFRANCES.

et quel désordre peut-il retiens ne regardent soucomme des malheurs, et es comme malheureux, Quoi! des Chretiens qui croix, qui professent une r la croix, doivent mettre bre des béatitudes. Beati idolàtres, des païens penpas surpris; mais que des els sentimens, n'est-ce pas jurer en quelque manière le nem, soyons-le de cœur; sos sentimens: consacrons pissons-en le mérite et le

heurs , par les souffrances re notre péché, Dien nous fera renoucer à notre péché, Dieu nous fera expier nos péchés. Quelles gràces! et dans les vues de la foi ne sont-elles pas préférables à toutes les consolations et à tout le faux bonheur de ce

1º Par les souffrances Dien nous fera connoître notre péché. En effet, est-il rien de si propre que l'adversité à nous ouvrir les yeux sur le précipice où la prospérité nous entraîne? Tant que le pécheur est dans le sein de cette prospérité funeste, il semble oublier qu'il a un Dieu à servir, et une ame à sauver; une foule d'objets occupe toutes ses pensées, épaise toute son attention, et lui ôte presque le temps et les moyens de se reconnoître. Dès lors ses yeux, uniquement ouverts sur ses plaisirs, sont fermés sur ses égaremens; ou s'il les connoît, hélas! quelles sont ces connoissances, et que peuvent-elles produire? Connoissances vagues et superficielles, qui se dissipent bientôt; connoissances bornées et obscures, qui n'éclairent qu'à demi; connoissances même inquiètes et iniportunes, qu'il rejète et qu'il combat dès qu'elles se présentent; connoissances par conséquent ordinairement stériles et infructueuses. Que faut-il donc pour les rendre efficaces? Il faut que l'affliction vienne à leur secours; ah! que bientôt elle fera tout changer de face ! D'abord elle commence à cloigner cette foule d'objets qui dissipoient le pécheur; readu à lui-même, il approfondit le chaos de sa conscience; et semblable à un homme qui sort d'un profond sommeil, il ouvre enfin les yeux, et il voit avec surprise le précipice sur le bord duquel il marchoit. Alors la pensée de l'éternité se réveille, la soi rentre dans ses droits, et la grâce trouvant entrée dans un cœur déjà préparé par les afilictions y fait revivre ces divines lumières qui paroissent presque éteintes; et à la faveur de ces

divines lumières, elle fera connoître au pécheur toute la honte, toute la malice, toute l'énormité du péché. Quels exemples touchans n'en avezvous pas présentés, ô mon Dieu! dans un David, dans un Manassès, dans tant d'autres pécheurs dont vous avez éclairé les yeux en affligeant leur

2º Cependant ce n'est point assez que le pé-cheur connoisse son péché, il faut encore qu'il le déteste, et qu'il y renonce. Suivez donc votre ou-vrage, ô mon Dieu! frappez le pécheur, et bientôt, contrit et humilié, il viendra se jeter entre vos bras comme un enfant effrayé dans le sein de sa mère. Et voilà, dit saint Augustin, le mystère comme impénerrable, mais infiniment adorable de la Providence de Dieu dans les afflictions. Dieu, dit ce Père, punit quelquefois par bonté, et quelquefois il épargne par vengeance: car, comme il y a dans Dieu une bonté miséricordieusement sévère, qui frappe pour sa iver, il y a aussi une justice sévèrement indulgente, qui épargne pour perdre. Or, si jamais, ajoute ce grand Saint, si jamais Dieu a fait éclater cette bonté miséricordieusement sévère, c'est surtout dans les afflictions qu'il nous ménage pour nous faire renoncer à notre péché. Un jour nous le reconnoîtrons, nous l'adorerons, nous l'en bénirons.

Homme pécheur et affligé, vous gémissez dans vos afflictions, vous vous plaignez de couler vos jours dans les croix, de compter vos momens par vos larmes, de ne trouver dans les plaisirs qu'amertume, dans le monde que perfidie, dans vos amis qu'inconstance, dans tous vos projets que des obstacles et des revers, sous vos pas que des épines ou des abimes. Depuis ce temps vous n'avez que des larmes aux yeux, des plaintes à la bouche, et des soupirs dans le cœur. Ah! jusques à quand

nt assez que le péfaut encore qu'il le ivez donc votre oupécheur, et bientôt, e jeter entre vos bras le sein de sa mère. le mystère comme dorable de la Provitions. Dieu, dit ce onté, et quelquefois comme il y a dans sement sévère, qui si une justice sévèe pour perdre. Or, nt, si jamais Dieu a rdieusement sévère, s qu'il nous ménage tre péché. Un jour dorerons, nous l'en

yous gémissez dans ignez de couler vos ter vos momens par les plaisirs qu'ameridie, dans vos amis projets que des ópines que des épines yous n'avez que tes à la bouche, et! jusques à quand

XVe LECTURE.

.5q

vous aveuglerez-vous sur vos intérêts? Ne reconnoîtrez vous jamais la main de Dieu qui agit, et sa miséricorde qui opère pour votre salut? Oui, pécheur, il faut que votre Dieu vous aveugle comme Tobie, pour vous éclairer ; qu'il vous terrasse comme Saul pour vous relever: qu'il vous précipite, pour ainsi parler, comme Lazare dans le tonbeau, pour vous ressusciter à le grâce. Eh l que pourroit faire désormais votre Coru, qui veut vous sauver? Vous avez comme épuisé toutes les ressources de sa bonté: inspirations saintes, sentimens touchans, avis salutaires, exemples édifians, remords intérieurs, tout a été mis en œuvre par la tendresse de sa miséricorde, et tout a été rendu inutile par l'inflexibilité de votre cœur. Il ne reste plus que les afflictions dans les trésors de sa grâce. Faut-il donc qu'il vous abandonne à vous-inême, qu'il vous laisse courir à grands pas dans les voies de la perdition, qu'il laisse orner et engraisser la victime pour l'immoler à sa vengeance? Non, mon Dieu, frappez-nous, et vengez-vous. Cette indulgence apparente seroit la marque la plus terrible de votre colère, et les afflictions seront les gages les plus précieux de votre tendresse. Et combien de pécheurs, en effet, qui ne sont redevables de leur salut qu'à leurs afflictions, qui n'ont versé des larmes sur leurs péchés qu'après en avoir versé sur leurs misères, et qui n'ont cessé d'être criminels que depuis qu'ils ont commencé d'être malheureux! Non, je ne crains pas de le dire, il y a à présent un grand nombre de réprouvés dans l'enfer qui auroient été de grands Saints, si Dieu les avoit favorisés des souffrances; il y a au contraire un grand nombre de Saints dans le ciel qui seroient au nombre des réprouvés, si les afflictions ne les avoient tirés de l'abîme.

3º Nouveau gage des bontés de Dieu: par les

afflictions il nous fera expier nos péchés. C'est l'Esprit saint même qui nous en assure, et qui nous dit que le temps de la tribulation est par excellence le temps de la rémission: In tempore tribulationis peccata dimittis (1). Dans l'ordre de la justice divine, nos péchés méritent une peine; tôt ou tard il faut la subir, ou en qualité de pénitens en cette vie, ou en qualité de réprouvés dans l'autre; mais avec cette terrible différence, que les peines de cette vie sont courtes et méritoires, et que celles de l'autre sont éternelles et infructueuses. Or, quelles actions de grâces n'avons-nous pas à rendre à Dieu quand il nous procure un échange si avantageux! Quoi, une éternité de supplices affreux changés en quelque affliction passagère l Les coups terribles d'un bras éternellement vengeur, qui frappe pour accabler, changés en des coups mesurés d'une main paternelle, qui n'abat que pour relever! De telles peines méritent-elles des actions de grâces ou des plaintes?

Ainsi, pécheurs, voulons-nous apprendre à porter en patience le poids de nos afflictions, comparons les peines que nous essuyons dans le temps avec celles qui nous étoient réservées dans l'éternité; faisons le parallèle de ce que nous souffrons avec ce que nous avons mérité. Disons-nous à nous-mêmes dans nos afflictions: Je souffre, il est vrai, dans le sein de la maladie, le feu de la fièvre qui coule avec mon sang dans les veines; mais ce feu qui me brûle et me consume est-il aussi ardent et aussi terrible que les feux de l'enfer que j'ai si souvent mérités! Je suis pauvre, et réduit à une triste indigence; mais ensin ma situation est-elle aussi triste que celle d'une ame réprouvée, abandonnée de tout, et n'ayant pour partage que ses tourmens, ses regrets et sou dé-

(t) Too. 3.

affliction passagère ! as éternellement venabler, changés en des paternelle, qui n'abat peines méritent-elles s plaintes?

ns-nous apprendre à s de nos afflictions, nous essuyons dans le étoient réservées dans le de ce que nous soufs mérité. Disons-nous flictions : Je souffre, a maladie, le feu de la sang dans les veines; et me consume est-il le que les feux de l'enés? Je suis pauvre, et e ; mais enfin ma situaie celle d'une ame rétout, et n'ayant pour ses regrets et son déXVº LECTURE.

sespoir? O mon Dieu! je vous le dis avec un saint pénitent, frappez, coupez, brûlez, écrasez-moi en cette vie, pour que vous m'épargniez dans l'autre. Le poids des afflictions sera-t-il jamais comparable au poids de vos vengeances? Jetons-nous donc an pied de la croix, baisons la main qui nous frappe; adorons le Dieu vengeur qui punit en père; sa main est levée, mais son cœur est ouvert, prêt à recevoir le pénitent pour sauver le pécheur.

### MÉDITATION

# Sur les souffrances du Juste.

O MON ame! ranimons notre foi : elle est nécessaire pour entrer dans les vues de Dieu sur les souffrances du juste, et pour admirer les salutaires effets qu'elles produisent.

Par les souffrances, Dieu éprouve la vertu du juste, Dieu purifie la vertu du juste, Dieu affermit la vertu du juste, Dieu augmente et perfectionne la vertu du juste. Précieux avantages, que le juste même trouve dans les souffrances; et dès lors, ô mon Dieu! loin de nous plaindre et de nous affliger, ne devons-nous pas regarder les souffrances comme autant de grâces? Soutenezmoi, grand Dieu, dans une considération si contraire à la nature, si élevée au-dessus des sens.

1º l'ar les souffrances Dieu éprouve la vertu du juste. Ainsi a-t-il éprouvé celle de Job, en lui enlevant tout ce qu'il avoit dans le monde; celle d'Abraham, en lui ordonnant de lever le glaive sur son propre fils; celle de Tobie, en le privant de la lumière : ainsi éprouve-t-il encore tous les jours les ames justes qu'il trouve dignes de lui: Quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te (1). Mille fois nous avons protesté à

(1) Tob. 12.

Dieu que nous lui serions fidèles, que nous perdrions mille vies plutôt que de lui déplaire : que ni la vie, ni la mort, ni le monde, ni l'enfer ne pourroient nous séparer de lui : ces promesses lui sont agréables sans doute, mais il veut s'assurer si elles sont bien sincères, et si les effets répondront aux paroles; en un mot, il veut en autre témoignage que celui de notre bouche, et ce témoignage, c'est dans les souffrances que nous devons le lui rendre. Disons mieux, et ce n'est point proprement Dieu qui veut éprouver notre vertu: il connoît notre cœur; mais il veut que le juste se connoisse, s'éprouve lui-même. Combien de fois nous flattons-nous, nous trompons-nous sur les dispositions de notre cœur! David, éloigné des occasions, avoit assuré que rien ne seroit capable de l'ébranler, et David, dans l'occasion, succombe malheureusement. Fallût-il mourir avec vous, ô mon Dieu, je vous suivrai partout, disoit saint Pierre; et la voix d'une servante suffit pour le rendre apostat de sa foi. Combien de justes qui, loin des dangers, se croient inébranla-bles, et qui, dans l'orage des tentations, ont fait un triste naufrage! Apprenons, ames foibles, à nous connoître et à nous défier de nous-mêmes, jusqu'à ce que l'épreuve des afflictions nous rassure, et rende à notre vertu un témoignage plus certain.

Helas! combien de fois ai-je fait au pied de l'oratoire les plus saintes résolutions! combien de fois me suis-je cru en état de tout entreprendre, de tout soussir pour vous, ô mon Dieu! et à la moindre occasion, tous mes projets se sont évanouis, et toute ma constance s'est démentie.

2º Par les souffrances, Dieu purifie la vertu. Le juste, dit l'Esprit saint, tombe sept fois le jour; c'est-à-dire que, quelque juste que soit DIEU. èles, que nous perde lui déplaire : que onde, ni l'enfer ne ii: ces promesses lui cais il veut s'assurer si les effets réponot, il veut en autre re boucke , et ce téuffrances que nous mieux, et ce n'est eut éprouver notre mais il veut que le lui-même. Combien ous trompons-nous œur! David, éloigné ne rien ne seroit ca-, dans l'occasion, Fallût-il mourir avec suivrai partout, did'une servante suffit

e croient inébranlatentations, ont fait ns, ames foibles, à ier de nous-mêmes, afflictions nous rasun témoignage plus i-je fait au pied de dutions! combien de tout entreprendre,

foi. Combien de jus-

projets se sont évae s'est démentie. leu purifie la vertu. tombe sept fois le lque juste que soit

ô mon Dieu! et a la

l'homme, il a toujours bien des choses à se reprocher devant Dieu. Il a souvent certaines affections trop naturelles du cœur, je ne sais quel penchant au mal, quel attachement aux choses créées, et plus encore à lui-même; toujours bien des tiédeurs, des négligences, des résistances, des infidélités à la grâce : foibles nuages, à la vérité, mais qui ternissent toujours l'éclat de sa vertu, et mettent encore quelque obstacle à la grâce et à l'union avec Dieu.

Or, ce sont ces obstacles que Dieu veut détruire, ces nuages qu'il veut dissiper. Eh! quel moyen plus efficace que des souffrances! Car enfin les fautes des justes sont des taches dans l'ame; elles ne détruisent pas l'amitié de Dieu, mais elles la refroidissent ; elles ne privent pas de la grâce, mais elles l'altèrent et en arrêtent les impressions; elles ne donnent pas la mort à nos ames, mais elles causent des infirmités et des langueurs. Or, Dieu qui les aime, et qui en est aimé, veut les rendre toujours plus dignes de lui et de son amour. C'est un or précieux, mais qui a besoin d'être encore épuré; il le fait passer par le feu des tribulations pour lui donner tout son prix et tout son éclat. Dieu châtie ceux qu'il aime, mais il châtie en père ; la main qui frappe est conduite par le cœur qui aime et qui veut sauver.

Que je serai heureux, ô mon Dieu! si j'entre dans ces sentimens, si je baise la main qui me frappe, si je regarde les épreuves que vous me ménagez comme autant de grâces que vous me préparez! La grâce le dit, mais la nature y répugne; n'écoutez pas ses répugnances, ô mon Dieu! mais soutenez sa foiblesse, et continuez l'ouvrage de votre miséricorde.

3º Par les souffrances Dieu affermit la vertu du juste. Nous le savons, l'expérience et la foi

nous le disent; le juste n'a jamais plus à craindre que lorsqu'il craint moins, et il n'est jamais plus assuré que lorsqu'il croit ne l'être point. Il n'est jamais plus ferme et plus inébranlable que lorsqu'il se défie de lui-même et de sa constance ; parce qu'alors il cherche auprès de Dieu le secours qu'il ne croit pas trouver en lui-même, et il espère de Disa en qu'il ne sauroit attendre de ses propres fore s. Mr. voda l'heureux état où nous conduit l'aillivition : car, outre qu'elle éloigne les objets qui pesseroient ébranler notre constance, elle oblige le juste de reiller continuellement sur luimême et de se désier de lui-même; de recourir sans cesse à Dieu, comme à son asile : de s'éloigner de plus en plus du monde, des choses du monde, dont les afflictions lui font connoître le néant et la vanité. Or, si quelque chose est capable de rendre notre vertu constante et solide, c'est surtout cette défiance de nous-mêmes, cette confiance en Dieu seul; deux fondemens inébranlables du grand édifice de notre sanctification.

Etablissez mon ame, ô mon Dieu! sur la solidité de ces fondemens. Je n'ose vous demander des souffrances, counoissant ma foiblesse; mais si les souffrances sont nécessaires pour m'affermir, donnez-moi la grâce et la force de les supporter. J'irai puiser cette force au pied de votre croix, je vous la demanderai par la voix même de votre

sang répandu pour moi.

4° Enfin, par les afflictions, Dieu augmente et perfectionne la vertu du juste. On peut dire que les souffrances donnent occasion à la pratique de toutes les vertus. Par les afflictions, la foi devient plus vive, l'espérance plus ferme, la charité plus ordente; l'humilité, la patience, la résignation jettent des racmes plus profondes, et portent des fruits bien plus abondans. Ainsi le juste deman-

A DIEU.

amais plus à craindre et il n'est jamais plus l'être point. Il n'est nébranlable que lorse sa constance ; parce Dieu le secours qu'il nême, et il espère de indre de ses propres état où nous conduit elle éloigne les objets otre constance, elle tinuellement sur luii-même ; de recourir son asile : de s'éloionde, des choses du lui font connoître le elque chose est capanstante et solide, c'est ous-mêmes, cette confondemens inébranla-

tre sanctification. non Dieu! sur la solin'ose vous demander nt ma foiblesse; mais saires pour m'affermir, orce de les supporter. pied de votre croix, je a voix même de votre

ons, Dieu augmente et uste. On peut dire que casion à la pratique de fflictions, la foi devient ferme, la charité plus tience, la résignation ofondes, et portent des Ainsi le juste deman-

dera peut être souvent à Dieu d'être délivré de ses peines et à couvert de toutes les tentations; mais Dieu, jaloux de sa propie gloire et du salut de cette ame, lui dira ce qu'il a dit à saint Paul : Il vous est plus avantageux de porter le poids des soussirance que d'en être exempt : Virtus in infir-mitate perficitur (1): elles vous mettront à de nouvehes épreuves, elles von livreront de nouveaux assauts; mais si elles sont pour vous une nouvelle matière de combats, elles seront aussi pour vous un nouveau sujet de triomphes. Vous combattrez sous mes yeux; je vous soutiendrai moimême dans vos combats. Armez-vous de courage et de force; on mérite plus dans un quart d'heure de souffrances que dans des années entières de

consolat ons.

O trésors immenses, cachés dans les afflictions! Providence admirable de Dieu sur les justes! A cette vue, je ne dis plus seulement quelle résignation, quelle patience, mais, si on a la foi, quelle consolation, quelle joie ne devroit-on pas faire éclaire dans le sein des souffrances? Cependant de quel œil les regarde-t-on d'ordinaire? Voit-on un Job étendu sur son fumier, un Joseph chargé de chaînes dans un cachot, un David persécuté par Seméi, en un mot, un juste souffrant? Que cet homme est malheureux! qu'il est à plaindre! s'écrie-t-on tout étonné. Aveugles que nous sommes! nous appelons malheureux ceux qui souffrent, et J. C. appelle heureux ceux qui pleurent. Où est notre foi? Dieu afflige le juste: c'est parce qu'il l'aime qu'il le traite ainsi; et s'il l'aimoit moins, il le traiteroit comme il traite les heureux du siècle : il le laisseroit jouir des plaisirs du monde, s'égarer avec le monde, se pervertir comme le monde, et viendroit un temps où il le jugeroit, le condamneroit, le maudiroit avec le monde.

(1) 2 Cor. 12.

Ne soyous donc plus étonnés, o mon amel si les justes souffrent: ce n'est peut-être que parce qu'ils souffrent qu'ils sont justes, et qu'ils cesse-roient d'être justes s'ils cessoient de souffrir. Le Sair' des saints a souffert : c'est en qualité d homre de douleur qu'il est devenu le modèle des prédestinés; et ce ne sera qu'en participant à ses souffrances que nous pourrons avoir part à sa gloire. Si les saints pouvoient avoir quelque regret dans le ciel, ce ne seroit pas d'avoir beaucoup souffert sur la terre, mais de n'avoir pas en-core souffert davantage. Plus nous souffrirons en qualité de justes en ce monde, plus nous serons élevés en qualité de prédestinés dans la gloire. Les souffrances sont le sceau des élus; quiconque ne sera pas marqué à ce sacré caractère n'entrera jamais dans la région des vivans. Nous sommes tous les enfans du Calvaire : c'est là que Jésus-Christ nous a régénérés dans son sang : et ce tendre père, ce père mourant ne nous a laissé d'autre héritage, en quittant ce monde, que sa croix et sa grice : recevons-le avec reconnoissance et avec respect; conservons-le dans l'humanité et la vigilance ; nous en recueillerons un jour avec consolation les fruits et la récompense.

#### PRATIQUES.

co d' pr tra pr de et

#### PRIÈRE.

Vous avez souffert pour moi, adorable Sauveur; dois-je me plaindre si je souffre quelque chose pour vous? Ne dois-je pas au con-

r° Unir nos souffrances à celles de Jésus-Christ souffrant et mourant pour nous.

<sup>2</sup>º Baiser souvent les pieds de notre crucifix.

<sup>3</sup>º Nous transporter quelquelois en esprit sur le Calvaire, d'autres fois dans le sem des enfers. A cette vue oserons-nous nous plaindre? 4º Peuser à tant d'autres qui soufirent autant et plus que nous,

t qui maquent de tout secours.

5º Nous regarder comme des victimes qui ont mérité la mort, et que Dieu a épargnées pour donner le temps à la pénitence.

DIEU. és, ở mon amel si peut-être que parce stes , et qu'ils cesseoient de souffeir. Le st en qualité d'homu le modèle des préen participant à ses ons avoir part à sa nt avoir quelque reit pas d'avoir beaunais de n'avoir pas ens nous souffrirons en de, plus nous serons nés dans la gloire. Les s élus ; quiconque ne aractère n'entrera jans. Nous sommes tous st là que Jésus-Christ ang : et ce tendre père,

QUES.

s de Jésus-Christ souffrant et

laissé d'autre héritage ,

sa croix et sa grice :

sance et avec respect;

ité et la vigilance ; nous

c consolation les fruits

tre crucifix. en esprit sur le Calvaire, d'auvue oserons-nous vous plaindres firent autant et plus que nous,

ctimes qui ont mérité la mort, er le temps à la pénitence.

NE. lorable Sauveur ; dois-je me plaiuir vous? Ne dois-je pas au contraire m'estimer heureux d'avoir cette sainte ressemblance avec vous? Mes péchés méritent l'eufer : par un effet de vos ineffables miséricordes, vous voulez blen changer les peunes éternelles qui m'étoient réservées en quelques prines temporches qui finiront un jour. Quelle grâce! quelle faveur! Après tout, voudrois-je n'avoir rien à mettre au pied de votre croix? J'y trouve votre sang adorable versé pour le salut de mon ame. Ne dois-je pas mêler mes larmes avec votre sang, unir mes souffrances avec vos doulours?

ang, unir mes souffrances avec vos douleurs?

Je conffrirai done, ò mon Dieu! je souffrirai, s'il le faut, tonte ma vie; je souffrirai sans me plaindre; je souffrirai avec patience, avec résignatio..; que ne puis-je ajouter, avec pie! Vous soutiendrez ma foiblesse par votre grâce. Heureux si, après toutes les afflictions d'une vie coupable que j'ai mence sur la terre, je puis avoir part au bonheur de la vie immortelle que vous nous préparez dans le ciel! Ainsi soit-il.

# SEIZIÈME LECTURE.

SCR L'EXCELLENCE ET LA DIGNITÉ DE NOTRE AME.

AME créée à l'image d'un Dieu, ame rachetée par le sang d'un Dieu, ame destinée au bonheur d'un Dieu: voilà son origine, son prix et sa fin. Apprenons à connoître ce que c'est que notre ame, c'est-à-dire, apprenons à l'estimer, à la respecter, à la sanctifier, en un mot, à la sauver. C'est la l'homme, c'est la tout l'homme: Hoc est enimomnis homo.

1º Ame créée à l'image d'un Dieu. Quand je considère ce vaste univers et tous les êtres qui le composent, je me vois environné d'une infinité d'objets, de créatures, de productions. Tous me présentent quelque chose de grand; dans tous je trouve comme l'empreinte de la Divinité et des caractères tracés de la main de Dieu. Le soleil me présente un rayon de sa gloire, la terre une image de sa stabilité, la mer une idée de son immensité et de la profondeur de son être. Tout cela est grand et digne de Dieu; mais en tout cela je ne

trouve encore rien qui me présente dignement son image. Je considère encore parmi les ombres et les nuages de tant d'êtres divers ; j'aperçois une créature intelligente, donée de raison, capable de sentiment et de vie, l'ame de l'homme : Ah! me dis-je à moi-même avec transport, la voilà cette image vivante de Dicu que je cherchois. C'est dans moi-même que je la trouve; dans elle je vois comme ébauchés tous les traits des perfections adorables de Dieu; de sa beanté, de sa bonté, de sa vie, de son être. Aussi Dieu, en la créant, a dit en luimême: Formons l'homme à notre ressemblance; Ad imaginem et similitudinem nostram. Voilà le miroir; considérons la fidélité de l'image. Dieu est vivant, et notre ame vivante ; Dieu intell' gent, et notre ame intelligente; Dieu esprit, et notre ame spirituelle; Dien éternel, et notre ame immortelle. Non, notre ame n'est pas sculement l'ou-vrage de Dieu, la créature de Dieu; elle est son image, le rayon de sa gloire, l'émanation de son être. Encore n'est-ce la que la beauté naturelle de l'ame, commune aux pécheurs et aux justes; que seroit-ce, si on pouvoit montrer la beauté de cette ame dans l'ordre surnaturel de la grâce, possédant le précieux trésor de la grace, revêtue de toutes les splendeurs de la grâce? beauté si grande, que tout l'éclat du soleil et des astres s'éclipse auprès d'elle. Une ame est-elle en grace avec Dieu, Dieu s'unità elle, Dieu réside dans elle : la beauté même de Dieu se communique à elle : dès lors cette ame est riche des richesses mêmes de Dieu, sainte de la sainteté de Dieu, juste de la justice de Dieu; et, selon l'oracle de l'Esprit sai 1, participant en quelque manière à la nature de Dieu: Divinæ consortes natura. Quelle dignité, quelle grandeur que celle d'une ame portant ainsi dans elle les traits de la ressemblance divine! Qu'elle n'oublie jamais l'excel-

n c n P c d

n so parti no gran sa de pe

core parmi les ombres divers ; j'aperçois une de raison, capable de le l'homme : Ah! me insport, la voilà cette e cherchois. C'est dans dans elle je vois comme perfections adorables sa bonté, de sa vie, de a créant , a dit en luià notre ressemblance: nem nostram. Voilà le lélité de l'image. Dieu ante ; Dieu intelligent , ieu esprit, et notre ame et notre ame immorst pas sculement l'oue de Dieu; elle est son ire , l'émanation de son ie la beauté naturelle de eurs et aux justes ; que ontrer la beauté de cette el de la grâce , possédant râce, revêtue de toutes ? beauté si grande, que s astres s'éclipse auprès grâce avec Dieu , Dieu ans elle : la beauté même a elle : dès lors cette ame mes de Dieu, sainte de la e la justice de Dieu; et, ai t. participant en quele Dieu: Divinæ consortes quelle grandeur que celle ins elle les traits de la resle n'oublie jamais l'excellence XVI\* LECTURE.

169

lence de son être, la grandeur de son origine, et qu'elle la soutienne par la grandeur de ses sentimens.

2º Ame rachetée par le sang d'un Dieu. O âme ! s'écrie un père de l'Eglise dans un saint transport : ô ame! élève-toi au-dessus de la terre et des sens: O anima! erige te. Et vous, ô homme! voulezvous comprendre quelle est l'excellence et le prix de votre ame? Interrogez un Dieu rédempteur, considérez ses travaux, ses sueurs, ses plaies, ses tourmens, son sang et sa mort : Tanti vales; voilà le prix de votre ame, voila ce qu'elle a coûté et ce qu'elle vaut aux yeux de Dieu même. Interrogez un Dieu souffrant , un Dieu agonisant, un Dieu expirant. Dieu saint ! que nous marquent ces plaies dont vous êtes couvert, ces larmes que vous versez, et ce sang dont vous êtes tout inondé? Il nous répondra par la voix même de ce sang qui s'élève vers le ciel, non point comme celui d'Abel pour solliciter la vengeance, mais comme le sang de l'Agneau pour obtenir le pardon; il nous dira que c'est là le prix et la rancon de notre ame, et qu'à ses yeux elle a été jugée digne d'être rachetée à ce prix : Tanti vales,

De sorte que ( pensée qui étonne la foi ) de sorte que, dans les idées et les conseils de Dieu même, non-seulement notre ame est le prix de son sang et de sa vie; mais encore, dans la comparaison de son sang et de sa vie avec notre ame, il a, en quelque manière, donné la préférence à notre ame sur son sang et sa vie. O sainteté! 6 grandeur de la foi! Dieu d'une part voyoit des ames coupables dans le péché, et de l'autre il voyoit sa vie mortelle et son sang précieux : un des deux devoit être sacrifié à la justice divine, ou les ames perdues, ou son sang versé, ou les ames précipitées dans l'enfer, ou son sang inondant la terre;

Ame ilev-

H

70 L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

et dans la concurrence, il a préféré le salut et la rédemption de notre ame à la conservation de son sang et de sa vie. Que Dieu est grand dans ses vues! mais que notre ame est précieuse à ses yeux!

Ame destinée au bonheur d'un Dieu. A considérer l'ame dans l'état de misère et de souffrance où elle est en ce monde, ensevelie dans la matière, enfermée dans la prison de son corps, gémissant dans un lieu d'exil; à s'en tenir là, on seroit tout surpris de son sort; on diroit: Où est la dignité de cette ame? où est la providence de Dieu? comment un être si noble en lui-même est-il réduit, est-il placé, est-il avili d'une manière si peu digne de lui et de son auteur? Mais quand, éclairé des lumières de la foi, on vient à penser que si cette ame est dans cet état, ce n'est que pour un temps; que Dieu l'a placée en ce monde comme dans un lieu d'exil , pour mériter la céleste patrie; qu'un jour son exil finira, ses liens seront rompus; que, sortie du sein de Dieu, elle doit y rentrer un jour pour y vivre à januais ; qu'elle vit un espace de temps dans les combats pour mériter une éternité de triomphes; qu'après ce court espace, les nuages du temps étant dissipés, l'aurore du grand jour de l'éternité se lèvera sur elle; et alors, entrée dans la région des vivans, elle y ré-gnera, elle y jouira du bonheur de Dieu même.

A cette vue, et dans cette grande destination de notre ame, je ne suis plus surpris de tout ce que Dieu a fait pour elle, de ce qu'un Dieu rédempteur est descendu sur la terre pour la sauver; je ne suis plus surpris de ce que les missionnaires, ces nouveaux apôtres, se transportent au delà des mers, aux extrémités du monde pour la conquête de ces ames; que les ministres de la religion se donnent tant de soins, se livrent à tant de travaux pour les arracher au péché; que l'Eglise, elle-mè:

E A DIEU. a préféré le salut et la à la conservation de son ieu est grand dans ses est précieuse à ses yeux ! eur d'un Dieu. A consimisère et de souffrance ensevelie dans la matière , de son corps, gémissant n tenir là, on seroit tout iroit : Où est la dignité de dence de Dieu? comment nême est-il réduit, est-il e manière si peu digne Mais quand, éclairé des n vient à penser que si tat, ce n'est que pour un cée en ce monde comme r mériter la céleste patrie ; ira, ses liens seront romein de Dieu, elle doit y vivre à januais ; qu'elle vit s les combats pour mériter hes; qu'après ce court esps étant dissipés , l'aurore rnité se lèvera sur elle; et gion des vivans , elle y rébonheur de Dieu même. s cette grande destination nis plus surpris de tout ce elle, de ce qu'un Dieu résur la terre pour la sauver; de ce que les missionnaires, se transportent au delà des du monde pour la conquête ministres de la religion se

, se livrent à tant de travaux péché; que l'Eglise, elle-m<del>è</del>:

me empressée, soit dans une vigilance et une sollicitude continuelle sur leur salut; qu'elle leur procure tant de secours et de moyens dans ses trésors. Non, ce qui me surprend, c'est que tant de Chrétiens éclairés de la foi sur la grandeur de leur ame et de sa destinée, en fassent si peu de cas, ou, s'ils lui donnent leur estime, qu'ils lui refusent leurs soins. Ah! ils l'ayoient connu, le prix de leur ame, ces saints solitaires qui, pour la sauver, disoient un éternel adieu au monde, et s'ensevelissoient dans le fond des déserts. Ils l'avoient connu, ces saints pénitens qui se livroient à toutes les rigueurs et les austérités de la pénitence. Ils l'avoient connu, ces généreux martyrs qui montoient sur les échafauds, et qui expiroient avec joic au milieu des brasiers. Mais ceux - là connoissent-ils la dignité sublime et la noble destinée de cette ame, qui ne sont occupés que d'une chair périssable, et négligent un esprit tout céleste; qui semblent n'avoir qu'un corps à satisfaire, et point d'ame à sauver : qui donnent tout à la terre qui les ensevelira, et refusent tout au ciel qui les appelle? Sont-ils chrétiens? ils en ont le nom gravé sur le front, mais les sentimens chrétiens vivent-ils dans le cœur?

Un grand prince, ayant demandé à saint Grégoire une chose injuste: Prince, lui répondit le Saint, si j'avois deux ames, je pourrois peut-être en sacrifier une pour vous plaire; mais je n'ai qu'une ame, et je veux la sauver. Grand sentiment! prenons-le dans toutes les occasions où le salut de notre ame pourroit être en danger. Disonsnous sans cesse: Je n'ai qu'une ame, et je veux la

sauver.

9

# MÉDITATION

# Sur l'enfer.

In est donc vrai, et la foi me l'apprend, que mon ame a été créée à l'image d'un Dieu, rachetée par le sang d'un Dieu, destinée au bonheur d'un Dieu. Mais ces grandes vérités, quelles réflexions viennent-elles m'offrir? quels sentimens doivent-elles m'inspirer? Eclairez-moi, grand Dieu, Dieu créa-

p

g

se de

di

lil

 $\mathbf{m}$ 

 $\mathbf{r}$ a

ľ

ne

té

de

as

tu

sa

et

su

su de

teur et sauveur de mon ame.

1° Quand je considère l'excellence de mon ame dans son origine, quelles idées de grandeur doisje concevoir? mais quand je vois ce qu'elle est de-venue par mon infidélité, quels tristes regrets ne doit-elle pas exciter en moi? Quel étoit son éclat quand Dieu l'eut régénérée dans les eaux du bap-tème? et dans quel état sera-t-elle, quand je la lui rendrai? Ame créée à l'image de Dieu; et à quels traits pourra-t-il encore la reconnoître? hélas! image défigurée, image déshonorée, image profanée; a-t-elle encore quelques vestiges de son premier éclat, de son ancienne splendeur? quels traits de ressemblance a-t-elle avec Dieu? Dieu est saint, mon ame l'est-elle? Dieu est juste, mon ame l'estelle? Dieu est aimable et parfait, mon ame est défectueuse et imparfaite. Comment Dieu pourroitil se reconnoître dans elle et y trouver encore son ouvrage? O prophète! vous faisiez entendre de lamentables accens sur Jérusalem désolée, ravagée, ensevelie sous ses ruines, et privée de son ancienne beauté; ces accens lamentables, ne dois-je pas avec plus de raison les former sur mon ame défigurée aux yeux de son Dieu, et privée de la beauté et de la gloire dont il l'avoit revêtue en la formant CION

me l'apprend, que mon 'un Dieu , rachetée par e au bonheur d'un Dieu.

quelles réflexions viensentimens doivent-elles grand Dieu , Dieu créa-

'excellence de mon ame idées de grandeur doisje vois ce qu'elle est dequels tristes regrets ne oi? Quel étoit son éclat e dans les eaux du bapra-t-elle, quand je la lui iage de Dieu; et à quels reconnoître? hélas! imanorée, image profanée; vestiges de son premier olendeur? quels traits de Dieu? Dieu est saint, est juste , mon ame l'estparfait, mon ame est déomment Dieu pourroite et y trouver encore son us faisiez entendre de lausalem désolée, ravagée, et privée de son ancienmentables , ne dois-je pa**s** rmer sur mon ame défieu, et privée de la beauté voit revêtue en la formant à sa ressemblance? Cujus est imago hac? Est-ce là encore l'image de Dieu? à peine en reste-t-il quelques traits, qui ne servent qu'à faire gémir, en rappelant ce qu'elle étoit et ce qu'elle devroit

2º Ame rachetée par le sang d'un Dieu. Ame chrétienne! êtes-vous jamais montée en esprit sur le Calvaire? avez-vous considéré le spectacle qu'y présente la foi, la victime qui s'est immolée, l'agneau sans tache expirant pour votre salut? C'est pour moi en particulier, devez-vous dire, c'est pour moi que ce grand sacrifice a été offert; c'est pour me racheter qu'un Dieu s'est livré aux souffrances et à la mort: de ma part, me suis-je appliqué le prix de cette divine rançon? en ai-je conservé le dépôt dans mon ame? Quand Dieu me demandera compte de tout ce qu'il a fait pour mon ame, qu'oserai-je lui dire? que pourrai-je lui rendre? Il aura racheté cette ame par l'effusion de son sang; et je l'aurai peut-ètre de nouveau rendue esclave du monde, esclave du péché, esclave de ses passions. Il aura mis cette ame dans l'heureuse liberté des enfans de Dieu, il l'aura arrachée des mains du démon; et moi, par mes péchés, je l'aurai encore réduite à une servitude honteuse qui l'avilit ; je l'aurai livrée entre les mains de ses ennemis pour la perdre. Malheur à toi, ville rachetée, disoit encore le prophète alarmé à Jérusalem: Væ tibi, civitas redempta! parce que tu as abusé de ta rédemption, elle se tournera contre toi; tu as abusé des gràces, elles seront ta condamnation; tu n'a pas connu ce temps favorable, ces jours de salut qui se levoient sur toi; ta perte est résolue; et tes ennemis ne laisseront pas dans toi pierre sur pierre. Ah! malheur bien plus grand encore sur une ame coupable qui aura abusé des moyens de salut, et perdu le fruit des mérites d'un Dieu

sauveur! Ame infortunée! ce sang adorable versé pour te racheter s'élèvera et criera vengeance con tre toi; la mesure des miséricordes de Dieu deviendra celle de ses vengeances; et ce qui auroit dû servir à ta prédestination et à ton salut deviendra le titre de ta condamnation et de ta perte, jusqu'à désirer de n'avoir jamais été rachetée. Hélas! 6 mon Dieu! n'ai-je point à craindre un pareil malheur par le peu de soin que j'ai de mon ame. quoique je sache combien cette ame est précieuse à vos yeux, et qu'elle paroisse aux miens comme teinte et arrosée de votre sang adorable? Vous êtes descendu du ciel pour la racheter et pour la sanctitier; serois-je assez malheureux pour la sacrifier et la perdre, moi qui n'étois au monde que pour

la

01

in

0

fo ge bo

fin

pe

un

per

qu

ėŧ

ne

ser

he t-i

Qu per

ser

ho sab

de :

pen

la sauver?

3º Ame destinée au bonheur d'un Dieu. Telle est son espérance, et le sort qui lui est réservé dans le ciel. La verra-t-on donc encore, cette ame, s'avilir, se dégrader en s'attachant éperdument aux faux biens, aux vanités, aux illusions, au néant de ce monde? Mon Dieu! quand on voit une ame destinée pour le ciel, s'empresser, s'accabler de soins, de fatigues et de travaux pour des biens fragiles et trompeurs; quand on voit une ame avide ne chercher qu'à accumuler, qu'à entasser des trésors périssables; quand on voit une ame mondaine passer les heures, les journées entières auprès d'un miroir que lui présente sa vanité, tout occupée à parer un corps, orner une idole: Ame spirituelle, ame immortelle, doit-on dire, à quoi pensez-vous? de quoi vous occupez-vous? tant de soins et de fatigues pour un corps coupable qui doit périr, pature destinée aux vers, et si peu pour une ame destinée à la possession éternelle d'un Dieu? Devrions-nous avoir d'autres soins à cœur, d'autre occupation essentielle en ce monde,

heur d'un Dieu. Telle ort ani lui est réservé one encore, cette ame, ichant éperdument aux ux illusions , au néant quand on voit une ame npresser, s'accabler de ravaux pour des biens nd on voit une ame aviuler, qu'à entasser des on voit une ame mons journées entières aurésente sa vanité, tout orner une idole: Ame e, doit-on dire, à quoi occupez-vous? tant de un corps coupable qui ée aux vers, et si peu la possession éternelle s avoir d'autres soins à essentielle en ce monde, XVI° LECTURE.

que celle de sanctifier notre ame, et de la rendre digne du céleste héritage qui lui est offert ? Cependant, ô mon Dieu! qu'ai-je fait pour sauver mon ame? et que n'ai-je pas fait pour la perdre? Que fait-on en effet, et comment se conduit-on à

l'égard de son ame?

On la néglige, on la déshonore, on l'expose, on la sacrifie, et en conséquence on la perd. On la néglige; à voir notre négligence, notre indifférence en ce point, ne diroit-on pas que c'est une ame qui nous est étrangère? On la déshonore en la rendant esclave des sens, en la livrant à l'opprobre de mille honteuses passions. On l'expose, on la sacrifie, et à quoi? à un vil intérêt, à une indigne satisfaction, à un plaisir d'un moment. On la jette imprudemment dans les occasions mille fois éprouvées; on la livre à la séduction des dangers trop souvent reconnus; on la conduit sur le bord de l'abîme sans remords et sans crainte; enfin on la perd; en la perdant on sait que tout est perdu, parce que la perte de l'ame est tout à la fois une perte universelle, une perte éternelle, une perte à jamais irréparable. Où est notre raison? qu'est devenue notre foi? Un Dieu sauveur l'a dit et a voulu le faire entendre à tout l'univers, et je ne l'ai pas encore ni médité, ni compris: De quoi sert à l'homme de gagner l'univers, s'il vient malheureusement à perdre son ame, et que pourrat-il jamais donner en échange pour cette perte? Quid prodest homini? Si une fois cette ame est perdue, que me restera-t-il, et de quoi pourra me servir tout le reste? l'amas des trésors, l'éclat des honneurs, la possession de tous les biens périssables, me dédommagerout ils de la perte éternelle de cette ame qui m'étoit consiée? Deux grandes pensées m'étonnent, me pénètrent, m'alarment, ô mon Dieu! c'est de considérer, de voir une ame

dans le péché, et une ame dans les enfers; une ame dans le péché, couverte de la lèpre du péché, objet d'exécration et d'horreur aux yeux de son Dieu, victime dévouée aux supplices éternels, si elle vient à quitter son corps dans cet état; mais surtout une ame dans les enfers, à jamais éloignée de Dieu, condamnée à ne jamais voir l'auteur de son être, livrée aux fureurs de la rage, à l'amertume du désespoir, pouvant et devant se dire à jamais: Je pouvois me sauver et je suis condamnée. Or, il y a actuellement une infinité d'ames dans l'horreur de cet état funeste et dans la profondeur de cet abime désespérant. Hélas l'que serai-je moimème un jour, et quel sera le sort de mon ame dans l'éternité?

#### RÉSOLUTIONS ET PRIÈRES.

An! je dis avec le Prophète: Ecce nunc capi ; je dis dans toute l'étendue de mes regrets et pour le reste de mes jours; Volo salcars animam mam. C'en est fait, l'illusion a cessé, l'aveuglement est fini; je veux pen er au solut du mon ame. Jusqu'à présent je l'ai incipliée, je l'ai aband muée, je l'ai profanée, je l'ai sacrifiée; je n'en comoissois ni la grandeur, ni le prix, ni la déstinée. L'ai donné mes soins à la destinée, l'ai donné mes soins à l'ai le reste, qui ne n'étoit rien: mon ame seule a été oubliée, la seuie qui mévitoit et demandoit tous mes soins. Hélas! si Dieu m'avoit pris dans un certain temps, si Dieu m'avoit appelé à lui dans certains momens, dans quel état auroit-elle paru à ses yeux? quel seroit à présent son sort ou plutôt son malheur? Volo salvare: Oui, je veux des ce moment travailler au salut de mon ane; c'est la seule chose qui m'intéresse en ce monde: de quoi me servira tout le reste au dernier moment? ma vie passe, mes jours s'écoulent, mon terme a'vance, le temps qui me reste est peut-être bien court; fût-il encore plus long, le sera-t-il assez pour réparer taut de temps perdu, tant de grâces violées, taut de pechés commis? Comme le prophète pénitent, je veux tem mon ame entre mes mains, toujours prét à lui dire : Voilà mon ame, ò mon Dieu! vous me l'avez donnée; je la remets entre vos mains, je la recommande à vos miséricordes: l'amanus tuas, vtc. Je veux penser au salut de mon ame; mais y penser sérieusement, y penser efficacement, y penser constamment, y penser dans le temps; l'éternité ne suffiroit pas pour en déplorer le malheur et la perte. Elle peut encore être à vous, cette ame, ò mon Dieu l'aites-nous connoître la dignité de notre delevis télambeau. Mon Dieu l'âites-nous connoître la dignité de notre

que la r

tèr

pir Pié

lan

nua

à la les la r

que

avo

la r

Non ne, toui

trist

dans ta profondeur s! que serai-je moi-

e sort de mon ame

#### PRIÈRES.

une capi ; je dis dans toute de mes jours : Volo salvare ressé, l'avenglement est fini; qu'à présent je l'ai négligée , ai sacrifiée : je n'en connois-stinée. J'ai donné mes soins name seule a été oubliée, la s soins. Hélas! si Dien m'an'avoit appelé à lui dans cerparu à ses yeux ? quel seroit ? Volo salvare : Oui , je yeux on ame; c'est la scule chose me servira tout le reste au urs s'écoulent, mon terme t-être bien court; fût-il enparer tant de temps perdu, ommis? Comme le prophete onmis r Comme le propuete nes mains, toujours, et à la ra, toujours prêt à lui dire; avez donnée; je la remets en-niséricordes: In manus tuas, ne; mais y penser sérieuseconstamment, y penser dans ir en déplorer le malheur et ette ame, ô mon Dien! pus-ner. Ranimez la lueur de ce connoître la dignité de notre

#### XVIIc LECTURE.

177

eme, le soin que nous devous lui donner; faites que nous compremons qu'elle vient de vous, qu'elle doit vivre de vous, qu'elle doit régner à jamais dans vous.

#### PRATIQUES.

- to Hoxonen notre ame, comme nous présentant l'image d'un Dieu.
- a. Respecter notre aine, comme teinte du sang de Jésus-Christ. 3° Cultiver notre ame, comme destinée à un bouheur éternel.
- 4º Nous dire sans cesse à nous-mêmes : J'ai une ame, et je veux la sauver.
- 5° Faire de temps en temps la recommandation de notre ame à Dieu, comme pour le moment de la mort.
- 6º Enfin penser souvent, et se souvenir sans cesse que, si on perd son ame, tout est perdu pour toujours; au contraire si on a le bonheur de la sauver, son partage est à jamais assuré parmi les élus.

# DIX-SEPTIÈME LECTURE.

SUR LA MANIÈRE DE SE SANCTIFIER DANS SON ÉTAT ET SELON SON ÉTAT.

IL faut convenir que c'est une idée bien fausse que celle que le monde se forme de la sainteté, en la représentant comme quelque chose de dur, d'anstère et d'impraticable, où il est à peine permis d'aspirer. On s'imagine que la vie des personnes de piété est toujours plongée dans le sein de la mélancolie; que leur visage est toujours couvert de nuages sombres, que leur cœur ne s'ouvre jamais à la joie, que jamais des jours sereins et tranquilles ne se montrent à eux : idée fausse, injuste, que la raison n'a jamais dictée, que la vérité désavoue, que l'amour-propre s'est formée lui-même pour avoir un prétexte d'abandonner la sainteté, en se la représentant comme au-dessus de ses forces. Non, la sainteté n'est point telle qu'on se l'imagine, toujours sauvage et enfoncée dans les forêts, toujours sanglante et hérissée d'épines, toujours triste, et couverte de cendres et de cilices; elle se

H 5

trouve dans les villes comme dans les déserts, sur le trône comme dans l'obscurité et dans la poussière, et elle n'est pas moins sous la pourpre

que sous les haillons.

O Israël! disoit autresois le prophète à son peuple, ne pensez pas que la loi sainte que Dieu vous impose soit éloignée de vous, et au dessus de vos forces. Non, pour l'observer, il ne faut ni errer dans les déserts, ni grimper sur les montagnes, ni passer au delà des mers; vous le pouvez sans sor tir de votre patrie, sans renoncer à vos biens, sans prodiguer et exposer votre vie; Dieu qui connoît votre soiblesse, a mis la sainteté à votre portée; et elle ne se sera jamais chercher long-temps,

si vous la cherchez avec sincérité.

Mais enfin. en quoi consiste donc la sainteté, et que faut-il faire pour être saint? O hommes formés pour le ciel! voulez-vous apprendre à devenir saints, et connoître la voie qui conduit à la sainteté? Ah! si on disoit aux personnes du monde. Voulcz-vous apprendre le moyen de devenir riches, de vous rendre heureux sur la terre, avec quelle joie n'apprendroit-on pas cette nouvelle! avec quelle avidité ne prêteroit-on pas une oreille attentive! J'ai quelque chose de plus grand à annoncer, c'est le moyen d'être saint, c est-à-dire, d'être riche, d'être heureux pour le ciel: et ce moyen est d'autant plus consolant, qu'il est plus assuré et plus infaillible. Car entin que faut-il pour être véritablement saint? Le voici dans deux mots: il ne s'agit que de remplir fidèlement les devoirs de votre état; les connoissez-vous, vous êtes savant: les remplissez-vous, vous êtes saint : Dieu ne demande que cela de vous. La raison essentielle et fondamentale, c'est qu'en effet tous les états ont été établis par la providence; et la providence ayant réglé les états, devoit donner les moyens de

n

u

lu

A DIEU.

ne dans les dés**erts ,** 'obscurité et dans la 10ins sous la pourpre

le prophète à son peusainte que Dieu vous s, et au dessus de vos er, il ne faut ni errer sur les montagnes, ni us le pouvez sans sor enoncer à vos biens, etre vie; Dieu qui cona sainteté à votre porchercher loug-temps,

cérité. iste donc la sainteté , tre saint? O hommes

vous apprendre à dea voie qui conduit à la ux personnes du monle moyen de devenir reux sur la terre, avec

on pas cette nouvelle!
coit-on pas une oreille
se de plus grand à antre saint, c'est-à-dire,
ux pour le ciel: et ce
msolant, qu'il est plus
r entin que faut-il pour

voici dans deux mots: dèlement les devoirs de vous, vous êtes savant: êtes saint: Dieu ne de-

a raison essentielle et effet tous les états ont nce; et la providence

t donner les moyens de

XVIII LECTURE.

179

s'y sanctifier: ces moyens de sanctification devoient être à la portée de tout le monde, dans tous les états. Or, quels moyens plus assurés, plus à la portée de tout le monde, dans chaque état, que l'accomplissement des devoirs mêmes de cet état? donc, l'accomplissement de ces devoirs devoit être le moyen infaillible pour y être saint. Ce que je dis, je le dis à tous, s'écrie le Sauveur: Omnibus dico (1).

Ainsi, grands du monde, voulez-vous être saints? ne vous enflez pas de votre élévation; elle vous rendroit odieux; images de Dieu sur la terre, ne faites sentir votre grandeur que par vos bienfaits; vous ne serez grands que pour être saints.

Magistrats placés sur les lis, destinés à rendre la justice, et à décider du sort des hommes, tent toujours en main la balance égale; que jamais l'intérêt ni la prévention ne la fasse pencher. Souvenez-vous que vos arrêts et vos motifs seront pesés un jour dans la balance du canctuaire.

Négocians occupés de votre commerce, que la probité en soit la base; le crédit en sera le soutien. N'enviez pas les grandes fortunes; elles sont quelquefois suspectes de grandes prévarications, et toujours sujettes à de grands revers.

Artisans, réduits à un travail constant et pénible, ne le commencez jamais sans l'offrir à Dieu, pour attirer ses bénédictions. Jésus-Christ même travailla sur la terre; quel modèle pour sanctifier vos actions! quel motif pour adoueir vos travaux!

Pères de famille, voulez-vous être saints l'élevez vos enfans dans la crainte de Dieu; laissez-leur du moins ce précieux héritage; il vaut mieux que celui des trésors.

Mères chrétiennes, ne vous faites pas de la sainteté une idée éclatante et extraordinaire : veillez sur votre domestique, ayez l'œil sur le détail du

(1) Marc. 14.

ménage et d'une sa ville; ne croyez pas ces soins indignes de vous amme forte n'avoit pas d'autres occupations; cependant l'Esprit saint en a fait l'éloge, et c'est sous la noble simplicité de ces traits qu'il la représente.

Enfans, ayez pour vos parens le respect, la soumission, la tendresse; ce n'est qu'à ces marques qu'on peut vous reconnoître pour enfans de Dieu.

Filles chretiennes, voulez - vous être saintes? conservez les bienséances de votre sexe et de votre état; c'est-à-dire, que la pudeur repose sur votre front, que la discrétion dicte toutes vos paroles, que la retenue dirige tous vos regards, que la modestie soit votre plus bel ornement: tels sont vos véritables avantages selon Dieu et selon le monde.

no

pl

de

to

de

co

c'e

no

dr

nir

tan

fait

hui

Domestiques, car la sainteté se communique à tous, souvenez-vous que Jésus-Christ a servi ses apôtres lui-même; servez donc vos maîtres avec exactitude et fidélité sur la terre; à ce prix, vous régnerez un jour dans le ciel.

Ensin, chrétiens, qui que vous soyez, vous ne pouvez être que dans un de ces deux états; ou dans la prospérité, ou dans l'affliction. Etes-vous dans la prospérité, je n'ai que ce seul mot à vous dire: Désiez-vous de votre état; il est dangereux, parce que d'ordinaire l'état de prospérité n'est pas celui qui forme les saints. Pour vous qui gémissez dans l'affliction, votre état est triste et pénible, il est vrai; mais quand je considère le ciel, je vois que donc le chemin du ciel; marchez-yavec résignation, baisez la main qui vous frappe, offrez vos peines en esprit de pénitence pour vos péchés: vous voilà saints, un jour vous serez heureux.

Puisse donc ce sentiment être éternellement gravé dans nos cœurs! Que faut-il faire pour arriver à s le respect, la sout qu'à ces marques our enfans de Dieu. vous être saintes? votre sexe et de vopudeur repose sur dicte toutes vos paus vos regards, que ornement: tels sont n Dieu et selon le

té se communique à s-Christ a servi ses ac vos maîtres avec re; à ce prix, vous

ous soyez, vous ne deux états; ou dans tion. Etes-vous dans eul mot à vous dire: st dangereux, parce périté n'est pas celui us qui gémissez dans te et pénible, il est le ciel, je vois que ms ce chemin; c'est ez-yavecrésignation, e, offrez vos peines ps péchés: vous voilà ureux.

re éternelle**me**nt gral faire pour arriver à XVIIe LECTURE.

181

la sainteté? remplir les devoirs de son état. Et quand je dis devoirs, j'entends les devoirs même les plus ordinaires et les plus communs, ceux que nous avons tous les jours sous nos yeux et entre nos mains: être bon père, bon ami, bon citoyen, bon parent : c'est-à-dire, que pour être saint, il fauroit souvent ne faire que ce que nous faisons. mais le faire autrement que nous le faisons: notre emploi, notre négoce, notre travail, nos prières, nos confessions, nos communions, en un mot, nos actions ordinaires; mais notre emploi avec plus de fidélité, notre négoce avec plus de probité, notre travail avec plus d'assiduité, nos prières avec plus d'attention, nos confessions avec plus de douleur, nos communions avec plus de ferveur; toutes nos actions avec plus d'ordre, d'exactitude, de pureté d'intention: voilà ce qui fait les saints, et les grands saints. En quoi nous sommes bien coupables et bien à plaindre, de ce qu'ayant un moyen si aisé de le devenir, nous le négligeons; c'est-à-dire, qu'ayant des trésors entre les mains, nous les laissons échapper, au hasard de les per-

Elevons donc nos vues et nos sentimens: et dans quelque état que nous puissions être, consacrons nous à la sainteté, et travaillons sans délai à devenir saints.

Mais saints en tout, et dans toutes les circons-

tances, et dans tous les temps.
Saints dans nos pensées, et que notre esprit

n'en conçoive que de dignes de Dieu.

Saints dans nos affections, et que notre cœur, fait pour Dieu, soit fermé à toute affection trophumaine.

Saints dans nos actions: que la grâce en soit le principe, et que la piété en soit l'ame.

Saints dans toutes nos démarches; que tou-

Ba L AME ÉLEVEE A DIEU.

jours elles soient dirigées dans les sentiers de la jus-

Saints dans l'intérieur des maisons, pour y faire régner l'ordre, la concorde et la paix; et saints au déhors, pour y porter l'édification et le bon exemple.

Saints dans le mariage et dans le célibat.

Saints dans l'abondance et dans la disette; saints dans la consolation et dans les épreuves; saints dans les maladies et dans la santé; saints à la vie et saints à la mort; saints dans le temps et saints dans l'éternité. C'est l'heureux terme qui doit tous nous réunir un jour dans la plénitude des saints.

## MEDITATION

# Sur la Sainteté.

Voici les grandes vérités que la sainteté nous présente: qu'elles sont solides! qu'elles sont sublimes! comment ont-elles échappé à nos esprits? ou si elles s'y sont présentées, comment ont-elles fait si peu d'impression sur nos cœurs?

Dieu saint et auteur de toute sainteté, vous seul pouvez leur donner l'efficace et la force; gravezles si profondément dans mon cœur, qu'elles ne s'en effacent jamais, et qu'elles deviennent la règle de toute ma conduite.

Première vérité. Nous ne sommes en ce monde que pour être caints. Voilà la grande affaire qui nous est confiée; toutes les autres peuvent bien nous amuser, et nous partager; mais celle-ci doit nous occuper et nous posséder; toutes les autres peuvent bien être distribuées selon les différens états et conditions de la vie: en sorte que l'une soit l'affaire du négociant, l'autre celle du magistrat, A DIEU. ns les sentiers de la jus-

s maisons , pour y fai-de et la paix ; et saints l'édification et le bon

dans le célibat. dans le cellat.

It dans la disette; saints

s les épreuves; saints

santé; saints à la vie

dans le temps et saints

eux terme qui doit tous

a plénitude des saints.

CION inteté.

que la sainteté nous pré-! qu'elles sont subli-tappé à nos esprits ? ou comment ont-elles fait s cœurs ? oute sainteté, vous seul ce et la force; gravez-mon cœur, qu'elles ne lles deviennent la règle

e sommes en ce monde à la grande affaire qui es autres peuvent bien ager; mais celle-ci doit éder; toutes les autres iées selon les différens en sorte que l'une soit tre celle du magistrat,



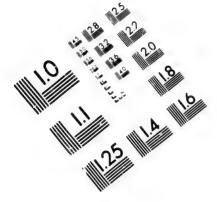



# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)





Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N. Y. 14580 (716) 872-4503





CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



(C) 1983



l'autre celle du courtisan et du souverain : mais celle-ci domine sur toutes les autres, et nous intéresse tous tant que nous sommes ; c'est celle du négociant dans son commerce, du magistrat sur son tribunal, du riche dans son palais, du roi même élevé sur le trône ; parce qu'avant que d'être tout cela nous sommes chrétiens, et que nous ne sommes chrétiens que pour être saints. Non, mon Dieu! vous ne nous avez point mis en ce monde pour être grands, pour être riches, pour être heureux, mais pour être saints. Toutes les autres affaires, sans celle-là, ou nous sont indifférentes, ou nous sont étrangères, ou nous sont funestes. Vérité si constante, que, quand nous réussirions dans toutes les autres, si nous échouons en celleci, tout est perdu sans ressource : au contraire, quand nous échouerions dans toutes les autres, si nous réussissons dans celle-ci, tout est assuré pour toujours. Ame chrétienne! Dieu vous voit livrée en proie à l'amertume des afflictions, accablée sous le poids de la calamité; il voit tomber à côté de vous tout ce qui vous intéresse; il vous voit environnée du débris de vos biens, de votre santé, de votre fortune; mais au milieu de ce désastre funeste, vous vous soutenez, et sur ces débris épars s'élève l'édifice de votre sainteté; vous n'avez rien perdu. C'étoit la seule chose qui vous intéressat véritablement; elle subsiste, tout est sauvé, parce qu'il en faut toujours revenir à cette grande maxime, que nous ne sommes au monde que pour être saints.

J'ài été convaincu de cette grande maxime dans la spéculation; l'ai-je bien suivie dans la pratique? Je sais que je ne suis au monde que pour être saint; ai-je travaillé à le devenir? de quoi me servira d'être pénétré des grandes vérités de la religion, si dans ma conduite elles disparoissent? Mon Dieu!

je ne veux plus vivre que pour me sanctifier; c'est l'unique vue que vous vous êtes proposée, c'est

l'unique que je veux suivre.

Deuxième vérité. Rien de si digne de nous que la sainteté: hommes destinés pour le ciel, que faisons-nous sur la terre, et de quoi nous occuponsnous en ce monde? Accumuler des trésors, établir une fortune, s'élever à un rang distingué; voilà ce qu'on appelle de grandes affaires! le sont-elles en effet? Ne consultons pas les idées des hommes, c'est une balance tromperse; qu'est-ce que la sainteté dans les vues de Dieu? C'est le chef-d'œuvre de ses mains, c'est l'objet de ses complaisances: à ce double titre ne mérite-t-elle pas tous nos soins? Quand autrefois il fallut créer ce vaste univers et le tirer du néant, étendre l'immense capacité des airs, affermir les fondemens de la terre, donner des bornes aux flots de la mer, l'Ecriture nous dit que le Tout-Puissant se jouoit avec son ouvrage: Ludens in orbe terrarum (1); mais s'agit-il de former des saints, de disposer les lumières qui éclairent les saints, les occasions qui préparent les saints, ce n'est plus une main qui se joue avec son ouvrage, c'est un Dieu qui médite, qui souffre, qui donne son sang et sa vie; la sainteté lui paroît mériter tout cela: il falloit toute la sagesse de son conseil pour former un si grand projet, toute la puissance de son bras pour l'exécuter, toute la magnificence de ses trésors pour l'embellir, toute l'effusion de son sang pour le cimenter et le perfectionner.

C'est le chef-d'œuvre de ses mains; c'est encore l'objet de ses complaisances. Avez-vous vu mon serviteur Job? disoit le Seigneur: Considerasti servum meum Job (2)? Grand Dieu! quand du haut du ciel vous considériez l'univers, il y avoit des

(1) Prov. 8. - (2) Job. 1.

our me sanctifier; c'est is êtes proposée, c'est

e si digne de nous que és pour le ciel , que faie quoi nous occuponsnuler des trésors, étaà un rang distingué; randes affaires! le sontons pas les idées des e tromperse ; qu'est-ce mes de Dieu? C'est l**e** c'est l'objet de ses comre ne mérite-t-elle pas trefois il fallut créer c**e** lu néant, étendre l'imiffermir les fondemens nes aux flots de lamer, Tout-Puissant se jouoit s in orbe terrarum(1); s saints , de disposer les aints, les occasions qui est plus une main qui , c'est un Dieu qui méne son sang et sa vie; iter tout cela: il falloi**t** nseil pour former un si ssance de son bras pour ificence de ses trésors lusion de son sang pour

nner. ses mains; c'est encore ces. Avez-vous vu mon Seigneur: Considerasti nd Dieu! quand du haut l'univers, il y avoit des

savans, des grands, des conquérans, des monarques élevés sur le trône; et Job étoit sur son sumier dévoré de la lèpre; cependant c'est sur ce Job affligé que vous fixiez vos regards de complaisance. tont le reste disparoissoit à vos yeux. Oui, une ame sainte, inconnue peut-être dans ce monde, ensevelie dans l'oubli, voilà un spectacle digne de Dieu, juste estimateur de toutes choses, et qui sait discerner le faux éclat des véritables lumières. Aux yeux de la foi rien de si grand, de si excellent et de si digne de Dieu et de nous que la sainteté.

Pénétrez-moi de ce sentiment, ô mon Dieu! tout le reste disparo, ra à mes yeux, et touchera peu mon cœur, parce que tout le reste n'est rien

devant vous.

Troisieme vérité, puisée dans le sein même de nos regrets et de nos peusées. Que faisons-nous pour devenir saints? Qui êtes-vous? d'où venez-vous? où allez-vous? Qui êtes-vous? je spis chré-tien. D'où venez-vous? du sein de Dieu. Où allezvous? à l'éternité. Vous êtes chrétien, vous en avez le nom; en avez-vous les vertus? Vous allez à l'éternité; en prenez-vous le chemin? étranger en cette terre de pélerinage et d'exil, vous souvenez-vous que le ciel est votre patrie? Appelé à l'héritage céleste, tàchez-vous d'attirer la tendresse du père de famille qui vous invite? Vous avez une couronne préparée dans le ciel, pensez-vous qu'elle se donne au mérite?

En qualité de chrétiens, il y a dans nous un grand nom, de grands titres, de grandes espérances; les soutenons-nous par de grands sentimens? Hélas! tout est grand dans nous, à l'ex-

ception des mérites et des vertus.

O mon Dieu! quel est notre aveuglement! Que (:) Job. t.

faisons-nous pour être saints, ou plutôt que ne faisons-nous pas pour nous éloigner des voies de la sainteté? Si on nous disoit que pour être saints il faut prendre une voie toute contraire à celle de l'Evangile, c'est-à-dire, qu'au lieu de la ferveur, du renoncement, de la mortification, de la vigilance, des bonnes œuvres, il faut de la tiédeur, de la dissipation, de la négligence, de l'oisivité, de l'amour-propre, aurions-nous bien à changer dans nos mœurs? et, sans y rien changer, ne serions-nous pas déjà de grands saints?

Voila ce que je me dois dire à moi-même: Qu'aije fait pour devenir saint? Où sont les mortifications que j'ai pratiquées, les pénitences que j'ai exercées, les sacrifices que j'ai faits? Tant de dissipation dans ma conduite, tant d'inutilité dans mes occupations, tant de làcheté dans mes œuvres, tout cela est-il bien propre à m'ouvrir les voies de la sainteté et à m'y conduire? Encore une fois, que faisons-nous pour devenir saints? et à quel titre espérons-nous être placés parmi eux?

Quatrieme vérité. Cependant, si nous ne sommes pas saints, que serons-nous un jour ? et de quoi nous servira tout le reste qui nous occupe, qui nous agite, qui nous transporte? Quand nous voyons les enfans se jouer entre eux dans les amusemens que porte leur âge, nous sommes surpris de les voir s'occuper si sérieusement à des riens: Ce sont des enfans, disons-nous; hélas! à ce prix, que d'enfans dans le monde, et dans un âge bien avancé! Car enfin, en comparaison des grands objets que l'éternité et la sainteté nous présentent, les amusemens des enfans sont-ils plus vains que nos occupations prétendues importantes? Quand est-ce donc que la foi nous dessillera les yeux? Attendons-nous, pour les ouvrir, que la mort vienne les fermer pour toujours? Nous aurons ac-

nts, ou plutôt que ne s éloigner des voies de oit que pour être saints ite contraire à celle de a'au lieu de la ferveur, rtification , de la vigi-, il faut de la tiédeur , gligence , de l'oisivité , s-nous bien à changer y rien changer, ne se-

ids saints? re à moi-même : Qu'ai-Où sont les mortificales pénitences que j'ai j'ai faits? Tant de dis-, tant d'inutilité dans làcheté dans mes œupropre à m'ouvrir les conduire ? Encore une devenir saints? et à tre placés parmi eux? ant, si nous ne somnous un jour 2 et de este qui nous occupe, nsporte? Quand nous itre eux dans les amu∽ nous sommes surpris eusemeut à des riens : ious ; hélas! à ce prix, , et dans un âge bien paraison des grands teté nous présentent, ont-ils plus vains que importantes? Quand dessillera les yeux? ouvrir, que la mort urs? Nous aurons acquis de grands biens, nous serons parvenus à de grands honneurs; nous aurons tenu un rang dans le monde; allons donc avec cela nous présenter au tribunal du souverain juge, et à ces titres demandons-lui ses récompenses destinées aux Saints.

Ah! qu'on comprendra bien alors la vérité immuable de cet oracle du sage: Vanité des vanités, tout n'est que vanité sur la terre! Vanité des biens qui périssent : vanité des hommes qui éblouissent; vanité des plaisirs qui séduisent, vanité du monde qui trompe, vanité de la vie qui passe, vanité de

tout homme qui n'est pas saint.

O mon ame! la grace ne vous l'a-t-elle pas dit mille fois? mille fois la voix de la conscience ne vous l'a-t-elle pas annoncé, qu'un jour viendroit que vous seriez détrompée de vos folles erreurs? Semblable à un homme qui sort d'un profond sommeil, vous serez toute surprise, toute alarmée de voir tout passer comme un songe: vous avez refusé de le croire durant votre vie, la mort viendra le graver sur les cendres de votre tombeau, et vous arracher malgré vous ce triste, ce dernier et ce funeste aveu, qu'il falloit être saint, et que, pour n'avoir pas été saint, on sera éternellement malheureux.

L'arrêt sera porté un jour: peut-être cet arrêt éternel est-il déjà suspendu sur nos têtes, et viendra-t-il bientôt retentir à nos oreilles; et nous ne pensons pas à en mériter les faveurs, ou à en prévenir les rigueurs; et il viendra nous surprendre avant que nous ayons mis la première main à ce grand ouvrage de notre sainteté. Elle sera vengée; et si nous lui avons refusé notre cœur et nos soins dans le temps, elle nous arrachera des regrets et des larmes dans l'éternité.

O mon Dieu! où en suis-je? Et quel éclat de lumière vient frapper mes yeux? éclairez-les sur mes

fautes, de peur qu'ils ne se ferment sur mes mal-heurs : la sainteté se présente encore à moi ; je vais lui ouvrir mon cœur', lui consacrer les jours qui me restent à vivre. Heureux s'il m'en reste assez pour commencer, continuer et finir ce grand ouvrage, qui auroit dù m'occuper durant toute ma

#### RÉFLEXION.

Nous lisons souvent la vie édifiante des saints; nous en sommes touchés, nous les admirons: quand est-ce que nous les imiterons? Point de famille qui n'ait donné quelque saint au ciel, et où l'on ne puisse dire: Nous sommes les enfans des saints, A-t-on conservé le précieux héritage de leurs exemples et de leurs vertus?

Cétoient des saints, dit-on souvent dans le monde, quand on entend racon, er leurs grandes actions; et que prétendons-nous donc être nous-mêmes? voulous-nous n'avoir de part qu'avec les réprouvés? nous voulons vivre selon notre condition, et nous ne pensons pas que la première de toutes, c'est d'être saint.

Serons-nous un jour au nombre des saints? Chacun de nous à parmi eux une place marquée; aurons-nous le bonheur de l'occuper un jour ? ou notre infidélité nous en excluera-t-elle à jamais ?

On dit qu'il en coûte pour être saint; et voudrions-nous nous sanctifier sans qu'il nous en coûtât rien?

Il en coûte pour être saint, adorable Sauveur! il faudra donc que vous portiez tout seul le fardeau de la croix! On craindra de se char-ger de la moindre partie pour vous l'adoucir; on voudroit avoir part à votre gloire sans en avoir aucune à vos souffrances et à vos don-

#### PRIÈRE.

Dire de bonté et de sainteté, en méditant les grands objets que de sointet outs présente, nous en sommes touchés, pénétrés. Rien de si vrai, nous disons-nous; si nous pensions à ces grandes vérités, nous serions tous des saints. Mais pourquoi, ô mon Diru! n'y pensous-nous pas? A quoi pensons-nous donc? et quand est-ce que nous y penserous? Est-il rien de plus intéressant pour nous? Ah! je le comprends, si nous méditions profondément ces grandes, ces immunbles vérités, elles produiroient dans nous les impressions les plus salutaires; elles éclaireroient nos esprits, elles toucheroient nos cœurs, elles nous détacheroient du monde et de nous-mêmes; elles rectifieroient nos idées, elles réformeroient notre conduite et nos mœurs; elles nous convaincroient, nous toucheroient, nous conver-tiroient; nous serions en effet tous des saints, et le changement admirable qu'elles apéreroient dans nous vous feroit bénir, ô Dieu des miséricordes! au fieu qu'en les éloignant, nous restons toujours plongés dans nos anciennes misères, au risque de devenir les victimes de

A DIEU.

ferment sur mes male encore à moi ; je vais insacrer les jours qui s'il m'en reste assez et finir ce grand ouiper durant toute ma

M. Josephinies i

des saints; nous en sommes st-ce que nous les imiterons? que saint au ciel, et où l'on ns des saints. A-t-on conservé et de leurs vertus?

nt dans le monde, quand on et que prétendons-nous donc ir de part qu'avec les réprouondition, et nous ne pensons l'être saint. saints ? Chacun de nous à par-

ous le bonheur de l'occuper un uera-t-elle à jamais?

saint; et voudrions-nous nous n? le Sauveur! il faudra donc que

croix! On craindra de se charadoucir; on voudroit avoir part vos souffrances et à vos dou-

méditant les grands objets que mmes touchés, pénétrés. Rien nus pensions à ces grandes vérisis pourquoi, ô mon Dieu! n'y ous donc? et quand est-ce que us intéressant pour nous? Ah! profondément ces grandes, ces t dans nous les impressions les esprits, elles toucheroient nos nonde et de nous-mêmes; elles nous toucheroient, nous converles saints, et le changement adus vous feroit bénir, ô Dieu des lant, nous restons toujours plomisque de devenir les victimes de

XVIIIº LECTURE.

189

vos vengeances, pour n'avoir pas voulu servir de monument à la

C'en est donc fait, ô mon Dieu! je vais me rendre à la sainteté: je l'ai trop long-temps négligée, je vais lui consacrer mon cœur, mes soins, tous les jours de ma vie. O heureux jours! jours précieux! si je les avois tous employés à la sanctification de mon âme. Aidez-moi, mon Dieu, à marcher daus ce chemin c.i. m'a été jusqu'à présent inconnu; faites que je ne travaille, que je ne vive plus que pour devenir saint, c'est la grande grâce et l'unique bonheur que je désire désormais en ce monde; j'ose encore l'espèrer de votre bonté.

#### PRATIQUES.

1º Jz commencerai par remplir inviolablement tous les devoirs de mon état; en cela consiste la sainteté.

a° Je me prescrirai chaque jour mes pratiques de piété, et je les observerai fidèlement.

3° Je ne chercherai point une sainteté d'éclat, mais plutôt une

sainteté humble et formée au pied de la croix. 4º Je fréquenterai les personnes saintes, et je tâcherai de les imiter. Enfin je me dirai souveat que je ne suis au monde que pour dovenir saint.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# DIX-HUITIÈME LECTURE.

SUR L'EXCELLENCE DE LA GRACE SANCTIFIANTE.

Rien de si important, et même de si nécessaire pour nous, que de connoître quels sont l'excellence et le prix de la grâce, et par là même quels soins nous devons avoir de la conserver, si nous avons le bonheur de la posséder.

1° La grâce sanctifiante est le principe de notre élévation à un ordre surnaturel et divin: état sublime où, en vertu de la grâce, nous sommes destinés à une fin surnaturelle, à la passion intime de Dieu, à l'éclat de la lumière de gloire, aux délices de la vision intuitive, c'est-à-dire, destinés à voir Dieu face à face, à le posséder en lui-même, à le découvrir, non plus à travers les nuages d'une

connoissance abstraite et obscure, mais dans la plénitude des splendeurs de sa gloire. Aussi, dès que nous possédons cette grâce, de quels titres glorieux ne sommes-nous pas honorés? Dironsnous, qu'en vertu de cette grace sanctifiante, nous sommes élevés au-dessus de nous-mêmes; qu'elle nous donne un rapport intime avec Dieu; que dès lors nous avons part à l'amitié, à la tendresse même de Dien? Tout cela est grand et sublime; mais le prince des Apôtres porte encore plus loin ses pensées; et, éclairé des lumières de cette gra-ce même dont il fait l'éloge, il s'exprime en des termes qui auroient de quoi nous surprendre, si l'Esprit saint même n'en étoit le garant et l'auteur. Il ne craint pas d'assurer qu'en vertu de la grace sanctifiante, nous sommes faits comme partipans de la nature divine : Divinæ consortes naturæ (1); parce que la grâce sanctifiante forme, en quelque manière, dans nous une nouvelle vie, que ce n'est plus nous qui vivons, mais Dieu même qui vit dans nous. Quelle gloire! Une foible créature pouvoit-elle espérer d'y être jamais élevée?

2º Nouveau privilége: la grâce sanctifiante est le titre de notre adoption en qualité d'enfans de lieu. Mes frères, disoit autrefois le disciple bienaimé, voyez, comprenez, admirez quelle est la bonté du Père des miséricordes envers nous, que non-seulement nous soyons appelés, mais que nous soyons en effet les enfans du Dieu: Ut filit nominemur, et simus (2). Jésus-Christ est Fils de Dieu par essence, nous le sommes par adoption: c'est la foi même qui nous l'apprend. O vous tous qui avez le bonheur de possèder la grâce! vous êtes les enfans de Dieu. L'esprit saint nous rend

<sup>(1) 2</sup> Petr. 1.

<sup>(</sup>a) Joan, 3.

A DIEU.

bscure, mais dans la sa gloire. Aussi, dès grâce, de quels titres as honorés? Dironsràce sanctifiante, nous e nous mêmes; qu'elle ime avec Dieu ; que dès amitié , à la tendresse est grand et sublime; porte encore plus loin s lumières de cette gràge, il s'exprime en des noi nous surprendre, si étoit le garant et l'aussurer qu'en vertu de la sonunes faits comme pare : Divince consortes natuce sanctifiante forme , en nous une nouvelle vie, ui vivons , mais Dieu mê-Quelle gloire! Une foible pérer d'y être jamais éle-

: la grace sanctifiante est on en qualité d'enfans de it autrefois le disciple bieniez , admirez quelle est la ricordes envers nous, que oyons appelés, mais que s enfans du Dieu: Ut filii ). Jésus-Christ est Fils de s le sommes par adoption : pus l'apprend. O vous tous le posseder la grâce! vous n. L'esprit saint nous rend ce précieux témoignage, et nous autorise à donner à Dieu le doux nom de père, in quo clamamus: Abba Pater (1).

Avons-nous jamais bien pénétré à combien juste titre nous disons souvent à Dieu notre Père, Pater? et lorsqu'offrant chaque jour l'hommage de nos prières nous lui avons adressé cette consolante parole, en avons-nous jamais compris tout le sens et connu toute l'étendue? Comprenons-la du moins aujourd'hui ; et quand dans la suite nous la lui adresserons, disons-le dans ces doux sentimens; disons-le toujours avec une nouvelle tendresse, Pater, mon Dien et mon Père; mais en même temps souvenons-nous que le Père que nous invoquons est au ciel, pour nous apprendre que la terre que nous habitons est pour nous un lieu de pélerinage et d'exil, que le ciel est notre véritable patrie, que c'est là où nous devons aspirer; parce qu'un fils doit s'unir à son père pour avoir part à sa gloire et à son héritage.

3° C'est le nouveau droit que nous donne la grace sanctifiante, le droit à l'héritage céleste; car, en nous rendant enfans de Dieu, la grâce nous rend par la même les héritiers de sa gloire, et les cohéritiers de Jésus-Christ même: Cohæredes autem Christi (2). Dans le monde, un père qui auroit un fils digne de lui, ne pourroit sans quelqu'injustice, en adopter d'autres, parce que l'héritage ne peut être partagé entre plusieurs sans que chacun en souffre dans son partage. Il n'en est pas ainsi de vous, ô mon Dieu! vous adoptez tous les hommes pour fils : la multitude des adoptés ne diminuera en rien les trésors du partage. Les trésors célestes de vos grâces sont comme la lumière; ils ne perdent rien à se communiquer; je

(2) Rom. 1.

192

ne profite pas moins des rayons du soleil que si j'étois le seul au monde à les recueillir. Que tous les enfans de Dien ouvrent leur cœur à la grâce, le Père des miséricordes a de quoi les remplir. Tels doivent donc être mes sentimens en qualité d'enfant de Dieu: en levant les yeux au cie!, en voyant cette gloire, ces trésors, ces délices, ces couronnes, ces sceptres, je puis dire: Volà mon partage. Les enfans des hommes auront des héritages dans la région des morts; le mien est dans la région des vivans; le Père céleste me l'a préparé dans son sein; la grâce m'en assure la possession.

4º La grace sanctifiante porte encore plus loin ses faveurs; et pour combler notre bonheur, même dès cette vie, elle fait que Dieu vient lui-même dans nous, et fixe son séjour dans notre ame. En vertu de la grace sanctifiante, il réside dans elle; il la possède par sa présence; il l'éclaire par sa sagesse; il la soutient par sa puissance; en sorte que Dieu se trouve dans elle comme un roi dans le sein de son empire, pour y régner; comme un père dans sa famille, pour y présider; comme un pasteur dans son troupeau, pour le conduire. Notre cœur devient dès lors comme une espèce de paradis vivant, capable d'attirer Dieu sur la terre; en sorte que, selon la consolante pensée d'un saint Père, si Dieu n'étoit pas immense, et si, par son im-mensité, il ne remplissoit pas le ciel et la terre, il quitteroit en quelque manière le ciel pour venir dans cette ame, tant il a de tendresse pour elle. Tous les biens célestes, toutes les vertus de concert y résident; la foi avec son flambeau, l'espérance avec tous ses vœux, la charité avec toutes ses ardeurs, les esprits bienheureux eux-mêmes se font une gloire d'être avec une ame en état de grâce; tout le ciel semble être avec elle, parce que Dieu ui-même est dans elle.

Que

te

ne

οù

des

que Avi

ave

seri

XVIII\* LECTURE.

CTURE.

ayons du soleil que si es recueillir. Que tous leur cœur à la grâce, a de quoi les remplir. s sentimens en qualité nt les yeux au cic!, en résors, ces délices, ces je puis dire: Vodà mon mmes auront des hérinorts ; le mien est dans re céleste me l'a préparé en assure la possession. porte encore plus loin der notre bonheur, mêque Dieu vient lui-même r dans notre ame. En ver-, il réside dans elle ; il la l l'éclaire par sa sagesse; ance ; en sorte que Dieu e un roi dans le sein de er ; comme un père dans der ; comme un pasteur le conduire. Notre cœur que espèce de paradis viieu sur la terre ; en sorte pensée d'un saint Père, ense, et si, par son imit pas le ciel et la terre , il anière le ciel pour venir a de tendresse pour elle. toutes les vertus de conec son flambeau, l'espé-, la charité avec toutes ses eureux eux-mêmes se font ne ame en état de grâce ; avec elle , parce qu**e D**ieu

A DIEU.

Que si cela est ainsi, si la grâce sanctifiante est la source féconde d'où découlent tant de biens à la fois, si elle est la précieuse rosée qui répand tant d'influences célestes, la terre promise où naissent tous ces fruits de bénédiction, y a-t-il quelqu'un qui ne soupire après elle, qui n'en admire la beauté, qui n'en désire la possession, qui ne lui donne son estime et son cœur, qui ne la préfère à tous les biens et à tous les trésors de la terre, qui ne la regarae comme le seul et unique bien digne de fixer nos regards, nos vœux, nos désirs et nos cœurs? Et qu'est-ce en effet que tout le reste sans elle? Trônes, sceptres, couronnes, sans la grâce, tout retombe dans son néant, et par elle tout est relevé, tout est grand. Voyons cet homme pauvre, abandonné, couvert de haillons aux yeux du monde , c'est un objet de mépris, tout au plus de compassion; or cet homme en apparence si méprisable, s'il a la grâce, est plus grand aux yeux de Dieu que tous les conquérans et les rois de la terre, s'ils en sont privés. Voyons au contraire cet heureux du siècle, ce grand de la terre: selon le monde, tout est grand dans lui, tout ce qui l'environne est éclat; mais n'a-t-il pas la grâce, c'est un objet d'indignation aux yeux de Dieu; il ne le voit qu'avec dédain, il ne le supporte qu'avec horreur. La grâce, la grâce, voilà le principe de la véritable grandeur.

En voulons-nous une preuve bien sensible, et un exemple bien frappant? Allons le chercher: et où? Non dans le palais des grands, non sur le trône des rois, non à la tête des armées parmi les conquérans, mais sur le fumier du saint homme Job. Avez-vous vu mon serviteur Job? dit le Seigneur avec une espèce de complaisance: Considerâsti servum meum Job (1)? Oui, Seigneur, nous l'a-

Ame élev.

Oue

194 L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

vons vu; mais dans quel état? couvert d'un horrible ulcère, rongé tout vivant de vers. Hé bien! cet homme en apparence frappé du ciel, c'est l'homne de ma droite, c'est l'objet de mes complaisances, à qui j'ai confié le soin de ma gloire qui fait la matière de mon triomphe. A travers les nuages qui l'environnent, je vois briller les rayons de ma grâce. A la vue de cette grâce, le lieu même où il est placé devient une espèce d'autel érigé à ma gloire; ses vers sont les ministres bien moins de mes vengeances que de mes miséricordes; et Job lui-même est la précieuse victime qui m'est immolée; je la reçois des mains de la grâce; jamais sacrifice plus précieux ne fut offert à mon cœur. Allez donc et considérez les grands dans leurs palais, les riches dans leur abondance, s'ils n'ont pas la grâce, je ne les connois pas, ou je ne les connois que pour les frapper d'anathème. Job sur son fumier est plus grand à mes yeux que les rois élevés sur le trône; Job couvert d'une lèpre est plus cher à mon cœur que les rois couverts de la pourpre.

O grâce céles e! si vous êtes le digne objet des

O grâce céleste! si vous êtes le digne objet des complaisances de Dieu même, quelle place devezvous tenir dans l'idée et l'estime des hommes?

#### MÉDITATION

Sur le même sujet.

ÈCLAIRÉ de vos divines lumières, je comprends, à mon Dieu! que la grace sanctifiante est tout à la fois le bien le plus précieux, le bien le plus nécessaire, et cependant le bien le plus exposé. Quels soins ne dois-je donc pas lui donner pour la conÉLEVÉE A DIEU.

quel état? couvert d'un hortout vivant de vers. Hé bien! parence frappé du ciel, c'est ite, c'est l'objet de mes comii confié le soin de ma gloire . le mon triomphe. A travers les nnent, je vois briller les rayons vue de cette grâce, le lieu mêlevient une espèce d'autel érigé rs sont les ministres bien moins que de mes miséricordes; et la précieuse victime qui m'est ois des mains de la grâce ; japrécieux ne fut offert à mon et considérez les grands dans ches dans leur abondance, s'ils e, je ne les connois pas, ou je e pour les frapper d'anaihème. er est plus grand à mes yeux que le trône; Job couvert d'une lèà mon cœur que les rois cou-

re. ! si vous êtes le digne objet des Dieu même , quelle place devezidée et l'estime des hommes ?

## MÉDITATION

ur le même sujet.

divines lumières, je comprends, le la grâce sanctifiante est tout à plus précieux, le bien le plus nélant le bien le plus exposé. Quels donc pas lui donner pour la conXVIIIe LECTURE.

195

server! Ah! que c'est avec juste raison que vous nous dites par la bouche du sage: Conservez avec soin votre cœur, et dans votre cœur le précieux trésor de la grâce: Omni custodid serva cor tuum(1). Mais, hélas! que pourront tous mes soins, si vous

ne les soutenez de votre secours?

1° Conserver la grâce avec soin, parce qu'elle est pour nous le bien le plus précieux. Le soin qu'on a de se conserver la possession d'un bien doit être proportionné à la grandeur du bien qu'on possède; et à mesure que le bien est plus grand, le soin doit être aussi plus ardent; or qu'est-ce que la grâce pour nous? C'est un bien, c'est le premier des biens, c'est le plus grand des biens, c'est le plus solide des biens , et à proprement parler, c'est même le seul et unique bien, puisque la grâce devient pour nous la source de tout autre bien. Et de quels biens cette grâce ne devient-elle pas pour nous la source féconde? Excellence de la grâce, quoi de si grand? Richesses de la grâce, quoi de plus précieux ? mais surtout délices de la grace, quoi de plus doux et de plus consolant? La paix de l'ame, la tranquillité de la conscience, le repos du cœur, cette sainte confiance en Dieu, ces doaceurs ineffables, ces momens de consolation qui donnent un avant-goût des délices céles-

Ames justes, ames fidèles dont j'envie le sort, n'est-ce pas ce que vous avez éprouvé dans ces momens heureux où vous avez pensé revenir à Dieu, où vous êtes rentrées dans sa grâce? Qu'avez-vous éprouvé, que douceur, que consolation et que paix? Si vous avez versé des larmes, qu'étoient-ce que des larmes de joie?

Ce jour n'a-t-il pas été le plus heureux de vos jours? La grâce n'est-elle pas pour vous cette terre délicieuse d'où découlent le lait et le miel? Le seul

(1) Prov. 4.

- 5

bien de la grâce ne vous a-t-il pas tenu lieu de tout autre bien?

Et puis-je moi-même, ô mon Dieu! sans être touché et pénétré, me rappeler cet heureux moment où, éclairé de votre grace, j'eus le bonheur de me rendre à vous? Mais pourrois-je, sans l'ingratitude la plus monstrueuse, m'exposer à perdre le précieux dépôt de votre grâce, après l'avoir recouvrée? et ne me rendrois-je pas à jamais indigne de vos dons et de votre cœur?

2° Conserver la grâce avec soin, parce que la grâce est pour moi le bien le plus nécessaire. De quoi me serviroient tous les autres biens sans celui de la grâce? que sont pour moi tous les autres biens? Avec la grâce je puis tout, et j'ai tout. Sans la grâce de Dieu, je n'ai rien, je ne puis rien, et je ne suis rien; eussé-je tous les autres trésors, sans la grâce je vis dans la plus triste indigence; eussé-je tous les plaisirs, toutes les joies de la terre, sans la grâce puis-je les goûter? Bien si nécessaire, que, sans la grâce, jamais je ne pourrai rien mériter pour le ciel: toutes mes actions seront stériles, toutes mes œuvres mortes, tous mes talens enfouis, tous mes pas seront perdus et hors de la voie. Sans la grâce, jamais je n'aurai entrée dans le ciel, et je ne pourrai être qu'éternellement malheureux.

Aussi que n'ont pas fait, que n'ont pas souffert les Saints pour rappeler ou pour conserver cette grâce? Solitaires et anachorètes, que faites-vous dans les déserts et ensevelis tout vivans dans les antres et les cavernes? Ah! me dites-vous, c'est que nous portons un trésor, et nous le portons dans des vases fragiles; la solitude la plus retirée ne nous a pas paru un asile trop assuré pour le mettre à couvert. Saints pénitens, que je vois pâles, défigurés, languissans, pourquoi vous livrer

ÉE A DIEU. a-t-il pas tenu lieu de tout

, ô mon Dieu! sans être appeler cet heureux moe grace, j'eus le bonheur ais pourrois-je, sans l'inieuse , m'exposer à perdre re gràce, après l'avoir reois-je pas à jamais indigne

cœur?

avec soin, parce que la en le plus nécessaire. De s les autres biens sans cet pour moi tous les autres puis tout , et j'ai tout. Sans ii rien , je ne puis rien , et e tous les autres trésors, s la plus triste indigence; toutes les joies de la terre, s goûter? Bien si nécese , jamais je ne pourrai rien ites mes actions seront stés mortes, tous mes talens eront perdus et hors de la

fait , que n'ont pas souffert er ou pour conserver cette achorètes, que faites-vous sevelis tout vivans dans les Ah! me dites-vous, c'est trésor, et nous le portons ; la solitude la plus retirée n asile trop assuré pour le ts pénitens , que je vois pâsans, pourquoi vous livrer

ais je n'aurai entrée dans le

e qu'éternellement malheu-

ainsi à tant de pénitences et de rigueurs? L'air retentit de vos sanglots, la terre est arrosée de vos larmes. Hélas! me répondez-vous du fond de vos antres, c'est que nous connoissons le prix de la grace, et que nous craignons notre fragilité. Et vous surtout, invincibles martyrs, glorieux athlètes de la foi, pourquoi paroissez-vous sur les échafauds, au milieu des brasiers ardens? Pourquoi vois-je vos membres déchirés et nageant dans des fleuves de sang? Vous me répondez par la voix même de ce sang: Nous mourons, nous mourons avec joie, et nous donnerions mille vies pour conserver la vie de la grâce.

Mon Dieu, que ces sentimens sont grands ! qu'ils sont désirables! sont-ce les miens? La grace me les avoit inspirés ; les ai-je gravés et conservés dans mon cœur? O que ceux-là sont henreux, ô mon Dieu! qui n'ont jamais perdu le précieux trésor de la grâce! quel bonheur! ce précieux trésor n'est-il pas préférable à tous les trésors de la terre? Que de regrets, que de larmes ils se sont épargnés durant la vie ! que d'alarmes au mo-

ment de la mort!

3º Enfin, conserver la grâce avec soin, parce qu'elle est exposée à mille ennemis et à mille dangers. La grâce est un miroir; le moindre souffle peut en ternir l'éclat: c'est une fleur que le moindre vent peut abattre et slétrir : c'est un germe précieux; un trop grand air peut l'étousser et le faire périr. Mais d'ailleurs de combien d'ennemis n'est-elle pas assaillie! et quels efforts ne font-ils pas pour nous la ravir! Hors de nous, autour de nous, au dedans de nous, tout conspire sa perte: hors de nous, les démons qui, en lions rugissans, cherchent sans cesse une proie pour la dévorer ; autour de nous, un monde pervers qui, par mille objets dangereux, veut nous séduire et nous per-

vertir; dans nous, mille passions violentes, ennemis domestiques et plus redoutables, toujours soulevés, toujours conjurés, toujours acharnés

contre nous et contre la grâce.

O don de Dieu! ô grace précieuse! comment vous soutiendrez-vous environnée de tant d'ennemis? Comment pourrez-vous subsister dans une terre si étrangère, à moins que, par des soins assidus, une vigilance continuelle, une crainte salutaire, une sainte frayeur, nous ne tàchions de vous garantir et de vous préserver?

Que faut il donc faire, ô mon Dieu! et quels moyens faut-il prendre pour la conserver? Ce qu'on fait tous les jours dans le monde pour un bien qu'on estime et qui est précieux; car en ce point le monde même peut servir de modèle.

Nous-mêmes, pour la conservation de nos biens, de notre santé, de notre vie, que ne faisons-nous point? Jamais assez de soins, de précautions, de ménagemens. A la moindre incommodité, nous nous alarmons; au moindre mal, nous ne sommes presque plus à nous. Pourquoi? Il s'agit de la vie.

O mon Dieu! jusqu'à quand les enfans du siècle seront-ils p!us sages et plus éclairés que les enfans de la lumière? Et quoi! aveugles que nous sommes, nos biens, nos fortunes, notre santé, notre vie, nous sont-ils plus chers, plus précieux que la grâce de Dieu, que la vie de la grâce? Ah! prenons, pour la conserver, tous les moyens que la sagesse, la raison, la foi, nous inspirent; humilité, vigilance, retraite, prières, mais sur toutes choses, la fuite des occasions.

êt ap se

el

se

Non, je le comprends, je le seus, ô mon Dieu! il n'est point de vertu si bien établie, point de résolution si forte et si efficace qui tienne longtemps contre certaines occasions dangereuses. En vain me rassurerois-je sur la sincérité de mes sence précieuse! comment vironnée de tant d'ennerous subsister dans une ns que, par des soins as-

inuelle, une crainte sair, nous ne tàchions de

préserver ? , ô mon Dieu! et quels

pour la conserver? Ce dans le monde pour un est précieux; car en ce nt servir de modèle.

la conservation de nos e notre vie, que ne faiassez de soins, de préas. A la moindre incommons; au moindre mal, e plus à nous. Pourquoi?

quand les enfans du sièet plus éclairés que les enquoi! aveugles que nous s fortunes, notre santé, plus chers, plus précieux ne la vie de la grâce? Ah! rver, tous les moyens que foi, nous inspirent; hute, prières, mais sur touoccasions.

s, je le seus, ô mon Dieu! si bien établie, point de efficace qui tienne longoccasions dangereuses. En ur la sincérité de mes senXVIII LECTURE.

199

timens, sur la fermeté de mes propos; si je m'expose, je succomberai; si je me jette dans l'occasion, l'occasion me perdra; je dois regarder mes passions comme un flambeau mal éteint qui fume encore, et qui, à la moindre occasion, peut se rallumer et causer un nouvel incendie. Fuyons, prions et tremblons; c'est l'unique moyen de persévérer et de nous sauver.

Ce que je puis me dire, dans les sentimens de la foi; ce que je dois à jamais graver dans mon cœur, c'est que la grâce est un si grand bien, que quand nous mettrions dans une balance tous les biens de ce monde, les honneurs et tout leur éclat, les richesses et tous leurs trésors, les plaisirs et tous leurs attraits; tout cela mis en parallèle avec la grâce, disparoît devant elle, et s'éclipse par son éclat.

La grâce est un si grand bien, qu'à proprement parler c'est le seul dont la possession mérite nos vœux et nos soins, dont la perte mérite nos regrets et nos larmes.

La grace est un si grand bien, que c'est l'unique trésor que nous possédions en ce monde, et qui nous restera quand nous en sortirons.

La grâce est un si grand bien, que, quand pour l'acquérir, ou de peur de la perdre, il faudroit sacrifier nos biens, quelque grands qu'ils soient, notre santé, quelque précieuse qu'elle puisse être, notre vie même, quelque chère qu'elle doive nous être, il ne faudroit pas balancer un instant, mais appeler à notre secours l'héroïsme chrétien, présenter la tête et recevoir le coup, offirir le cœur, et laisser enfoncer le poignard, plutôt que de laisser donner atteinte à la grâce.

La grâce est un si grand bien, qu'entre un prédestiné et un damné, entre un saint et un réprouvé, il n'y a d'autre différence que celle que met devant Dicu cette grâce à jamais précieuse.

/.

Ce que je puis et ce que je dois encore ajouter, c'est que la grâce est un si grand bien, qu'il n'y a rien sur la terre qui puisse m'en donner une juste idée: pour le concevoir, il faut m'élever jusqu'au ciel, jusqu'au trône même de Dieu. Un Dieu, voilà son auteur; le sang d'un Dieu, voilà son prix; le bonheur même de Dieu, voilà sa récompense.

Enfin la grâce est quelque chose de si grand, de si précieux, que, quand un jour nous irons devant Dicu, et paroître à son jugement, si nous avons le bonheur de la posséder, notre jugement sera fait, notre sentence portée, notre sort assuré; sans que nous répondions, la grâce parlera pour nous; et si avec elle nous allons nous présenter à la porte du ciel, l'entrée du ciel nous sera ouverte, et sa possession à jamais assurée. O mon ame! veillez donc constamment sur vous-ruème, et conservez à jamais le plus grand et le plus précieux de tous les dons de Dieu: Omni custodià serva cor tuum.

#### PRIÈRE.

O mow Dieu! que n'ai-je pas à déplorer, à me reprocher envers votre grâce? vous me l'aviez donnée à mon baptême; bientôt j'en eus perdu le trésor. A peine les lumières de la raison avoient éclairé mon ame, que les ténèbres du péché vinrent se répandre sur elle, peut-être ai-je en le malheur de vivre, de gémir long-temps dans cet état du péché. Quand je suis revenu à vous, vous m'avez rendu cette grâce précieuse; l'ai-je conservée avec soin ? Combien de fois, avec quelle présomption l'ai-je exposée, et à rombien de dangers! Ai-je le bonheur de la possèder à présent? La conserverai-je jusqu'à la fin? Je vous la demande, ò mon Dieu! co n'est que de vous que je puis l'attendre; je l'espère de votre bouté. Si vous m'accordez ce bonheur, je n'ai plus rien à désirer sur la terre.

#### PRATIQUES.

<sup>1</sup>º Consinénza notre ame coume l'épouse de Dieu; si la grâce y règue, c'est une épouse chérie : si elle la perd, c'est une épouse indigne, Dieu le rejete et la répudie.

<sup>2</sup>º Regarder noire ame comme l'image de Dieu; tant qu'elle a la grâce, c'est une image éclatante; si la grâce se retire, c'est une image défigurée, et qui fait horreur.

ie je dois encore ajouter, si grand bien, qu'il n'y ouisse m'en donner une voir , il faut m'élever juse même de Dieu. Un Dieu, d'un Dieu, voilà son prix; eu, voilà sa récompense. lque chose de si grand, and un jour nous irons e à son jugement, si nous posséder , notre jugement e portée, notre sort assundions, la grâce parlera lle nous allons nous pré-, l'entrée du ciel nous sera n à jamais assurée. O mon tamment sur vous-rième,

# IÈRE.

à déplorer, à me reprocher envers nnée à mon baptème ; bientôt j'en cus umières de la raison avoient éclaire péché vinrent se répandre sur elle, le vivre, de gémir long-temps dans s revenu à vous, vous m'avez rendu nservée avec soin? Combien de fois, user vec avec sour r commen de lois, xposée, et à combien de dangers! Ai-je présent ? La conserverai-je jusqu'à la ou Dieu! co n'est que de vous que je votre bouté. Si vous m'accordez ce signe aur la terre. sirer sur la terre.

plus grand et le plus pré-

s de Dieu : Omni custodid

# TIQUES.

onnne l'épouse de Dieu; si la grâce y e : si elle la perd, c'est une épouse iuudie.

une l'image de Dieu; tant qu'elle a la te; si la grâce se retire, c'est une ima-

3º Penser que nous portons le trésor de la grâce dans des vases fragiles; une chute nous le ravit peut-être à jamais.
4º Prier souvent le Seigneur de nous soutenir dans les occasions

où sa grâce seroit exposée; prendre garde de nous y exposer imprudemment nous-mêmes, de peur d'y périr.

## 

# DIX-NEUVIÈME LECTURE. L'ESPÉRANCE CHRÉTIENNE.

Nous naissons dans les larmes, nous vivons dans les épines, nous mourrons dans les douleurs : voilà notre course; si l'attente d'un sort plus heureux ne nous soutenoit, quel seroit le comble de notre malheur! L'espérance seule peut faire notre force et notre soutien. Et voici le double avantage qu'elle nous procure, dans les deux points de vue les plus tristes pour nous: elle nous console dans toutes les peines de la vie; elle nous adoucit toutes les rigueurs de la mort; et cela par la vue et l'attente des biens éternels qu'elle nous présente. Ouvrons donc nos eœurs à cette douce espérance, capable de tempérer les amertumes de notre exil, en nous montrant l'heureux terme de la céleste patrie.

1º L'espérance nous console dans toutes les peines de cette vie. Le monde ne nous offre d'ordinaire que des sujets d'inquiétudes et de chagrins.

Qu'est-ce, hélas! que notre vie sur la terre? Nous semblons n'être au monde que pour sonffrir; les afflictions et les peines naissent sous nos pas; nous marchons par un chemin tout semé de croix et d'épines; nous nourrissons du pain de nos larmes, nous ne comptons nos jours que par nos malheurs; chaque moment voit grossie le torrent d'amertume dans nos croix et nos peines :

de toutes parts elles viennent fondre sur nous. Tout contribue à nous rendre la vie toujours plus amère; nos parens nous abandonnent, nos amis nous trahissent, nos projets échouent: au dedaus de nous-mêmes, que de troubles, que d'inquiétudes, que d'agitations, que de peines secrètes auxquelles l'esprit et le cœur sont livrés en proie! la santé dépérit, le corps s'affoiblit, mille infirmités

viennent l'assaillir.

202

Nous souffrons tous ; c'est le partage des enfans d'Adam, depuis le berceau jusqu'au tombeau, depuis le sceptre jusqu'à la houlette; on souffre dans tous les temps, on souffre dans tous les états, chacun a sa croix; et si la voix de tous les affligés pouvoit se faire entendre dans tout l'univers, de tontes parts on entendroit un concert lugubre de cris de gémissemens, de sanglots qui sortiroient de fond des cœurs, du sein des familles, du centre des palais, et feroient retentir les airs de sons lamentables; des pères affligés, des mères désolées, des épouses noyées dans leurs larmes, des malades dans la langueur, des pauvres dans l'indigence, des captifs dans les fers: voilà l'homme, et les maux auxquels il est condamné durant le cours de sa vie mortelle.

O mon Dieu! Dieu de bonté, est-ce pour cela que vous nous avez mis au monde? et au milieu de tant de ténèbres, ne serez-vous luire aucun rayon de consolation? Venez, espérance salutaire, unique remède à nos maux, unique asile dans nos douleurs, venez adoucir la rigueur de nos peines. En effet, l'espérance chrétienne vient-elle à notre secours, et, dans les maux que nous souffrons en cette vie, nous présente-t-elle les biens que nous pouvons, que nous devons attendre de l'autre; vient-elle ouvrir nos yeux aux trônes, aux couronnes, aux délices que l'éternité nous pré-

nent fondre sur nous. dre la vie toujours plus bandonnent, nos amis ets échouent: au dedans oubles, que d'inquiétude peines secrètes auxsont livrés en proie! la ffoiblit, mille infirmités

est le partage des enfans ı jusqu'au tombeau, deoulette ; on souffre dans re dans tous les états , voix de tous les afflidre dans tout l'univers, roit un concert lugubre de sanglots qui sorti-, du sein des familles, eroient retentir les airs pères affligés, des mès noyées dans leurs larlangueur, des pauvres otifs dans les fers : voilà xquels il est condamné mortelle.

bonté, est-ce pour cela au monde? et au milieu ferez-vous luire aucun enez, espérance salutaire, ex, unique asile dans nos la rigueur de nos peines. Étienne vient-elle à notre naux que nous souffrons ente-t-elle les biens que s devons attendre de l'auos yeux aux trônes, aux que l'éternité nous préXIXº LECTURE.

203

pare, quand les nuages du temps seront dissipés, et le terme des épreuves expiré : ah! dès lors l'esprit rentre dans le calme, le cœur commence à s'ouvrir à la paix, la sérénité reparoît dans l'ame. Quel fonds en effet de consolation, quand on peut se dire à soi-même : Je souffre, il est vrai, dans cette vie, mais j'en espère une autre; je gémis sur la terre, mais je suis fait pour le ciel; tout finira dans ce monde, les plaisirs comme les peines, les joies comme les chagrins; à quoi bon s'attacher aux uns, se laisser abattre par les autres? Un jour viendra qu'il ne restera aucune trace, ni des uns ni des autres; la mesure des maux passagers étant comblée, les biens véritables succéderont pour ne finir jamais. O jour de l'éternité, que l'espérance fait luire à mes yeux, que vous êtes bien capable d'adoucir nos peines, de tarir nos larmes! Peut-être ce grand jour se levera-t-il bientôt sur moi : je le vois, je l'entends, je l'espère ; à cette vue, tous mes maux ont comme disparu; ils entrent dans l'économie de mon salut. J'ai des péchés, il faut les expier; j'attends une couronne, il faut la mériter; je dois river au terme de la céleste patrie, il faut soutenir les épreuves du pélerinage et de l'exil qui doit y conduire. Que cette vie courte et périssable se passe donc dans les afflictions et les larmes, pourvu qu'une vie meilleure, une vie éternelle et durable m'introduise un jour dans son sein: dans cette espérance, mes peines loin d'être pesantes et amères , me deviennent précieuses et consolantes. Espérance chrétienne | ce sont la les douceurs

Espérance chrétienne l'ce sont là les douceurs que vous m'annoncez; après m'avoir présenté le calice, j'en bois toute l'amertume, et je n'y trou-

ve plus que délices.

i° Que si l'espérance chrétienne est si consolante dans les maux de la vie, combien n'est-elle

þ

pas encore plus efficace contre les alarmes et les frayeurs de la mort, soit que cette mort nous menace nous-mêmes, soit qu'elle nous enlève ce que nous avons de plus cher au monde! La mort ne se présente d'ordinaire à nous que sous les idées de solitude, d'abandon, de destruction, d'anéantissement; c'est qu'on ne la considère que dans les nuages du temps : mais l'espérance chrétienne veut-elle ouvrir les yeux, tirer le voile et présenter les idées plus salutaires d'un avenir éternel et immense qu'elle nous annonce, tout change de face, tout se présente sous un nouveau jour; elle console, elle ranime, elle rassure l'homme dans tout, et la mort n'a plus rien de ce qu'elle offroit d'affligeant; car enfin ce que l'homme perd en mourant est bien peu de chose en comparaison de ce qu'il attend ; ce qu'il regrette ne lui ôte rien de ce qu'il espère; si dans cette prétendue solitude Dieu nous reste, nous n'avons rien perdu; bientôt nous allons tout trouver et tout posséder dans lui seul.

Pour l'idée de destruction, c'est la plus fausse et la plus injurieuse de toutes les idées. Bien loin qu'à la mort nous soyons détruits et anéantis, c'est alors au contraire que nous commençons à respirer et à vivre: le moment de la mort est pour nous un vrai principe de vie; nous quittons une vie pénible et mortelle pour entrer dans une vie durable et sans fin: à notre naissance, notre ame est descendue sur la terre pour entrer dans une prison; à la mort, la prison se dissout, et l'ame entre dans la liberté des enfans de Dieu. Doux sommeil, qui introduit dans le sein du véritable repos! heureux terme, qui finit l'exil dans le séjour des morts pour donner entrée dans la région des vivans!

Ainsi en est-il de nous à la mort; ainsi en sera-

E A DIEU. ontre les alarmes et les ue cette mort nous me-'elle nous enlève ce que au monde! La mort ne rous que sous les idées le destruction , d'anéanla considère que dans l'espérance chrétienne tirer le voile et présens d'un avenir éternel et nonce, tout change de ıs un nouveau jour; elle rassure l'homme dans rien de ce qu'elle offroit e que l'homme perd en chose en comparaison de egrette ne lui ôte rien de cette prétendue solitude avons rien perdu; bienver et tout posséder dans

ction, c'est la plus fausse outes les idées. Bien loin ns détruits et anéantis, que nous commençons à oment de la mort est pour e vie; nous quittons une pour entrer dans une viere naissance, notre amerison se dissout, et l'ame es enfans de Dieu. Doux dans le sein du véritable qui finit l'exil dans le sénner entrée dans la région

us à la mort ; ainsi en sera-

t-il encore, si la mort nous enlève quelque personne qui nous étoit chère. Animé par les vues de la foi , éclairé du c'écste flambeau de l'espérance, entre dans une maison de deuil, je irouve l'ami, l'épouse, le père, le fils, tous noyés dans les larmes ; la mort leur a enlevé une personne chérie. Et pourquoi vous affliger ainsi à l'excès de sa perte? pourquoi regarder cette mort dans le temps, au lieu de la considérer en vue de l'éternité que l'espérance promet? Tendre fils, vous avez perdu un père: il n'est point perdu; il a terminé son voyage, il est arrivé au bout de sa course, il est auprès du père commun, il intercède pour son enfant: un ami a perdu son ami; il n'est point perdu pour toujours; il en est séparé pour un temps, mais il espère bientôt le rejoindre; Dieu est le lien qui doit les réunir à jamais : une mère a perdu un fils; est-il donc perdu sans retour? non; elle le voit vivant dans Dieu même; il étoit sorti de son sein pour vivre sur la terre ; il est rentré dans le sein de Dieu pour y vivre toujours : une épouse a perdu son époux ; consolez-vous, épouse éplorée, il n'est rien moins que perdu; il est allé préparer les voies, il n'a fait que vous précéder, il vous attend dans le sein de l'immortalité, pour s'y réunir à jamais ; le voilà qui vous appelle du haut du ciel, il vous tend les bras, empre é de vous recevoir dans le sein du céleste Epoux.

O vous donc, qui que vous soyez, dit l'Apôtre, gardez-vous bien de vous affliger comme ceux qui n' ont point d'espérance: Nolite contristari sicut qui spem non habent. Ecoutez la voix qu'elle vous fait entendre; voyez le terme où elle vous appelle; considérez la place qu'elle vous prépare, la couronne qu'elle vous présente; et dans cette douce attente, recevez les afflictions comme des grâces, les croix comme des faveurs, les maux passagers

206 L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

comme la source des biens invariables, la mort même comme le passage à une vie immortelle et

durable.

Dieu de bonté, c'est dans vos promesses qu'est fondée cette douce espérance: affermissez-la dans nous par la foi; animez-la par la charité; faites que nous la soutenions par nos œuvres, par nos prières, par une confiance en vos bontés, par un abandon total à votre providence. Encore quelques années d'épreuves et de combats sur la terre, et la victoire nous introduira triomphans dans le ciel.

### EFFUSION DE COEUR,

# Ou sentimens de confiance en Dieu.

J'ESPÈRE en vous, ô mon Dieu! ô Dieu saint, Dieu bon, Dieu puissant! et c'est en vous seul que j'espère; hors de vous, en qui pourrai-je mettre ma confiance? Non, je n'espère pas en mes mérites. Hélas! que suis-je à vos yeux que misère, que péché? Et ma vie, loin de me rassurer, que peut-elle me présenter, que des sujets de crainte et de défiance?

Je ne mets pas mon appui dans le monde; je n'ai que trop éprouvé combien il est trompeur et perfide, combien d'ames ont compté sur lui, et en ont été les victimes. Le monde, loin de faire des heureux et des saints, que peut-il former que des infortunés et des réprouvés?

Je n'établirai pas ma confiance dans les secours des hommes. Ah! malheur a qui s'appuie sur des bras de chair! foibles mortels, ils ne peuvent rien pour eux-mêmes, que pourront-ils pour le bonA DIEU.

invariables, la mort une vie immortelle et

s vos promesses qu'est ce: affermissez-la dans par la charité; faites nos œuvres, par nos en vos bontés, par un vidence. Encore quele combats sur la terre, uira triomphans dans

E COEUR,

nfiance en Dieu.

n Dieu! ô Dieu saint, let c'est en vous seul ous, en qui pourrai-je n, je n'espère pas en mes e à vos yeux que misère, in de me rassurer, que que des sujets de crainte

ppui dans le monde; je mbien il est trompeur et ont compté sur lui, et Le monde, loin de faire , que peut-il former que prouvés?

onfiance dans les secours ur a qui s'appuie sur des rtels , ils ne peuvent rien ourront-ils pour le bonAIX' LECTURE.

207

heur des autres? Ils sont aujourd'hui, et demain ils ne seront plus; quels secours peut-on attendre de ce qui n'est que cendre et que poussière?

Ce n'est donc qu'en vous seul que je puis et que je dois espérer, ô mon Dieu! et dans vous je trouve les motifs solides, les fondemens inébranlables de ma confiance.

J'espère en votre miséricorde infinie ; J'en ai abusé, je le sais; mais je sais que ses trésors sont inépuisables. Tant de pécheurs, comme moi, en ont abusé, et n'en ont pas été rejetés quand ils sont venus se jeter entre ses bras; un David homicide, une Magdeleine pécheresse, un Manassès coupable, un Augustin pénitent, seront des monumens éternels de cette miséricorde sans bornes. Hélas! si elle n'étoit pas infinie, ne serions-nous pas tous perdus sans ressource? Dieu de bonté, faites-moi ressentir les effets de cette miséricorde ineffable; ce n'est qu'en ce monde que vous pouvez l'exercer; après notre mort, ce sera le règne de votre seule justice : ayez donc pitié de mon ame taudis que je respire sur la terre : votre justice aura toute l'éternité pour punir ; pardonnez tandis qu'il est

ble dans vos vengeances.

J'espère encore, et j'espère tout des mérites de Jésus-Christ. C'est là le tondement assuré de ma confiance. Adorable Sauveur! quand je pense à tout ce que vous avez fait et souffert pour moi, comment pourrois-je ne pas espérer en vous?

temps, et montrez en pardonnant que vous êtes

grand en bonté, comme vous montrez, en pu-

nissant à jamais, que vous êtes juste et redouta-

Quand je vois que vous êtes descendu du ciel sur la terre pour sauver les pécheurs;

Quand je considère que vous n'avez vécu en ce monde que pour les attirer tous à vous;

Quand j'entre dans le sein de votre saint tem-

208 L'AME ELEVÉE A DIEU.

ple, et que, portant les regards de la foi sur vos autels, je vous y trouve, en qualité de victime, offert chaque jour en sacrifice pour nous;

Quand surtout je monte en esprit sur le Calvaire, et que je vois votre sang précieux couler à grands flots sur les pécheurs pour obtenir leur pardon, votre cœur adorable percé et ouvert pour les recevoir, votre dernier soupir élevé vers le ciel pour leur attirer la grâce de la réconciliation avec celle de la pénitence; comment tant de voix, et des voix si touchantes n'animeroient-elles pas ma confiance, ne me présenteroient-elles pas un asile contre mes craintes et mes alarmes? Dieu de bonté, sauvez des ames qui vous ont coûté si cher, et ne perdez pas le fruit de vos souffrances, de votre sang et de votre mort.

Je sais, ô mon Dieu! que, pour que mon espérance ne soit pas vaine et présomptueuse, ja dois l'animer par mes œuvres, et la soutenir par ma correspondance à vos grâces. Vous m'avez créé sans moi, vous ne me sauverez pas sans moi; aussi suis-je bien résolu de travailler au salut de mon ame. Animé par ma confiance en votre bonté, je respecterai votre sainte loi, j'observerai vos commandemens, je détesterai mes péchés, je tâcherai de les expier par mes larmes, je veillerai sur moi-même, je réprimerai mes passions, je combattrai les funestes penchans de mon cœur, je serai à l'égard de mon prochain ce que je désire qu'il soit envers moi.

Dans ces saintes dispositions que votre grâce m'inspire, j'espère en vous, mon Dieu! Vous êtes ron créateur, mon sauveur et mon père; j'espère que vous m'accorderez le pardon de mes péchés, quelque grands qu'ils soient; la grandeur même de mes offeuses que je déteste, loin de l'ébranler, sera un nouveau motif de m'affermir dans mon espé-

s regards de la foi sur vos e, en qualité de victime, acrifice pour nous; onte en esprit sur le Caltre sang précieux couler à écheurs pour obtenir leur orable percé et ouvert pour

nier soupir élevé vers le ciel ice de la réconciliation avec comment tant de voix, et n'animeroient-elles pas ma enteroient-elles pas un asile mes alarmes? Dieu de bonté, rous ont coûté si cher, et

de vos souffrances, de votre

eu! que, pour que mon esvaine et présomptueuse, io sœuvres, et la soutenir par à vos grâces. Vous m'avez ne me sauverez pas sans moi; solu de travailler au salut de ma confiance en votre bonre sainte loi, j'observerai vos détesterai mes péchés, je tâpar mes larmes, je veillerai réprimerai mes passions, je stes penchans de mon cœur, mon prochain ce que je désire

dispositions que votre grâcem vous , mon Dieu! Vous êtessauveur et mon père ; j'espère erez le pardon de mes péchés , ls soient ; la grandeur même de léteste , loin de l'ébranler , sera de m'affermir daus mon espérance. Je vous dirai avec le prophète pénitent : Vous aurez pitié de moi, Dieu saint, parce que mes péchés sont grands: Propitiaberis peccato meo, multum est enim: parce que, plus ils sont grands à vos yeux, plus ils feront éclater votre bonté et triompher votre grâce.

J'espère que vous me soutiendrez dans les misères et les épreuves de cette vie pour en supporter les peines, pour en essuyer les revers, pour me soumettre avec résignation à toutes les dispositions de votre providence, quelles qu'elles puissent être sur moi; tout ce qui me viendra de votre main paternelle sera reçu avec un cœur résigné.

J'espère surtout que vous viendrez à mon aide au moment de ma mort, que vous ne me délaisserez pas dans les angoisses de ce passage du temps à l'éternité. Ce sera surtout alors que j'aurai besoin de votre assistance, que je réclamerai votre secours pour finir ma course dans les sentiers de la sainteté et de la justice.

J'espère enfin que vous m'accorderez votre grace en ce monde, et votre gloire en l'autre.

Tels sont les motifs, le fonds et les objets de ma confiance, ô mon Dieu! Daignez lui donner les caractères qui doivent la rendre agréable à vos yeux.

Faites que mon espérance soit intime et gravée dans le fond de mon cœur; que non-seulement ma bouche, mais tous mes sentimens vous disent: J'espère en vous: In te, Domine, speravi.

Faites que mon espérance soit ferme, que rien ne soit capable de l'ébranler. Non, ni les hommes, ni le monde ni toutes les puissances de l'enfer conjurées contre moi, ne pourront altérer les sentimens d'une confiance que j'aurai établie dans le Dieu de mon cœur: Non confundar in æternum.

Faites que mon espérance soit constante, qu'elle m'accompagne jusqu'au dernier moment, qu'elle me suive jusqu'au tombeau; et lors même que vous me frapperez du coup de la mort, que ma confiance vous consacre mes derniers soupirs. Tels sont les sentimens dans lesquels je désire de vivre, et avec lesquels j'espère mourir.

et avec lesquels j'espère mourir.

O mon Dieu! comment, dans cette douce et ferme espérance, ne supporterai-je pas toutes les peines de cette vie mortelle à la vue de la vie immortelle qui m'est préparée?

Comment, dans l'attente des biens suprêmes du ciel, ne me détacherai-je pas des biens périssables du monde?

Comment, à la vue de la céleste patrie, ne me regarderai-je pas sur la terre comme dans un lieu d'exil?

Comment ne me ferai-je pas une sainte violence durant quelques jours, pour avoir part aux délices d'une éternité bienheureuse? Beau ciel, terme de mes désirs, soyez l'unique objet de mes vœux, l'unique désir de mon cœur, l'unique occupation de ma vie et de tous les momens qui me restent à gémir et à soupirer après mon bonheur.

#### RÉSOLUTIONS.

n° Jz mettrai toute ma confiance en Dieu seul, et jamais elle ne sera confondue.

a° Dans les peines, les chagrins, les revers, les événemens les plus tristes et les plus désolans, je redoublerai ma confiance, et j'espérerai, s'il le faut, contre toute es érance. 3° Mes fautes mêmes et mes péchés, dès que je les déplore,

<sup>3</sup>º Mes fautes mêmes et mes péchés, dès que je les déplore, m'humilieront, m'affligeront, mais neme décourageront point ; je craindrai le Seigneur, mais j'espéraire niu; l'espérance n'ête point la crainte; la crainte n'altère point l'espérance; l'une et l'autre contribuent de concert, au reaud ouverge de notes salut.

ramidrat le segment, inais pespectaer unit, l'espérance ; l'une et l'autre contribuent de concert au grand ouvrage de notre salut.

4º Je soutiendrai ma confiance par la pratique solide des honnes œuvres. Je dois tout espérer de Dieu pour mon salut, mais je ne dois rien négliger moi-même pour me sauver.

A DIEU.

soit constante, qu'elle nier moment, qu'elle u; et lors même que de la mort, que ma derniers soupirs. Tels quels je désire de vivre, purir.

, dans cette douce et orterai-ie pas toutes les e à la vue de la vie im-

e des biens suprêmes du as des biens périssables

la céleste patrie , ne me re comme dans un lieu

e pas une sainte violence our avoir part aux déliireuse ? Beau ciel, terme que objet de mes vœux , ur , l'unique occupation nomens qui me restent à mon bonheur.

TIONS.

ce en Dieu seul , et jamais elle ne

ns, les revers, les événemens les e redoublerai ma confiance, et j'es-

e redouinciar insessione es cance.
péchés, dés que je les déplore,
ais ne me décourageront point : je
erai en lui ; l'espérance n'ôte point
it l'espérance ; l'une et l'autre conage de notre salut.

age de notre satut. par la pratique solide des bonnes Dieu pour mon salut, mais je ne r me sauver.

# VINGTIÈME LECTURE.

### SUR LA CHARITÉ CHRÉTIENNE.

C'EST ici la vertu propre et comme le vrai caractère de la religion; la charité en est la base, le soutien, l'ornement: elle en renferme l'esprit, elle en inspire les sentimens.

Vertu aimable; elle fait le lien des cœurs, les charmes de la société, les délices et les douceurs de la vie.

Vertu sublime; elle élève nos cœurs, elle nous donne entrée dans le cœur de Dieu même, elle y puise toutes ses affections.

Vertu consolante; quels biens, quels avantages ne fait-elle pas goûter, par la paix, l'union, la concorde qu'elle produit?

Vertu féconde; elle devient le germe de toutes les vertus, qui marchent comme sous ses étendards; elle est même l'accomplissement de toute la loi.

Vertu céleste ; elle nous vient du ciel, elle nous y conduit, elle nous en rend comme les citoyens, et nous en assure la possession.

Mais surtout vertu absolument et indispensablement nécessaire, si nous voulons être Chrétiens, prendre l'esprit de l'Evangile, être au nombre des enfans de Dieu. Sans la charité, point de salut: le manque de charité est une des plus grandes marques de réprobation.

Aussi que ne nous ont pas annoncé les apôtres sur cette grande vertu! quels éloges pour la célébrer! quel soin de la recommander! quelle fidélité à la pratiquer! Aussi saint Jean, l'apôtre de la charité par excellence, lui consacre-t-il toutes les

effusions de son cœur: Ut diligatis invicem (1): Aimez-vous les uns les autres. Aussi saint Paul montre-t-il toutes les ardeurs de son zèle en faveur de cette vertu. Alter aiterins onera portate: Aidez-vous mutuellement (2). Aussi les premiers Fidèles étoient - ils regardés comme n'ayant entre eux qu'un cœur et qu'une ame: Cor unum et ani-

ma una (3).

Aussi Jésus-Christ même nous a-t-il intimé le précepte de la charité, comme son précepte propre, et celui qu'il a tonjours eu plus à cœur: Hoc est præceptum meum ut diligatis invicem. Je dis plus, aussi nous l'a-t-il annoncé comme un précepte nouveau et propre de la nouvelle alliance: Mandatum novum do vobis (4). Mais comment est-ce donc un précepte nouveau? La charité n'est-elle pas aussi ancienne que le monde même? Il est vrai que la charité en général et pour le fond est aussi ancienne que le monde: mais la charité chrétienne, telle que Jésus-Christ l'a ordonnée, est un précepte en effet nouveau, dans l'esprit et la perfection où il l'a portée.

D'où il s'ensuit que la charité chrétienne est une vertu nouvelle, toute divine, ce terme pris à la lettre, à la rigueur, dans toute sa significa-

tion et sa force.

Vertu nouvelle et divine dans son auteur: c'est Jésus-Christ même qui nous l'a enseignée, recommandée, expressement ordonnée, comme son précepte propre et particulier: Hoc est praceptum

meum (5).

Veriu nouvelle et divine dans son objet: c'est Jésus-Christ que nous aimons dans le prochain; et dans la personne du prochain nous considérons la personne de Jésus-Christ même: Quod uni ex

(1) Joan. 13. — (2) Galat. 6. — (3) Act. 4. — (4) Joan. 13. (5) Joan.

A DIEU.

diligatis invicem (1):
res. Aussi saint Paul
rs de soa zèle en faerius onera portate: Aicomme n'ayant entre
ne: Cor unum et ani-

nous a-t-il intimé le me son précepte proseu plus à cœur: Hoc is invicem. Je dis plus, comme un précepte uvelle alliance: Manle La charité n'est-elle onde même? Il est vrai pour le fond est aussi is la charité chrétienl'a ordonnée, est un lans l'esprit et la per-

charité chrétienne est e divine, ce terme pris uns toute sa significa-

dans son auteur: c'est s l'a enseignée, recomnnée, comme son pré-: Hoc est præceptum

dans son objet: c'est ons dans le prochain; chain nous considérons at même: Quod uni ex (3) Act. 4. — (4) Joan. 13. minimis meis fecistis, mihi fecistis (1): Ce que vous ferez au moindre des miens, vous l'aurez fait à moi-même.

Vertu nouvelle et divine dans son modèle: nous devons nous aimer, mais nous devons nous aimer comme Jésus-Christ nous a aimés, et du même amour que Jésus-Christ nous a aimés: Diligite invicem, sicut et ego dilexi vos (2).

Vertu nouvelle et divine dans son étendue; on disoit aux anciens: Vous aimerez votre prochain, et vous heïrez vos ennemis: Dictum est antiquis (3). Et moi, dit Jésus-Christ, je vous ordonne d'aimer vos ennemis mêmes: Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros. C'est par là, et ce n'est que par là que vous deviendrez les enfans du Père céleste, qui fait pleuvoir sur le juste et l'injuste, et lever son soleil sur les méchans comme sur les bons: Ut sitis filii patris vestri (4).

Disons donc, charité chrétienne, vertu si sublime qu'elle prend sa source dans le cœur de Dieu même; qu'elle consacre tous les sentimens du cœur de l'homne; que son observation accomplit la loi; que celui en qui la charité réside, réside lui-même dans le sein de Dieu: Qui manet in charitate, in Deo manet (5); et que comme la charité couvre la multitude des péchés, de même renferme-t-elle l'assemblage et l'accomplissement de toutes les vertus: Qui diligit, legem implevit (6).

Mais aussi vertu tellement nécessaire, que sans elle la religion ne couronne aucune vertu; tellement nécessaire, qu'elle fait le caractère propre et distinctif du véritable chrétien, du disciple de Jésus-Christ, d'avec celui qui ne l'est pas: In hoc cognoscent homines quia discipuli mei estis, si dilexeritis invicem (7); tellement nécessaire, que de

<sup>(1)</sup> Matth. 15. — (2) Joan. 13. — (3) Matth. 5. — (4) Matth. 5. — (5) Joan. 4. — (6) Rom. 13. — (7) Joan. 13.

même que celui qui a la charité demeure dans Dieu et a le principe de vie, aussi celui qui est hors de la charité est hors de Dieu et dans un état de mort et de damnation: Qui non diligit manet in morte (1); en un mot, vertu tellement nécessaire, que quand on en viendroit à opérer des miracles, à transporter les montagnes, à livrer son corps aux tourmens, aux tyrans, à la mort, si on n'a pas la charité, on n'est rien devant Dieu, ou l'on n'est qu'un objet de colère, frappé de tous ses anathèmes, et exposé à toute la rigueur de ses vengeances: Charitatem autem non habuero, nihil sum (2).

Avons-nous jamais bien compris ce que c'est que la charité chrétienne aux yeux de Dieu et dans les vues de la foi? Nous en connoissons à présent l'excellence toute divine; nous en comprenons la nécessité absolue et indispensable. Il est temps de considérer quels en sont et en doivent être les vrais caractères.

Les voici, pris sur le modèle de Jésus-Christ même, tracés de sa main, et comme scellés de son sang: *Diligite invicem, sicut ego dilexi vos*. Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés moi-même.

### MEDITATION

### Sur les caractères de la Charité.

La charité chrétienne, pour être véritable et sincère, doit avoir trois caractères sacrés: charité surnaturelle dans son motif; charité universelle dans son objet; charité efficace dans ses œuvres: sans cela, elle est inconnue à la religion, et réprouvée de Dieu même.

(1) Joan. 13. -- (2) Cor. 13,

demeure dans Dieu delui qui est hors de dans un état de mort il manet in morte (1); cessaire, que quand s miracles, à trans-r son corps aux tour, si on n a pas la chant, ou l'on n'est qu'un pus ses anathèmes, et ses vengeances: Cha-

nihil sum (2),
compris ce que c'est
x yeux de Dieu et dans
connoissons à présent
ous en comprenons la
ensable. Il est temps de
en doivent être les vrais

modèle de Jésus-Christ et comme scellés de son *it ego dilexi vos*. Aimezpnme je vous ai aimés

TION

de la Charité.

our être véritable et sinractères sacrés: charité otif; charité universelle efficace dans ses œuvres: ue à la religion, et réMon Dieu! Dieu des miséricordes, dont le cœur n'est que douceur et que bonté, dont les entrailles ne sont que charité et que tendresse, apprenez-moi à connoître et à pratiquer une vertu qui est la vertu propre de vos enfans.

### PREMIER POINT.

Charité surnaturelle dans son motif : c'est-à-dire, qu'il faut aimer son prochain pour Dieu et en vue de Dieu. On aime le prochain, mais souvent d'un amour naturel et par des motifs tout humains. De là, que de charités fausses, défectueuses, rejetées de Dieu!

On aime quelqu'un, parce qu'il a avec nous une certaine conformité d'humeur et de caractère; parce qu'il plait, parce qu'il amuse, parce qu'il nous fait du bien, parce qu'on en attend, et qu'il peut nous en faire. Ce n'est point aimer en chrétien; un honnête paien peut aimer ainsi, et porter jusque la les sentimens de son cœur. Disciples de Jésus-Christ, soyons ses imitateurs, et prenons des sentimens plus dignes de lui. Comprenons la différence essentielle, l'intervalle immense qu'il y a entre charité et sympathie, entre charité et inclination naturelle, entre charité et reconnoissance, entre charité et intérêt, entre charité et politique, entre charité et liaison de chair et de sang. Soyons bien convaincus que jamais nous n'aimerons notre prochain en chrétiens, tant que dans le prochain nous aimerons autre chose que Dieu et en vue de Dieu; c'est-à-dire, tant que dans la personne du prochain nous ne verrons pas la personne de Jésus-Christ même, de qui notre charité doit émaner comme de son principe, et à qui elle doit tendre comme à sa fin.

Vous nous avez aimés, adorable Sauveur! mais comment et de quel amour ? Vous nous avez aimés

L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

d'un amour tout surnaturel et divin. Nu motif ne vous intéresse pour nous, que votre seule bonté et la gloire de votre Père céleste. C'est le divin modèle que vous nous proposez; et nous, bien éloignés de ce grand modèle, souvent ou nous manquons de charité, ou nous n'avons qu'une charité tout humaine, toute naturelle, toute profane. Mille motifs indignes dégradent nos sentimens; mille vues terrestres altèrent notre charité. Nous nous cherchons en tout, dans nos goûts, nos inclinations, nos intérêts; vous n'entrez pour rien dans nos affections. Quelle récompense pouvons-nous en attendre? Et au lieu de récompense, ne devons-nous pas souvent craindre vos châtimens?

### SECOND POINT.

Charité universelle dans son objet. Notre charité doit s'étendre à tous, sans acception de personne, parce que tous sont renfermés sous le non et la qualité de prochain. Rien de si vaste, et en même temps rien de si borné que le cœur humain. Il porte ses affections sur mille objets étrangers et souvent dangereux, et il les refuse aux objets qui devroient lui être chers et respectables. Dans les vues de la religion, nous devrions considérer ce vaste univers comme la maison de Dieu, tous les hommes comme une grande famille, dont Dieu est le père, et dont nous sommes tous les enfans, et dès lors nous aimer tous en Dieu, notre père commun. De là, quelle union dans les cœurs! quelle paix, quelle concorde régneroit dans le monde!

Mais qu'arrive-t-il, ô mon Dieu? c'est qu'on n'a qu'une charité resserrée, bornée à un certain nombre, à un certain choix de personnes; tout le reste devient étranger et indifférent.

On

DIEU. et divin. Nui motif s, que votre seule ère céleste. C'est le proposez; et nous, modèle, souvent ou , ou nous n'avons toute naturelle, toute es dégradent nos sens altèrent notre chas en tout, dans nos s intérêts ; vous n'enctions. Quelle récomtendre? Et au lieu de us pas souvent crain-

OINT.

son objet. Notre chasans acception de pert rentermés sous le nom Rien de si vaste, et en rné que le cœur humain. mille objets étrangers il les refuse aux objets rs et respectables. Dans nous devrions considéme la maison de Dieu , ine grande famille , dont nous sommes tous les aimer tous en Dieu, no-, quelle union dans les elle concorde régneroit

mon Dieu? c'est qu'on rée , bornée à un certain oix de personnes ; tout le indifférent.

On dit: mais comment aimer tout le monde? On a souvent à vivre avec des personnes si peu aimables, si peu raisonnables, remplies de tant de défauts. C'est un homme ou vif et inquiet, ou colère et emporté, ou bizarre et capricieux ; le moyen de l'aimer, quand à peine on peut le supporter? On dit : c'est un mauvais caractère, un mauvais cœur, sans sentimens, sans retour; c'est une personne d'une humeur si pénible, si difficile, si extraordinaire: non, un ange ne tiendroit pas avec elle. Que ne dit-on pas pour autoriser le manque de charité dans certaines personnes?

Tout cela autant de prétextes, autant d'illusions que la charité réprouve et condamne. On ne demande pas pour le prochain une affection sensible, qui ne dépend pas de nous; mais une charité solide et réelle, qu'inspire la religion. Dans ce sens, nous devons aimer notre prochain; et dans notre prochain, tous les hommes, malgré leurs défauts, leurs imperfections, leurs vices mêmes, comme Jésus-Christ nous a aimés, mal-

gré nos misères et nos défauts.

Voyons, considérons parmi tous les hommes; cherchons-en un qui ne soit pas l'ouvrage de Dieu, l'image de Dieu, le prix du sang d'un Dieu, et on nous permet de ne p. l'aimer ; mais si tous sont en effet l'ouvrage de Dieu, et rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous devons les aimer tous, sans en excepter un seul; et s'il y en a un que nous exceptions, c'est Jésus-Christ même que nous exceptons.

O mon Dieu, sur ce principe, que n'ai-je pas à craindre, et à me reprocher à l'égard de la charité? Puis-je même appeler de ce nom les sentimens que j'ai eus envers tant de personnes pour qui je n'ai que de l'indifférence et de l'insensibilité, peut-être de l'éloignement et de l'aversion? Ame élev.

Je borne mon cœur à certaines personnes, les autres n'y out point de part: vous les aimez, et elles me sont étrangères, vous me les recommandez, et je les délaisse; vous m'ordonnez de les aimer, et je crois beaucoup faire de ne point les haïr. Est-ce donc là la charité dont vous m'avez fait un précepte si positif dans son obligation, et si universel dans son étendue? Dilatez mon cœur, ô mon Dieu! ouvrez les entrailles de ma charité à tous les hommes qui sont l'ouvrage de vos mains, l'objet de votre miséricorde, et le prix de votre sang adorable.

### TROISIÈME POINT.

Charité surtout efficace dans ses œuvres. Si la charité consistoit en paroles, jamais siècle si charitable que le nôtre; jamais tant de promesses, de démonstrations d'amitié, d'offres de service, de protestations d'attachement et de zèle, en un mot, de charité apparente; et cependant le pauvre souffre, le malade gémit, l'affligé soupire. On le sait, on le voit, et on l'abandonne à son sort; et on dit qu'on aime son prochain, et qu'on a de la charité. Non, la charité ne consiste point dans les paroles, mais dans les effets. Il en est de la charité comme de la foi: sans les œuvres, foi morte, et charité morte.

Formons dans nous une charité bienfaisante, qui se montre par les effets, qui fasse parler non-seulement les discours, mais les actions; non-seulement les offres, mais les services; et s'il le faut, les sacrifices. Ainsi Jésus-Christ nous a aimés: ainsi nous ordonne-t-il de nous aimer. Il y a des pauvres, soulageons-les; il y a des malades, assistons-les; il y a des affligés, consolons-les; il y a des ignorans, instruisons-les; en un mot, il y a des œuvres de miséricorde, pratiquons-les. En cela consiste la charité véritable et solide.

es personnes, les auous les aimez, et elles e les recommandez, donnez de les aimer, de ne point les haïr, nt vous m'avez fait un obligation, et si uni-Dilatez mon cœur, ò silles de ma charité à ouvrage de vos mains, de, et le prix de votre

#### POINT.

dans ses œuvres. Si la les, jamais siècle si chaais tant de promesses, lié, d'offres de service, ement et de zèle, en un e; et cependant le paunit, l'affligé soupire. On l'abandonne à son sort; prochain, et qu'on a de té ne consiste point dans es effets. Il en est de la sans les œuvres, foi mor-

ne charité bienfaisante, ets, qui fasse parler nonmais les actions; nonais les services; et s'il le
i Jésus-Christ nous a aie-t-il de nous aimer. Il y
ns-les; il y a des malades,
affligés, consolons-les; il
isons-les; en un mot, il
corde, pratiquons-les. En
véritable et solide.

Avons une charité compatissante : loin de nous ces cœurs durs, ces cœurs insensibles, ces cœurs dénaturés. Il faut, selon le grand modèle que présente saint Paul, gémir avec ceux qui gémissent, pleurer avec ceux qui pleurent, prendre part aux misères des autres, y compatir et les soulager : Quis infirmatur, et ego non infirmor(1)?

Souvenons-nous que nous sommes chrétiens et disciples d'un Dieu souffrant et mourant pour nous. C'est au pied de la croix que nous devons puiser nos sentimens et animer notre charité.

O charité! aimable et sublime vertu, que vous êtes précieuse aux yeux de Dieu! mais que vous ctes peu connue parmi les hommes, peu pratiquée, même parmi les chrétiens! Vous deviez être le lien des cœurs, le centre de la paix; et tous les jours les chrétiens sont en butte aux divisions, aux dissensions, aux altercations, aux vivacités, aux colères, aux emportemens, aux ressentimens, aux animosités, aux rancunes. Les cœurs contre les cœurs, les parens contre les parens, les familles contre les familles, les états contre les états. O charité! dans quelle contrée trouverez-vous un asile, si le christianisme même est une terre comme étrangère pour vous? tous les hommes devroient vivre entr'eux comme autant de frères, enfans d'un père commun, pour s'aider, s'édifier, se sanctifier mutuellement; et ils ne vivent ensemble que pour s'inquiéter, s'agiter, se déchi-rer les uns et les autres, et par là même pour se damner et se perdre: la société troublée, l'union altérée, la robe de J. C. déchirée, tristes et funestes effets de la charité outragée et comme bannie.

Adorable Sauveur ' étoit-ce pour cela que vous étiez venu sur la terre? Père commun, vous vouliez porter tous vos enfans dans votre cœur. Cha-

ritable pasteur, vous vouliez réunir toutes vos brebis dans un même bercail. Divine victime, vous vous étiez immolée, dévouée à la mort, pour nous donner à tous la vie de la charité, la vie de la grâce. Que nous sommes éloignés de vos vues! à nos sentimens pouvez-vous nous reconnoître

pour vos enfans?

Hommes formés à l'image d'un Dieu, aimonsnous les uns les autres, mais aimons-nous sincèrement et de cœur. Que les sentimens en disent
plus que tous les discours. Aimons-nous efficacement, et témoignons dans les occasions notre
amour par les œuvres. Aimons-nous universellement, et ne faisons point d'odieuse acception de
personne. Chrétiens, enfans de Dieu, aimonsnous dans le cœur du Père commun. Ne vivons
pas entre nous comme étrangers, comme indifférens, comme eunemis sur la terre. Laissons les divisions, les dissensions aux infidèles, aux païens,
à ceux qui ne connoissent pas le royaume de
Dieu.

Aimons-nous comme Jésus-Christ nous a aimés, comme les saints s'aiment dans le ciel. Destinés à nous aimer, à nous réunir à jamais dans Dieu, aimons-nous dès à présent pour lui et dans

lui

Aimons-nous en ce monde, porr nous aimer à jamais dans l'autre.

### PRIÈRE.

Tans sont, à mon Dieu! les sentimens que je prendrai désormais envers mon prochain. Allumez le feu de cette charité dans mon cœur, et consacrez-en, par votre grâce, toutes les affections.

### PRATIQUES.

1º Paometras à Dieu de ne jamais dire et l'aisser volontairement échapper aucune parole qui puisse blesser et affliger le prochain. 2º Quand on dira ou fera quelque chose qui nous afflige et nous blesse, ne jamais nous plaindre; mais ignorer et laisser tout tomber. e d'un Dieu, aimonsis aimons-nous sincès sentimens en disent Aimons-nous efficacens les occasions notre nons-nous universelled'odieuse acception de ans de Dieu, aimons-re commun. Ne vivons angers, comme indifféla terre. Laissons les diux infidèles, aux païens, ent pas le royaume de

Jésus-Christ nous a aiaiment dans le ciel. Despus réunir à jamais dans à présent pour lui et dans

onde , port nous aimer à

ntimens que je prendrai désormais e feu de cette charité dans mon e grâce , toutes les affections.

QUES.

amais dire et laisser volontairement se blesser et affliger le prochain. elque chose qui nous afflige et nous mais ignorer et laisser tout tomber. XXI" LECTURE.

3º Aimer à rendre service aux autres, quand on le veut. N'at-tendre pas même qu'on nous le demande, mais prévenir et ailer au-devant, surtout envers les personnes de qui nous avons quelque sisjet de nous plaindre.

jet de nous plandre.

4° Nous corriger des défauts qui penvent être un sujet d'inquiéude et de peine pour les autres, et plus encore un sujet de mauvaise édification et de mauvais exemple.

5° Nous souven: toujours que Jesus-Christ même réside dans la
personne du prochain, qui des lors nous devieudra respectable.

6° Enfin rappeler souvent ce que nous avons dit; que comme la
charité est le curactère des élus et des enfans de Dieu, le manque de charité est une des plus grandes marques de réprobation.

# VINGT-UNIÈME LECTURE.

Nous avons tous des passions qui nous dominent et nous tyrannisent. Nos affections dégénèrent souvent en passions. Dieu nous avoit donné des sentimens pour en former des vertus, et ces sentimens nous les tournons en passions. Chacun de nous a la racine et le germe de toutes les passions dans son cœur.

Parmi ces passions différentes et multipliées il y en a une qui domine sur toutes les autres, qui, plus vive, plus forte, plus violente, plus impéricuse, les agite, les remue comme autant de ressorts qu'elle fait agir ; et par elles elle devient dans nous comme l'ame est le mobile de tout. Cette passion est proprement ce qui forme notre caractère, notre penchant, notre portrait, si la grâce ne vient au secours pour nous réformer.

Cette passion est différente dans les différentes personnes, selon la différence des humeurs, des caractères, des inclinations. On peut dire que les traits du cœur sont différens comme ceux du visage. Les défauts sont partagés comme les talens. Chacun éprouve une différente domination de passions, mais chacun est dominé par quelqu'une,

plus ou moins forte, plus ou moins violente, mais toujours dominante et toujours passion. Or parmi toutes ces passions différentes, généralement en tous, quelle est la passion dominante de chacun en particulier? Jugez-en par ces différens portraits, auxquels vous pourrez peut-être reconnoitre la vôtre.

Passion dominante: dans les uns, c'est l'ambition. Une ame est-elle atteinte de cette passion, elle ne pense qu'à s'avancer, se distinguer, s'élever sur les autres. Projets de grandeur, d'établissement, de fortune; et de la, dans les ambitieux, cette détestable enflure de cœur et d'esprit, ces airs orgueilleux, ces airs fastueux; jamais contens de ce qu'ils sont, voulant toujours être et paroître ce qu'ils ne sont pas. 4

Passion dominante: dans les autres, c'est la colère qui les transporte; c'est un feu qui éclate en toute occasion; ce sont de fréquentes et impérieuses saillies d'un naturel ardent et violent; ce sont des emportemens qui, comme autant de vives flammes, s'élèvent à chaque instant, et sont prêtes à exciter l'incendie; au moindre sujet, à la moindre parole, l'on entend gronder la foudre, et l'ou voit partir l'éclair.

Passion dominante: dans celui-ci, c'est un penchant funeste à la médisonce, à critiquer, à blàmer, à condamner tous les autres, sans faire gràce à personne. Langue de vipère, qui répand le fiel et l'amertume à torrens, qui déchire impitoyablement la réputation, qui va recueillir les bruits, les événemens d'une ville pour les porter dans les assemblées, et en assaisonner les conversations. Le vrai, le faux; le certain, le douteux; l'absent, le présent; l'ami, l'ennemi, rien ne sera couvert, tout sera présenté sous les couleurs malignes de la médisance, peut-être sous les noirceurs de la calomnie.

lus ou moins violente, mais toujours passion. Or pars différentes, généralement passion dominante de chagez-en par ces différens porpourrez peut-être reconnoi-

e dans les uns, c'est l'ambie atteinte de cette passion , vencer , se distinguer , s'éleoj ets de grandeur , d'établiset de là , dans les ambitieux, ure de cœur et d'esprit , ces s airs fastueux ; jamais couint , voulant toujours être et

te: dans les autres, c'est la porte; c'est un feu qui éclate ce sont de fréquentes et impénaturel ardent et violent; ce ens qui, comme autant de vives chaque instant, et sont prêtes ; au moindre sujet, à la mointend gronder la foudre, et l'ou

nte: dans celui-ci, c'est un penmédisance, à critiquer, à blàtous les autres, sans faire gràingue de vipère, qui répand le à torrens, qui déchire impiputation, qui va recueillir les ens d'une ville pour les porter es, et en assaisonner les convere faux; le certain, le douteux; it; l'ami, l'ennemi, rien ne sera a présenté sous les couleurs masance, peut-être sous les noirbie. Passion dominante: dans celui-ci, c'est un fonds d'indolence, de paresse, de négligence, que rien ne sauroit animer et tirer de sa léthargie. Plongé dans le sein de cette indolence, on ne fait rien, on ne s'occupe de rien, on n'est capable de rien; les jours, les semaines se passent sans qu'on sache à quoi et comment; toujours projetant, et jamais n'exécutant; toujours commençant sans finir jamais. Cependant on néglige tous les devoirs d'un état; on laisse des enfans sans éducation, des domestiques sans règle, des affaires, toute une famille en désordre: est-ce vivre que de vivre ainsi, presque sans action, sans sentiment et sans ame?

Combien d'autres différentes passions qui doninent les différentes personnes! Un vil intérêt qui dégrade le cœur; un fonds d'amour-propre qui se cherche dans tout; une funeste démangeaison de parler qui ne connoît aucun frein, une sensibilité outrée qui s'offense, qui se pique de tout; un làche et indigne respect humain qui rend un homme esclave des idées, des caprices des autres hommes. Qu'est-ce que tout cela, qu'un triste et funeste assemblage de défauts, de vices, de passions, qui se réunissent et marchent sous les étendards de la passion dominante?

Telles et plus multipliées encore sont les différentes passions qui dominent et tyrannisent le cœur. Rien de si essentiel, et peut être rien de si difficile que de connoître quel est en particulier dans chacun celle qui le domine; parce que cette passion ingénieuse se cache, se déguise en mille manières et sous mille voiles, quelquefois même sous le voile du bien et l'apparence de la vertu.

Cette personne vaine, ambitieuse, dominée par un désir secret de paroître, se le dissimule, parce qu'elle entre dans toutes les bonnes œuvres, et ne voit pas qu'elle en nourrit son orgueil et sa vanité.

4

Celle qui entretient des liaisons suspectes et dangereuses ne s'en défie pas, parce que d'ailleurs elle sent son cœur porté au bien et qu'elle a une inclination comme naturelle à la piété. Celle qui est impatiente et colère se rassure, parce qu'elle se sent de l'ardeur et du zèle pour le bien. Celle qui est làche et paresseuse ne se croit pas coupable, parce que, d'ailleurs pacifique et tranquille, elle fait du bien à plusieurs, et en dit de tous. Ainsi jette-t-on un voile trompeur sur la passion dominante; ainsi, sous le nuage d'un bien apparent qui séduit, couvre-t-on le danger d'un mal réel qui domine.

N'arrive-t-il pas même que quelquefois on craint de trop s'éclaircir et de connoître une passion, de peur d'être obligé, en la connoissant, de s'armer contre elle? Non, je ne crains pas de le dire, s'il est difficile de saisir les traits du visage, peut-être l'est-il encore plus de saisir ceux du cœur; et à l'exception de certaines passions si visibles et marquées à des traits si frappans, qu'on ne peut les dissimuler ni à soi, ni aux autres; hors de là, disje, rien de si aisé, rien de si ordinaire que de se tromper soi-même, et de se déguiser sa passion dominante.

Voulez-vous donc la découvrir, et discerner un ennemi qu'il vous importe tant de ne pas méconnoître? Ecoutez, dit saint Chrysostôme, ô vous qui désirez vous mettre en garde contre l'ennemi le plus rusé, le plus subtil, le plus dangereux, caché dans votre propre cœur; voici à quelles marques vous pourrez le connoître et le distinguer. La passion dominante est 1° celle qui est le principe et la source la plus ordinaire de vos fautes et de vos autres péchés.

2° Celle qui trouble davantage la paix de votre ame, et sur laquelle vous avez plus de recours et plus de remords.

ue quelquefois on craint nnoître une passion, de connoissant , de s'armer rains pas de le dire, s'il nits du visage, peut-être sir ceux du cœur; et à ssions si visibles et maroans, qu'on ne peut les autres; hors de là, dise si ordinaire que de se se déguiser sa passion

découvrir, et discerner orte tant de ne pas mésaint Chrysostôme, ô tre en garde contre l'en-subtil, le plus dangeopre cœur ; voici à quelz le connoître et le disnante est 1º celle qui est la plus ordinaire de vos chés.

vantage la paix de votre avez plus de recours et XIIC LECTURE.

225

3º Celle qui est la matière la plus ordinaire de vos confessions, et qui y revient le plus souvent.

3º Celle qui vous cause plus de combats, et au combat de laquelle vous avez plus de répugnance. 5 Celle qui entre d'ordinaire dans toutes vos actions, vos délibérations, vos vues, vos projets.

6º Celle, en un mot, qui est plus importune, plus impérieuse, plus intraitable, plus enracinée; le dirai-je? qui est plus chère à votre cœur; et si on touche à ce point, on vous touche à l'endroit

sensible. Voilà sa passion dominante.

Considérez donc, et voyez : parmi les passions de votre cœur, y en a-t-il quelqu'une qui ait ces caractères? Un seul vous l'annonce; mais si toutes ces marques concourent et se réunissent, la connoissance est parfaite: voilà l'ennemi, il est connu: mais il ne suffit pas de le connoître, il faut le combattre. Armez-vous donc contre lui, et ne différez pas, de peur qu'il ne prenne de nouvelles forces, et que vous ne soyez plus en état de le dominer, après qu'il vous aura si impérieusement dominé lui-même.

### MÉDITATION

# Sur le même sujet.

C'EST une grace bien grande que vous faites à une ame, ô mon Dieu! de lui faire connoître sa passion dominante. Mais la passion dominante une fois connue, c'est pour cette ame une nécessité absolue et indispensable de la combattre ; parce que, si on ne la combat pas, elle deviendra infailliblement pour cette ame la source funeste des plus grands malheurs; c'est-à-dire, une source de péchés, une source d'aveuglement, une source de réprobation.

K 5

Mon Dieu, armez mon courage contre un ennemi si dangereux, et contre lequel je ressens toute ma foiblesse. Comme ce n'est que par les lumières de votre grâce que je puis le connoître, ce n'est aussi que par le secours de votre grâce que je puis le vaincre et en triompher.

### PREMIER POINT.

Passion dominante, source de péchés. La passion dominante se forme par une suite d'actes réitérés, de péchés multipliés, entassés les uns sur les autres, et une fois formée, elle devient à son tour une source encore plus funeste de nouveaux péchés. Eh! qui pourroit exprimer de combien de crimes, de désordres, d'excès, une passion qui domine et qui anime toutes les autres passions peut devenir, et devient toujours le principe et la cause? Péchés dans les peusées qu'elle inspire; péchés dans les désirs qu'elle conçoit; péchés dans les projets qu'elle forme ; péchés dans toutes les actions, dans toute la conduite, dans tout le détail de la vie qu'elle insecte de son funeste poison. Un seul exemple les renferme tous, méditons-le, et en le méditant, tremblons pour nous-mêmes.

Salomon étoit sage, et le plus sage de tous les hommes, éclairé au-dessus de tous ceux de son siècle, dont il étoit le modèle, l'admiration, disons mieux, le prodige; mais a-t-il malheureusement laissé dominer son cœur par une passion, à quels crimes, à quels excès, à quels désordres ne le conduit-elle pas? Salomon devenu tout à la fois infidèle, ingrat, voluptueux, impie, idolàtre; quelles horreurs, ô mon Dicu! infidèle, il oublie ses promesses si saintes, si solennelles, si souvent réitérées au pied de vos autels; ingrat, il abuse de tous vos dons, et les tourne contre son propre bienfaiteur; voluptueux, il se précipite dans

DINT.

ce de péchés. La pasr une suite d'actes réi-, entassés les uns sur ée, elle devient à son funeste de nouveaux exprimer de combien d'excès, une passion tes les autres passions oujours le principe et ensées qu'elle inspire; conçoit ; péchés dans échés dans toutes les luite, dans tout le déle son funeste poison. ne tous , méditons-le , s pour nous-mêmes. e plus sage de tous les de tous ceux de son ele, l'admiration, diais a-t-il malheureuseur par une passion, à , à quels désordres ne n devenu tout à la fois ux, impie, idolàtre; icu! infidèle, il oublie solennelles , si souvent itels; ingrat, il abuse ourne contre son pro-

x, il se précipite dans

XXIe LECTURE.

227

tous les excès d'une passion honteuse, qui ne connoît plus ni bornes, ni frein; impie, il semble fouler aux pieds les grandes et sublimes maximes de piété et de religion qu'il avoit annoncées; idolâtre, il en vient au point de se prosterner devant les faux dieux, de profaner son encens, en l'offrant à l'abomination des idoles, sur leurs autels sacriléges. Quelle a été la cause qui l'a précipité dans tous ces abîmes? Une passion qui le domine, dont il n'a pas arrêté les progrès, dont il n'a pas été assez maître dans les suites. Esclave d'une passion dominante et funeste, faut-il s'étonner qu'il soit esclave de tous les vices, et qu'il se livre à tous leurs excès?

Qu'est-ce que l'homme, ô mon Dieu! et l'homme le plus sage, s'il se livre à l'impiété, à la tyrannie d'une passion, et surtout d'une passion dominante? Hélas! je ne l'ai que trop éprouvé: et où ne m'a pas conduit une malheureuse passion? Je ne puis y penser sans gémir, sans rougir. Quand on est dans ce triste état, que devient la raison avec toutes ses lumières? que devient la foi avec

tous ses sentimens!

### SECOND POINT.

Passion dominante, source de péchés; bientôt elle deviendra une source d'aveuglement. En général, point de nuage si épais que celui des passions, et parmi ces passions, point de nuage si affreux que celui d'une passion dominante. Tant qu'on est dégagé des passions, on a des yeux, on voit; mais la passion règne-t-elle dans l'ame, on ne voit plus, tout est obscurci, on s'aveugle, on s'égare, on se perd. La passion dominante met comme un bandeau sur les yeux: par mille fausses maximes, mille faux préjugés qu'elle forme, elle jette un voile épais, à la faveur duquel elle se cache:

u

et dans le fond des ténèbres qu'elle répand, elle devient la source funeste de toutes les erreurs, de toutes les illusions, de tous les égaremens de notre raison, de notre conduite, de nos sentimens. Elle égare l'esprit, elle pervertit la volonté, elle séduit le cœur, elle renverse tout ordre dans l'homme; elle ne lui permet plus de juger que sur ses fausses lumières, et d'agir que par son impression séduisante; elle ne voit plus qu'à travers l'épaisseur d'une obscurité ténébreuse; et l'on ne sauroit exprimer à quels excès d'aveuglement se porte celui qui est une fois plongé dans la profondeur et la noirceur de cette obscurité. La passion dominante fait plus encore, ô mon Dieu! non-seulement elle aveugle dans le crime, mais elle y rassure, elle y autorise. L'homme passionné manque-t-il jamais de prétextes pour s'autoriser dans sa passion? Le vindicatif manque-t-il de raisons pour se livrer à sa vengeance ! L'envieux n'a-t-il pas toujours des prétextes pour justifier son envie? Le médisant n'est-il pas toujours ingénieux à excuser ses médisances? Tout coupable, en un mot, ne trouve-t-il pas des nuages on des couleurs pour cacher ou colorer sa conduite? Dans ce fonds d'erreurs, d'illusions, de passions, on a cependant de temps en temps des peines, des doutes et des retours. Ce bien que je possède estil légitime? ce moyen que je prends, est-il permis? cette liaison avec cette personne n'est-elle point dangereuse? cette froideur envers cet homme, ce parent, n'a-t-elle rien qui blesse la charité? Ces confessions sont-elles sincères? Sur mille choses on a des peines et des retours; mais bientôt la passion dominante, casuiste aveugle, décide tout; ces doutes ne sont que scrupules, ces peines ne sont que fausses délicatesses, ces retours sont sans fondement. On se rassure, on se calme,

le toutes les erreurs, tous les égaremens de nduite, de nos sentile pervertit lavolonté, iverse tout ordre dans iet plus de juger que d'agir que par son ime voit plus qu'à travers ténébreuse; et l'on ne ccès d'aveuglement se plongé dans la profonobscurité. La passion , ô mon Dieu! nonle crime, mais elle y iomme passionné manpour s'autoriser dans anque-t-il de raisons ice ? L'envieux n'a-t-il pour justifier son enas toujours ingénieux Tout coupable, en un s nuages on des couer sa conduite? Dans ons, de passions, on emps des peines, des ien que je possède este prends , est-il permis? sonne n'est-elle point envers cet homme, ce blesse la charité? Ces res? Sur mille choses ours ; mais bientôt la e aveugle , décide tout; rupules, ces peines ne ses, ces retours sent assure, on se calme,

XXIe LECTURE.

c'est-à-dire, on s'aveugle. Que si la passion dominante ne peut absolument décider en sa faveur, et tranquilliser sur les doutes, du moins elle détourne l'esprit de ce qui pourroit l'éclairer sur ses devoirs, et le ramener de ses illusions; elle ne laisse apercevoir que ce qui peut la favoriser. Ainsi, ô mon Dieu! ainsi se jette-t-on dans l'illusion; ainsi vit-on dans l'erreur; ainsi s'expose-t-on à mourir dans l'aveuglement, et à consommer sa réprobation.

#### TROISIÈME POINT.

C'est ici le comble de tous les malheurs. Séduit, aveuglé, captivé jusqu'au bout par la passion dominante, ou l'on ne sera point de pénitence, ou l'on ne fera qu'une fausse pénitence. En faut-il davantage pour mourir en impénitent et en réprouvé? Oui, il est à craindre qu'on ne fasse point de pénitence; parce que, par aveuglement d'esprit, on se flattera jusqu'au bout, on espérera toujours avoir le temps de se convertir, on renverra, on différera; on sera surpris, et on mourra dans son péché.

Parce que, par attachement de cœur, on craindra de rompre les liens funestes qu'on avoit formés, on restera comme asservi, enchaîné jusqu'au dernier soupir: et ce dernier soupir même se portera peut-être encore vers le coupable objet de

cette malheureuse passion.

Parce que, par un triste, mais redoutable jugement de Dieu, la grâce qu'on aura si souvent rejetée, s'éloignera, se retirera; ce flambeau céleste ne jettera que quelques foibles lueurs qui alarmeront et ne convertiront pas.

Parce que l'esprit, par une suite d'illusions et de séductions, continuera à tenter et à assaillir le pécheur, en lui présentant sans cesse les

230

images funestes des objets coupables qui l'avoient occupé durant la vie, et qui l'occuperont encore en mourant. Peut - être aussi que la violence de la douleur et de la maladie du corps le mettra hors d'état de penser à la déplorable situation de son âme; et qu'incapable de réfléchir, de rentrer en lui-même, il succombera à la violence de cette douleur. Les sens affoiblis, l'esprit accablé, le corps languissant, quel moyen de penser à la grande affaire qui demande tout l'homme, quand l'homme n'est presque plus qu'un cadavre?

Peut-être même, pour comble de malheur et de punition, n'aura-t-il ni le temps, ni le moment de penser à lui; que quelque accident funeste et imprévu viendra subitement le frapper; et qu'ainsi frappé tout-à-coup de la main de Dieu, il sera transporté, enlevé de ce monde, sans avoir eu le moyen de penser qu'il y en a un autre. Que s'il a le temps, la liberté de penser et de réfléchir, n'arrivera-t-il pas à la vue de tous les excès, de tous les désordres, de tous les crimes, où cette malheureuse passion dominante l'aura conduit, que, frappé de son état et de ses horreurs, il entrera dans quelque funcste désespoir, et, comme un autre Cain, il se dira à lui-même: Non, mon iniquité est trop grande, et Dieu est trop juste pour m'en accor-der le pardon. Je suis perdu, je suis damné, il n'est plus de miséricorde pour moi : major est ini quitas mea (1). Mais, en supposant même qu'il ait le temps, la grâce, la liberté d'esprit, la pensée de de se convertir, de faire pénitence, de revenir à Dieu, cette pénitence sera-t-elle véritable? ce retour sera-t-il sincère? et n'arrivera-t-il pas, par un dernier et plus redoutable effet de la passion qui le domine et qui l'aveugle, qu'il croira faire une pénitence sincère, et qu'il ne fera qu'une pé-

<sup>(1)</sup> Genes, 1.

DIEU. ables qui l'avoient l'occuperont enaussi que la viodadie du corps le déplorable situae de réfléchir, de ibera à la violence blis, l'esprit accamoyen de penser à ut l'homme, quand un cadavre?

ble de malheur et mps , ni le moment ident funeste et imapper ; et qu'ainsi e Dieu, il sera transs avoir eu le moyen Que s'il a le temps, chir, n'arrivera-t-il de tous les désorcette malheureuse luit, que , frappé de entrera dans quelnme un autre Caïn, on iniquité est trop e pour m'en accor-, je suis damné, il r moi : major est ini osant même qu'il ait 'esprit , la pensée de itence, de revenir à lle véritable? ce rerrivera-t-il pas , par e effet de la passion e , qu'il croira faire il ne fera qu'une pé-

n'tence fausse, apparente, défectueuse? Hélas 1 dans ces derniers momens de douleur et d'accablement, est-il aisé de revenir à vous, ô mon Dieul de changer tout-à-coup la disposition d'un cœur, de former de nouvelles affections, après des affections si invétérées, de dominer entièrement une passion, qui jusqu'alors avoit si impérieusement dominé? Est-il si facile, sur des ruines si affreuses, d'élever un édifice saint et sacré? N'est-il pas à craindre que cette pénitence ne soit défectueuse, que cette conversion ne soit qu'apparente; que la crainte, la frayeur, le respect humain, la nécessité, la bienséance, les sollicitations extérieures n'y aient plus de part que la grâce et une véritable douleur; et qu'enfin cette pénitence extérieure et édifiante aux yeux des hommes, qui ne voient que les apparences, ne soit qu'une impénitence réelle et consommée à vos yeux, qui sondent le cœur?

Il étoit juste, ô mon Dieu! que cette passion qui avoit fait le crime de l'homme pécheur durant sa vie, vint encore en terminer le détestable cours. O passion dominante! que tu es faneste! mais , ô jugement de Dieu! que vous êtes redoutable! Et cette passion, je me suis livré à sa tyrannie: et ce jugement, je mé suis exposé à en subir les rigueurs. O mon Dieu! quelles larmes assez abondantes pourrai-je jamais verser sur mon crime et sur mon malheur?

# REFLEXIONS ET PRATIQUES.

1º REGARDEZ la passion dominante comme le plus grand ennema que vous ayez en ce monde, et celui qu'il faut combattre avec plus d'ardeur.

2º Quoique vous la combattiez constamment, soyez persuadé

qu'elle ne mourra entièrement qu'avec vous.

3º Soyez assuré que, si vous venez malheureusement à vous dam-

ner, ce sera cette finieste passion qui vous dannera.

4º Faites-vous une loi inviolable de vous faire chaque jour quolque violence sur cette passion.

### L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

5° Imposez-vous quelque pénitence toutes les fois que vous vous surprendrez avoir manqué en ce point.
6° Ayez un grand soin de réprimer ses premiers mouvemens des

que vous cous en apercevrez.

7º Offrez de temps en temps quelques communions, pour demander à Dieu la grâce de vaincre cette passion.

8º Faites de fréquens examens sur vous-même, et sur les effets

que cette passion produit en vous.

#### PRIÈRE.

Paésenvez-mot, ô mon Dieu l d'un malheur qui conduit si infail-liblement au dernier des malheurs. Ne me livrez pas au déréglement des passions de mon cœur, et surtout à l'empire et aux excès d'une passion dominante: Ne tradas me desiderio meo peccatori. (t). J'en vois tous les dangers et tous les excès; j'en crains souverninement toutes les suites et tous les malheurs. Elle flatte, mais elle aveugle, mais elle perd. Mille démons qui obséderoient le corps servient moins à craindre qu'une seule passion qui domine le cœur. Ce n'est pas assez pour moi, ô mon Dieu! de connoître un ennemi si dange-reux; donuez-moi la grâce et la force de le combattre cénéreuses. pas assez pour moi, o mon breu! de connottre un ennemi si dange-reux; donnez-moi la grace et la force de le conhottre généreuse-ment et de le déraciner entièrement. Que désormais je n'aiu plus d'autre passion que celle de vous servir, de vous aimer, de vous consacrer tous les sentimens de mon cœur. Heureux que vous dai-guiez encore le recevoir après qu'il a été si long-temps profané par le déréglement des passions!

### CONSIDÉRATION SUR LES VOIES DE DIEU

### Dans la conduite des âmes.

Toutes les voies du Seigneur, disoit le Prophète, ne sont que miséricorde et que vérité: Universæ viæ Domini misericordia et veritas (2). Aussi le même prophète demandoit-il instamment à Dieu de lui laire connoître la sainteté de ses voies: Vias tuas, Domine, demonstra mihi (3). Faisons la mê-me prière; si Dieu daigne l'exaucer, ce sera une grâce qui deviendra pour nous la source de mille autres grâces.

1º Rien de si grand, de si saint, de si admirable que les voies de Dieu sur les ames, et le che-(1) Psal. 139. - (2) Ibid. - (3) Ibid.

communions, pour deman

us-même, et sur les effets

alheur qui conduit si infaile livrez pas au déréglement l'empire et aux exces d'une remipre et aux exces u dité erio meo peccatori. (1). J'en j'en crains souverainement le flatte, mais elle aveugle, éderoient le corps seroient ui domine le courr. Ce n'est populte un cupomi si dauge. nnoître un ennemi si dange-de le combattre généreuse-Que désormais je n'aie plus Îr, de vous aimer, de vous eur, Heureux que vous dai-té si long-temps profané par

S VOIES DE DIEU

des âmes.

ır, disoitle Prophète. que vérité: Universæ ritas (2). Aussi le mênstamment à Dieu de té de ses voies : *Vias* hi (3). Faisons la mêexaucer, ce sera une us la source de mille

saint, de si admira-· les ames, et le cheXXIº LECTURE.

233

min par lequel il les conduit pour les faire arriver à leur fin.

Admirables par leur sainteté; la sainteté même de Dieu en est le principe, le modèle et le terme.

Admirables par leur sublimité; qu'elles sont élevées! qu'elles sont inessables! autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont-elles élevées au dessus de celles des hom-

Admirables par leur incompréhensibilité; Dieu seul peut en concevoir la hauteur, la profondeur, l'étendue.

Admirables par la variété; Dieu a une infinité de voies différentes pour conduire les ames, les conduisant néanmoins toutes au même terme, faisant admirer en cela l'abondance et la variété de ses dons.

Admirables par les grâces qu'elles attirent, par les effets qu'elles produisent, par les délices qu'elles renferment, par les prodiges qu'elles opèrent. Ah! si on pouvoit voir ce que Dieu opère et produit dans une ame! non je ne crains pas de le dire; Dieu est grand dans la beauté, l'ordre, la magnificence de ce monde visible; mais il est encore plus grand et plus adorable dans la conduite d'une ame

que dans la conduite de et univers.

2º Parmi les voies générales de Dieu sur les ames, chaque ame en particulier a la sienne, par laquelle Dieu veut la conduire, et dans laquelle elle doit marcher pour aller au ciel: c'est la trace qui lui est marquée, c'est le chemin qui lui est ouvert : chacun a le sien : l'un est conduit par ce-lui-ci , l'autre par celui-là. La grâce, à l'entrée de ces voies différentes, appelle les ames, et leur fait entendre sa voix: Venez et marchez, voici le chemin que vous devez prendre. Dieu vous attend au terme; dans tout autre, vous risquez de vous égarer.

Si une ame entre dans cette voie; si elle a le bonheur de la suivre, et d'y marcher fidèlement, quelles gràces abondantes lui sont préparées! à quelle sublimité de vertu ne sera-t-elle pas élevée! quels progrès ne fera-t-elle pas dans les voies de la sainteté! à quel degré de gloire n'est-elle pas destinée! Rien de si constant, comme rien de si consolant; si une ame est fidèle à suivre l'attrait, à marcher dans la voie que Dieu lui a marquée, elle avancera plus dans un jour par ce chemin, que par toutes les autres pratiques d'oraison, de mortification, de zèle, de pénitence durant des années entières.

3º Par une raison toute contraire, quel égarement, quel malheur, si elle vient à manquer la voie qui lui est destinée, et à s'éloigner du chemin qui doit la conduire! Combien d'ames cependant ont ce malheur, et mettent des obstecles aux desseins de Dieu sur elles! Quoi donc! qu'il soit vrai de le dire, qu'il y a des ames dont toute la vie est une espèce de combat contre Dieu, une résistance continuelle à sa grâce, une opposition constante à tous ses desseins. Toute leur vie Dieu est à la porte de leur cœur, sans que jamais il y trouve entrée: il les appelle, il les sollicite, il les presse; il n'a pour elles que bonté, que tendresse, et il ne trouve dans elles qu'oppositica et que résistance.

Dieu avoit sur certaines ames les plus grands desseins, si elles eussent marché dans la voie qu'il leur avoit marquée: telle ame, selon les vues de Dieu, devoit vivre dans un recueillement continuel, dans la retraite, le silence et l'esprit intérieur; Dieu l'avoit choisie pour en faire son temple, son sanctuaire, et cependant toute sa vie se passe dans la dissipation, dans l'illusion, dans la vanité, les inutilités, les curiosités; toute sa vie

elle contriste l'esprit de Dieu.

A DIEU.

mt, comme rien de si fidèle à suivre l'attrait, Dieu lui a marquée ,

ı jour par ce chemin , ratiques d'oraison , de énitence durant des an-

contraire , quel égarele vient à manquer la t à s'éloigner du che-Combien d'ames cepenettent des obstacles aux Quoi donc! qu'il soit les ames dont toute la ibat contre Dieu, une grace, une opposition ins. Toute leur vie Dieu r, sans que jamais il y e, il les sollicite, il les e bonté , que tendresse, u'oppositica et que ré-

s ames les plus grands narché dans la voie qu'il ame, selon les vues de un recueillement contisilence et l'esprit intépour en faire son tempendant toute sa vie se dans l'illusion, dans la curiosités; toute sa vie

Telle autre, dans les vues de Dieu, devoit marcher dans les voies du renoncement, de la mortification de ses sens, de la mort à elle-même et à tout; elle devoit exprimer dans elle une image vivante de Jésus-Christ crucifié, et présenter les traits et la ressemblance de l'homme de douleur : telle étoit sa voie: Dieu la lui auroit adoucie par l'attrait de ses grâces; pour cela Dieu l'avoit choisie ; et , par une voie toute contraire , elle s'écoute, elle se suit, elle se satisfait en tout, ne se contraint, ne se gêne en rien; elle se livre à ses inclinations, à ses goûts, et cela malgré la voix de la grâce, le témoignage de sa conscience, contre les lumières de Dieu. Quel état ! quel malheur pour elle! quel

éloignement de la voie de Dieu!

Telle autre, dans les desseins de la Providence, étoit appelée à un détachement absolu de tout ; dénûment de cœur, dégagement d'affection, séparation intérieure d'amis, de connoissances, de liaisons; elle seule, et Dieu seul; telle étoit sa voie; et cependant cette ame forme des amitiés, des attaches, des liaisons: rien peut-être en cela d'absolument criminel; mais toujours attaches, amusemens, occupation et partage de cœur. Depuis long-temps Dieu lui demande ce sacrifice; il ne lui parle et ne lui fait entendre que détachement, éloignement, solitude, séparation : elle l'entend, elle le voit, elle se le dit; et malgré cela, elle résiste, elle refuse le sacrifice, elle persiste dans les liaisons et dans les attaches. Qu'est-ce que cet état? Rien que d'innocent peut-être aux yeux ordinaires, mais état terrible aux youx d'un Dieu jaloux. Il vouloit votre cœur, et tout votre cœur; il vouloit être à vous, et que vous fussiez tout à lui : pour telle autre il y auroit moins de danger; pour vous il y a tout à craindre : en négligeant votre perfection, vous mettez en danger votre salut même.

Telle autre, dans les vues de Dieu, et selon l'attrait de la grâce, étoit appelée à une dépendance totale et à un saint abandon entre les mains de Dieu: docilité, soumission, conformité entière à ses volontés adorables: et toute sa vie elle fait sa volonté, elle suit ses vues, elle dispose d'elle-même, elle se forme le plan et le système de sa conduite; c'est-à-dire, toute sa vie elle résiste à Dieu, elle se soustrait au domaine de Dieu, elle s'arrache à la Providence, elle se rend arbitre de son sort. Ame infidèle, comment osez-vous vivre dans cet état? comment ne craignez-vous pas d'y mourir? ce seroit mourir hors des voies de Dieu. Il vous en avoit tracé une, vous l'avez manquée: celle que vous suivez, où peut-elle vous conduire? Quelques pas que vous aurez peut-être faits sur des fleurs, et à la fin de la course, un abime funeste : juste, mais terrible punition de vos résis-

Ce n'est pas que ces ames, en s'écartant ainsi des desseins de Dieu, et en se soustrayant à ses vues, soient tranquilles dans leur opposition et leur résistance : que de doutes, que de reines, que de remords n'ont-elles pas à essuyer! En vain cette ame veut-elle s'enfuir devant Dieu, et se soustraire à ses justes reproches, Dieu la poursuit partout, et ne lui laisse point goûter le fruit de ses résistances; souvent même elle est forcée de se dire à elle-même : je sens que je résiste à Lieu, que je ne suis pas ce que je dévois être. Quel aveu! et un jour quelle condamnation!

En quoi consiste donc le malheur de cette ame, le danger, l'illusion, le crime de son état, si elle y persiste et y meurt? Le voici: malheureuse par les infidélités et les péchés qu'elle commet; malheureuse par les remords de conscience dont elle est déchirée; malheureuse par les dangers où elle

EVÉE A DIEU.

vues de Dieu, et selon l'atappelée à une dépendance bandon entre les mains de ssion, conformité entière à : et toute sa vie elle fait sa ues, elle dispose d'elle-mêe plan et le système de sa , toute sa vie elle résiste à t au domaine de Dieu, elle nce, elle se rend arbitre de e, comment osez-vous vivre nt ne craignez-vous pas d'y urir hors des voies de Dieu. une, vous l'avez manquée: où peut-elle vous conduire? ous aurez peut-être faits sur ı de la course , un abime furrible punition de vos résis-

es ames, en s'écartant ainsi , et en se soustrayant à ses lles dans leur opposition et le doutes, que de reines, que es pas à essuyer! En vain cette devant Dieu, et se soustraire s, Dieu la poursuit partout, t goûter le fruit de ses résisne elle est forcée de se dire à que je résiste à Lieu, que je e devois être. Quel aveu! et mnation!

donc le malheur de cette ame, , le crime de son état, si elle ? Le voici : malheureuse par péchés qu'elle commet ; malords de conscience dont elle preuse par les dangers où elle s'expose; malheureuse par les grâces dont elle abuse; malheureuse par les alarmes et les terreurs qu'elle se prépare à la mort; malheureuse par le jugement redoutable qu'elle subira; malheureuse enfin par les illusions où elle vit dans le temps, et par les regrets dont l'éternité sera peut-

4º Mais enfin le mal est-il sans remède? et une ame une fois sortie des voies de Dieu, n'a-t-elle plus le moyen d'y rentrer? Il en est deux ; le regret sincère du passé, et un abandon absolu pour l'avenir entre les mains de Dieu.

Regret intérieur qui afflige, qui pénètre, qui brise le cœur, si souvent, si long-temps, si volontairement infidèle envers Dieu: s'il a été rebelle à la grâce, qu'il se rende docile aux remords.

Regret universel de tant d'oppositions aux desseins de Dieu, de tant de résistances à la grâce, de tant de lumières éteintes, de tant de remords étouffés, de tant de fautes accumulées, de tant d'égaremens dans la véritable voie.

Regret constant, qui dure autant que la vie: âme infidèle! gémissez, ne vous consolez jamais d'avoir si long-temps été opposée à Dieu, d'avoir résisté à Dieu, combattu contre Dieu.

Regret vif et amer, proportionné à la grandeur des infidélités et des résistances.

Le regret: voilà . ppareil à la plaie du passé: mais pour l'avenir, un abandon total et sans réserve entre les mains de Dieu, une docilité inviolable à sa voix, une fidélité constante à marcher dans la voie qui vous est ouverte. Assez long-temps vous avez résisté ; vous vous êtes égarée, désormais laissez-vous conduire; contentez-vous de mar-. cher: abandonne -vous entre les mains de Dieu, et laissez-le maître de votre sort.

A ce prix, et dans ces sentimens, vous rentre-

rez dans les voies de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans le cœur de Dieu. Dieu des miséricordes, il est assez bon pour oublier le passé, pour vous recevoir encore comme si vous ne l'aviez jamais quitté; pour vous aimer comme si vous ne lui aviez jamais déplu: pour vous conduire, comme si vous ne vous étiez jamais égarée. Adorez sa bonté, rendez-lui grâces de ce qu'il a bien voulu vous rappeler dans la voie; priez-le de vous y souterir: marchez-y fidèlement, généreusement, constamment; vous aurez encore le bonheur d'arriver au terme.

### VINGT-DEUXIÈME LECTURE.

SUR LE RESPECT HUMAIN.

Le respect humain est un bas sentiment de l'âme qui la fait agir contre les lumières de sa conscience; c'est une crainte lâche qui empêche de pratiquer le bien et qui fait commettre le mal, de peur de déplaire aux hommes, eu dans la vue de leur plaire; c'est une foiblesse indigne qui fait trahir les sentimens naturels qu'on approuve, peur suivre des sentimens étrangers qu'on condamne; c'est une dépendance servilé qui fait ramper devant les hommes, dans le désir de se concilier leur estime, ou dans la craînte de s'attirer leur censure.

Selon cette idée, est-ce assez de dire que le respect humain déshonore la raison? Ne faut-il pas ajouter qu'il est l'opprobre de la religion, puisqu'il est tout à la fois une servitude honteuse dans elle-même, dans son principe, dans son objet, dans son étendue? O âme chrétienne! âme imla grâce de Dieu,
miséricordes, il
passé, pour vous
in e l'aviez jamais
me si vous ne lui
conduire, comme
égarée. Adorez sa
equ'il a bien voulu
lez-le de vous y sougénéreusement,
ore le bonheur d'ar-

LECTURE.

HUMAIN.

pas sentiment de l'àme nières de sa conscienqui empêche de pratimettre le mal, de peur pu dans la vue de leur indigne qui fait trahir n approuve, peur suiers qu'on condamne; it qui fait ramper de désir de se concilier rainte de s'attirer leur

assez de dire que le resr raison? Ne faut-il pas re de la religion, puisservitude honteuse dans ncipe, dans son objet, ne chrétienne! âme inmortelle! rougissez d'un pareil avilissement; qui fait rougir votre religion elle-même: Erubesce, Sidon (1).

Sidon (1). Servitude honteuse dans elle-même! quoi de plus servile, et par là même de plus honteux que de se rendre dépendant et esclave des autres; de ne régler ses vues et ses actions que par les vues et les démarches des autres; de penser, de parler, de juger, non selon ses vues et ses lumières, mais, selon les idées et les caprices des autres; d'approuver le bien, et de n'oser le faire; de condamner le mal, et de s'y laisser entraîner; de voir ses obligations, de n'oser les remplir; de n'avoir presque plus par soi-même, ni pensées, ni lumières, ni raison, ni sentimens, ni liberté; ou de n'avoir des lumières que pour s'aveugler, de raison que pour la sacrifier, des sentimens que pour les dégrader, de liberté que pour l'immoler? S'il y a des esclaves dans le monde, en est-il de plus indignes et de plus méprisables?

Servitude honteuse dans son principe : car d'où peut venir le respect humain, que d'une indigne loiblesse d'esprit ou d'une bassesse de cœur encore plus indigne? Ah! si on avoit cette fermeté d'àme, cette noblesse de sentimens qu'inspire la raison, et plus encore la religion, en viendroiton à ces excès de foiblesse et de lâcheté? Et quand le monde voudroit nous assujettir et nous dominer, ne s'écrieroit-on pas avec la noble générosité de l'Apôtre : Mihi autem pro minimo est ut à vobis judicer (2)? Monde injuste, qu'importe que vous m'accusiez ou m'approuviez? Ce n'est point à votre tribunal que je dois être jugé, c'est du souverain juge que j'attends l'équité de mon jugement, Pour vous, bien souvent c'est préjugé, c'est prévention, c'est illusion, c'est erreur: balance trom-

(t) Isaie 23. — (2) t Cor. 4.

peuse! jamais tu ne seras la règle de mes sentimens, ni le mobile de ma conduite. Ainsi parleroit, ainsi penseroit un esprit libre, une âme qui sait sentir sa grandeur: et en parlant, et en pensant ainsi, elle se rendroit estimable et respectable au monde lui-même; car le monde, tout déprayé qu'il est, sait assez ce qu'il doit en penser. Mais ces àmes làches que le monde réprouve; chrétiens à deux faces, que le siècle déteste; soldats ambigus, qui ne sont ni à Dieu ni au monde; quelle idée le monde même en a-t-il, et de quel œil les regarde-t-il?

Bassesse de cœur: soumis à Dieu, parce qu'il est votre souverain; engagés à lui, parce qu'il est votre rédempteur; à tous les titres vous lui appartenez, comme son ouvrage, son héritage, ses disciples, ses enfans; et par tous ces titres il vous a élevés à la qualité glorieuse, à la sainte liberté des enfans de Dieu, au-dessus du monde, à une généreuse indépendance du monde : placés si haut par la main de Dieu, vous descendez de ce rang sublime, vous profanez cette qualité éminente, et au lieu de vous armer de courage, de vous dé-clarer hautement pour lui, vous le trahissez, vous vous dépouillez de cette liberté glorieuse qui vous a été acquise par les soins, les travaux, les mérites et le sang d'un Dieu, et cela pour ramper de-vant les idoles. Les esclaves les plus indigues sontils plus esclaves que vous?

Servitude honteuse dans son objet : car enfin il y a certains points dans lesquels on pourroit peut-être se prêter. Il en est où, par condescendance, par déférence, on pourroit donner quelque chose aux autres, prendre quelque chose sur soi. Je dis plus; il y a des choses où la servitude paroît tolérable. Il y en a où elle est raisonnable. Mais dans ce qui intéresse la religion, la foi, la

conscience,

A DIEU.

Tègle de mes sentionduite. Ainsi parleit libre, une âme qui
n parlant, et en penstimable et respectar le monde, tout déqu'il doit en penser.
le monde réprouve;
le siècle déteste; solà Dieu ni au monde;
e en a-t-il, et de quel

is à Dieu, parce qu'il s'à lui, parce qu'il est les titres vous lui apage, son héritage, ses ar tous ces titres il vous use, à la sainte liberté sus du monde; placés si haut s'descendez de ce rang tte qualité éminente, et courage, de vous dévous le trahissez, vous les travaux, les mériet cela pour ramper des les plus indigues sont-

ns son objet : car enfin is lesquels on pourroit est où, par condescenpourroit donner quelendre quelque chose sur s choses où la servitude où elle est raisonnable. se la religion, la foi, la conscience, conscience, le salut, c'est-à-dire, dans les choses où il est nécessaire d'être libre, et si indigne de ne l'être pas, où Dieu lui-même respecte notre liberté; en cela même la dégrader, la déshonorer, l'avilir et la perdre n'est-ce pas la porter la honte et l'opprobre à son comble? Que dans des choses qui sont susceptibles de ménagement, on use de quelque indulgence, on le peut, souvent on le doit; mais dans des points essentiels, se laisser dominer, s'assujettir dans les choses les moins susceptibles d'assujettissement; dépendre dans les choses les plus emenies de la dépendance, où est je ne dis pas la liberté, mais

où sont la raison et le sentiment?

Servitude honteuse dans son étendue : car à qui nous assujettissons-nous? et de combien de personnes le respect humain ne nous rend-il pas misérables esclaves? Les autres esclaves ordinairement n'ont qu'un maître; fût-il injuste; fût-il cruel; fût-il tyran, ils n'en out qu'un : au lieu que l'esclave du respect humain a comme autant de maîtres qu'il y a de personnes dont il craint les discours, dont il cherche les regards, dont il redoute la censure : il y a plus ; non-seulement il a autant de maîtres qu'il craint de personnes, mais il a autant de maîtres que ces personnes ont de passions. Car du moment qu'il veut les contenter, il faut qu'il ménage tout dans eux; et comme dans eux il y a mille passions qui les dominent, qui les font agir, il faut nécessairement qu'il en dépende lui-même, et qu'il se rende esclave d'eux et de leurs passions; mais esclave jusqu'à quel point? esclave jusqu'à n'être plus à soi, jusqu'à dissimuler, trahir ses vrais sentimens, et prendre des sentimens tout contraires; esclave jusqu'à n'oser paroître ce que l'on est, et paroître ce que l'on Ame élev.

n'est pas, jusqu'à trembler en leur présence, et à rester interdit sous leurs yeux.

Il me semble, en voyant ces chrétiens dominés par le respect humain, il me semble voir une de ces infàmes statues des idoles dont parle le Prophète, et à qui il insulte par une ironie si sanglante: Os habent, dit-il, et non loquentur (1); ils ont une bouche, et ils ne peuvent parler; ils ont des yeux, et ils ne voient point; ils ont des oreilles, et ils ne peuvent entendre: Oculos habent et non videbunt.

Image bien naturelle, mais bien flétrissante de ces statues animées; de ces hommes dominés par cet indigne respect humain. Ils ont une langue, et ils n'osent parler, ou ils ne parlent qu'en tremblant; ils ont des orcilles, et ils n'osent entendre, ou ils n'entendent que pour applaudir; ils ont des yeux, et ils ne voient rien par euxmêmes, ou ils ne voient que comme ne voyant pas; ils ne voient ni l'indignité de leur conduite, ni la bassesse de leurs sentimens, ni la dégradation de leur raison. Mille fois plus à plaindre que ces aveugles à qui la nature a refusé la lumière, hommes dégradés, chrétiens prévaricateurs, ils ont un esprit, et il est captif; ils ont un cœur, et il est esclave; ils ont une raison, et elle est avilie; ils ont des lumières, et elles sont étouffées; ils ont une ame, et elle est rampante. Servitude honteuse, que la raison désapprouve, que le sentiment naturel désavoue, que la loi condamne, que le monde réprouve, que le paganis-

me même déteste.

Juste jugement de Dieu qui permet que ces hommes livrés au respect humain se dégradent devant les hommes mêmes, cherchant à attirer leur estime; et qu'en voulant secouer le joug doux

(1) Psalm. 113.

tt ces chrétiens dominés me semble voir une de loles dont parle le Proe par une ironie si sanet non loquentur (1); ils e peuvent parler; ils ont point; ils ont des oreiltendre: Oculos habent et

mais bien flétrissante de ces hommes dominés par ain. Ils ont une langue, ou ils ne parlent qu'en reilles , et ils n'osent enent que pour applaudir; ne voient rien par euxnt que comme ne voyant dignité de leur conduite, entimens, ni la dégradale fois plus à plaindre que ature a refusé la lumière , étiens prévaricateurs, ils captif; ils ont un cœur, it une raison, et elle est eres, et elles sont étoufet elle est rampante. Serraison désapprouve, que ésavoue, que la loi conréprouve, que le paganis-

Dieu qui permet que ces ect humain se dégradent èmes, cherchant à attirer ulant secouer le joug doux XVIII LECTURE.

2/3

et léger du Seigneur, ils tombent sous un autre joug mille fois plus pesant et plus accablant.

Sortons enfin d'un pareil esclavage; rompons ces fers et brisons ces chaines. Enfans de Dieu, affranchissons-nous de l'esclavage des hommes : trop long-temps nous avons gémi sous la tyrannie du respect humain; observons la loi du Seigneur avec la sainte liberté que la religion nous inspire. Que sont et que peuvent les hommes pour nous? Quand un jour nous seront devant Dieu, les hommes viendront-ils nous mettre à couvert des rigueurs inexorables de sa justice? Souvenons-nous que nous ne sommes comptables de notre conscience qu'à Dieu. Que les hommes me condamnent, peu na importe, pourvu que Dieu soit pour moi. Si Deus pro nobis, quis contrà nos (1)?

#### MÉDITATION

# Sur le même sujet.

Quelle horreur n'aurois-je pas du respect humain, si je le considérois avec les yeux de la foi? Ne dirois-je pas avec vérité, que le respect humain, par les indignes sentimens qu'il inspire, et les funestes essets qu'il produit, est une espèce d'apostasie dans le chrétien, et qu'il devient une sorte de persécution dans le christianisme? Quelle horreur cette seule idée en doit-elle inspirer!

O mon Dieu! éclairez-moi de vos diverses lumières pour le connoître, et armez-moi d'un ferme courage pour lui résister.

# PREMIER POINT.

Le respect humain, par les indignes sentimens qu'il inspire, devient une espèce d'apostasie dans la foi. Donner à Dieu une préférence absolue sur (1) Rom. 8.

la créature, élever à Dieu dans son cont un trône au-dessus de toutes les créatures; sacrifier à Dieu, s'il est nécessaire, tout intérêt, toute considération, tout attachement à la créature; faire une profession ouverte et déclarée de la religion; en remplir fidèlement, généreusement les devoirs, c'est l'exercice propre de la religion; c'est l'acte le plus essentiel à la perfection, c'est même dans la pratique toute la religion et la foi. Ainsi, par une conduite toute contraire, com-

Ainsi, par une conduite toute contraire, comparer la créature à Dieu, donner, dans la pratique, la préférence à la créature sur Dieu; sacrifier à la créature le service, les intérêts, la gloire de Dieu, é'est à ses yeux une véritable défection et une indigne apostasie de la foi. Et n'est-ce pas là, cependant, ce que fait dans une ame le respect humain à la honte de la religion?

D'un côté, ô mon Dieu! vous nous faites connoître vos volontés, vous nous intimez vos ordres: d'un autre côté, le monde, les libertins en éloignent. D'un côté vous nous promettez votre grâce et votre amitié si nous obéissons: d'un autre, les hommes, les impies nous menacent de leurs railleries et de leurs censures si nous sommes fidèles.

Nous voilà donc dans la nécessité indispensable de prendre parti entre l'un et l'autre, de nous déclarer ou pour l'un ou pour l'autre; et nous, par une làche complaisance, une fausse honte, une crainte servile, nous préférons la vue des créatures à la vôtre; nous choisissons de vous déplaire, plutôt que de déplaire aux hommes: nous aimons mieux encourir votre disgrâce et votre colère que de nous exposer à la censure, aux discours des hommes N'est-ce pas là donner en effet une préférence indigne aux créatures sur le Créateur? et par là même n'est-ce pas, dans la

ite toute contraire, com a, donner, dans la praticréature sur Dieu; sacricrvice, les intérêts, la à ses yeux une véritable ne apostasie de la foi. Et ant, ce que fait dans une à la honte de la religion? ieu! vous nous faites conous nous intimez vos orle monde, les libertins en ous nous promettez votre nous obéissons: d'un auimpies nous menacent de urs censures si nous som-

ns la nécessité indispensatre l'un et l'autre, de nous ou pour l'autre; et nous, isance, une fausse honte, us préférons la vue des créachoisissons de vous déplaiaire aux hommes: nous aiir votre disgrâce et votre exposer à la censure, aux M'est-ce pas là donner en indigne aux créatures sur le poême n'est-ce pas, dans la XXII LECTURE.

24.

pratique, tomber dans une véritable apostasie de la foi?

Hélas! pour peu qu'il nous reste de religion, nous rougissons, nous frémissons lorsque nous lisons, ou que nous entendons raconter les outrages que faisoient à leur foi ces premiers chrétiens laches et indignes, qui, à la honte de leur baptè-me, renonçoient à leur religion pour éviter les tourmens, et préféroient une vie périssable à une mort glorieuse. Nous avons raison de les condamner; leur conduite étoit en effet bien indigne et bien criminelle ; mais l'apostasie du respect humain n'est-elle pre, dans un sens, encore plus criminelle et plus détestable à vos yeux, ô mon Dieu! Ces infortunés déshonoroient leur foi, trahissoient leur religion au milieu des tourmens, dans l'horreur des supplices: leurs corps étoient déchirés, leurs membres ensanglantés, et ils disoient en effet, quand, touchés de Dieu, ils venoient demander pardon à l'Eglise: je suis un perfide et un pécheur, je le confesse et je le dé-plore; mais l'horreur des tourmens m'a fait succomber; la foiblesse de la chair n'a pu seconder l'ardeur du courage : J'ai péché ; je viens solliciter le pardon. Sentimens touchans! Que si, malgré les excuses plausibles que donnoient ces infortunés, les larmes aux yeux, l'Eglise ne laissoit pas de les traiter avec tant de rigueur, parce qu'en effet ils avoient déshonoré leur foi, de quel œil, ô mon Dieu! devez-vous me regarder, lorsque, par une indigne et funeste complaisance pour les hommes, je renonce aux devoirs de ma religion? Quel opprobre pour elle! quel scandale pour les fidèles! Or c'est cet opprobre que j'ai causé, c'est ce scand'le que j'ai donné toutes les fois que je me suis laissé dominer par le respect humain, toutes les fois que j'ai rougi du nom de chrétien, toutes les

3

246 L'AME ÉLEVÉE A DIEU. fois que, par une làche complaisance, j'ai violé la sainteté de la loi. Puis-je assez gémir sur moi-mème, et devant le Seigneur assez amèrement déplorer ma conduite?

#### SECOND POINT.

Il y a encore plus, ô mon Dieu! et par les funestes effets que produit le respect humain, on peut ajouter qu'il est une vraie et funeste persécution suscitée dans l'Eglise pour sa destruction; que le respect humain a succèdé aux Néron, aux Dioclétien, et à tous ces monstres suscités par l'enfer contre la religion pour la détruire et l'anéantir.

Persécution du respect humain, mille fois encore plus terrible, plus funeste et plus dangereuse que ne fut jamais celle de ces premiers tyrans! Ces premières persécutions étoient suscitées par des païens, celle du respect humain est suscitée par les chrétiens mêmes. Ces premiers persécuteurs ne s'en prenoient qu'au corps: le respect humain attaque les ames; les tyrans faisoient des martyrs, le respect humain fait des apostats. Funestes effets du respect humain! Quels tristes et lamentables exemples n'en avons-nous pas, ô mon Dieu! et de quelle crainte salutaire ne dois-je pas en être pénétré? Saint Pierre vous aimoit comme son divin Maître, il vous étoit sincèrement attaché; mille fois il a protesté qu'il mourroit plutôt que de vous abandonner. Il seroit fidèle, si le respect humain n'entroit dans son cœur. N'êtes-vous pas disciple de cet homme, lui dit-on? et qui? une servante. C'en est assez, le respect humain lui ferme la bouche, ou il ne l'ouvre qu'au mensonge, au parjure, au blasph.me. Reconnoissance, tendresse, conscience, tout est sacrifié.

Hélas! je le vois en frémissant, en tremblant, le plus grand, le plus horrible, le plus exécrable

vÉE A DIEU. omplaisance , j'ai violé la assez gémir sur moi-mêr assez amèrement déplo-

#### POINT.

on Dieu! et par les funesrespect humain, on peut e et funeste persécution ur sa destruction : que le aux Néron , aux Diocléstres suscités par l'enfer détruire et l'anéantir. t humain , mille fois enuneste et plus dangereuse ces premiers tyrans! Ces étoient suscitées par des humain est suscitée par premiers persécuteurs ne ps : le respect humain ats faisoient des martyrs, s apostats. Funestes effets els tristes et lamentables is pas, ô mon Dieu! et de e dois-je pas en être péaimoit comme son divin ncèrement attaché; mille ourroit plutôt que de vous èle, si le respect humain N'êtes-vous pas disciple

on? et qui? une servante. t humain lui ferme la bouau mensonge, au parjure, issance, tendresse, cons-

émissant , en tremblant , orrible , le plus exécrable des crimes qui jamais ait été commis, qui pourra jamais se commettre, le déicide, la mort d'un Dieu, le respect humain n'en a-t-il pas été en partie la source et la cause? Pilate reconnoît l'innocence de l'Homme-Dieu ; il déclare qu'il n'a point trouvé en lui de cause de mort, le peuple s'élève en tuunulte; Pilate insiste encore, et dit qu'il ne veut point tremper ses moins dans le sang innocent. Mais le respect humain vient-il au secours, laisset-on entrevoir à ce juge inique qu'il va déplaire a César; ah! c'en est fait, à cette parole, Pilate se rend: cette crainte l'emporte sur toute considération; le respect humain a dicté la sentence, la haine, la fureur vont l'exécuter. Agneau sans tache ! vous êtes immolé, votre sang ruisselle à grands flots sur la terre : l'homicide, le parricide, le déicide : effets funestes! suites affreuses! quelle en est en partie la source? un làche, un indigne, un détestable respect humain.

Je frémis, ô mon Dieu! à quels crimes, à quels excès, à quelles horreurs ne conduit-il pas tous les jours une ame basse qui s'en laisse dominer? laisse-t-il quelque sentiment d'honneur, quelque trace de crainte de Dieu, quelque vestige de religion et de foi? et à qui sacrifie-t-on, immole-t-on ainsi son honneur, sa conscience et sa foi? à une infâme idole du respect humain, qui ne méritoit que mépris et indignation. Mon Dieu! mon Dieu! peut-on, sans gémir, sans être affligé, voir taut d'ames se laisser entraîner; le monde vous arracher tant de précieuses victimes; le respect humain étouffer tant de bons sentimens, avilir, dégrader le caractère sacré de chrétien? Et nous, fléchirons-nous les genoux devant cette idole? et laisserons-nous avilir notre religion, qui devroitmille fois l'avoir brisée et renversée pour s'élever sur ses

ruines

Mon Dieu! je déplore, je déteste le respect humain dans les autres, et mille fois j'ai eu le malheur de m'y laisser moi-même entraîner; que n'aije pas à me reprocher en ce point! cômbien doisje paroître coupable à vos yeux! Pour ne pas déplaire aux hommes, je vous ai souvent déplu; j'ai négligé le bien que j'approuvois; j'ai fait le mal que je détestois; j'ai paru ce que je n'étois pas; j'ai craint de paroître ce que j'étois; j'ai osé paroître impie, et j'ai rougi de paroître chrétien; j'ai rendu mes propres sentimens, ma liberté, ma conscience, ma religion esclave des sentimens, des idées, des caprices, souvent même des passions des autres. Je suis chrétien, et je rougis de mon Dieu, et je n'ose paroître lui appartenir. Quelle indignié! quelle horreur! Ai-je donc oublié qu'on ne peut servir deux maîtres, et que celui qui n'est pas pour Dieu est contre Dieu?

#### PRIÈRE.

Au! Seigneur, c'en est fait, je vais secouer ce joug indigne et houteux. Assez et trop long-temps j'ai gemi sous l'esclavage du monde, sous la servitude du respect humain; j'en sentois le poids; il me paroissoit accablant, et je n'osois m'y soustraire et m'en affranchir. Non, mon Dieu, quoi qu'il m'en puisse arriver, je ne trahirai plus mon devoir et mes sentimens en vous renonçant devant les hommes. Mais que dis-je? me suffit-it de ue pas vous renoncer? Je veux hantement me déclarer pour vous, et me faire gloire de votre service. Je le dois pour la juste réparation de mes lachetés, et pent-être de mes scandales; je le dois pour l'homeur de votre sainte loi. Il le fant, malgré tontes les considérations humaines, malgré tous les discours, les railleries, les censures du monde; il le faut aux dépens de ma forture, de mes intérêts, et même de ma vie. Que les honmes me désappronent, peu m'importe, pourvu que je sois à vous. Si le monde me condanne, il vous a condanne : le disciple n'est pas au-dessus du maître. Recevez mes regrets; agrécz mes résolutions; soutenez mon evurage. Je m'arrache au monde peur me jeter entre vos bras: si 'ni tout à craindre de ma foiblesse, jo dois tout espérer de votre bon.é.

#### PRATIQUE.

x° Sa souvenir qu'on porte le signe du Chrétien gravé sur le front, et qu'il doit être encore plus gravé dans le œur.

vais secouer ce jong indigne et os j'ai gémi sous l'esclavage du is jan gent sous reseavage du et humain: j'en sentois le poids; n'osois m'y soustraire et m'en af-qu'il m'en puisso arriver, je no entimens en vous renonçant de-? me suffit-it de ue pas vous re-léclarer pour vous, et me faire pour la juste réparation de mes adales; je le dois pour l'homour gré tontes les considérations hu-, les railleries, les censures du ma fortune, de mes intérêts, et s me désappronvent, peu m'im-s. Si le monde me condanne, il t pas au-dessus du maître. Receitions; soutenez mon courage. Jo er entre vos bras: si hi tout à at espérer de votre boncé. QUE.

signe du Chrétien gravé sur le gravé dans le cœur.

XXIII' LECTURE.

3º Quand on est en danger d'être entruiné par le respect humein, s'imaginer qu'ou est dans l'occasion de faire la profession de sa foi.

3º Penser que ceux qui doivent rougir, ce sont ceux qui sont le mal, et non ceux qui pratiquent le bien. ¡º Dans les premières occasions qu'on aura, se déslarer ouverte-

tement et sans crainte; on aura plus de force et plus de grâce dans

la soite pour se sontenir.

5º Dana les rencontres où l'on seroit plus dangerensement tenté par le respect humain, se rappeler la terrible menace de Jésus-Christ; je rougirai devant mon père de ceux qui auront rongi de moi devant les hommes.

### VINGT-TROISIÈME LECTURE.

SUR LE SCANDALE.

QUELQUE idée que nous nous formions du scandale, jamais nous ne pourrons comprendre toute l'horreur qu'il renferme. Péché détestable, qui s'élève tout à la fois et contre Jésus-Christ dont il renverse l'ouvrage, et contre l'Eglise dont il fait l'opprobre, et contre les ames dont il cause la perte. Vous l'avez dit, adorable Sauveur, et l'oracle s'accomplit tous les jours: Malheur au monde à cause de ses scandales! Væ mundo à scandalis (1)

1º Pourquoi? parce que le scandale s'élève contre Dieu, dont il attaque la gloire. Tout péché a cela de commun avec le scandale, il est vrai ; mais ce que le scandale a de propre et par-dessus tous les autres péchés, c'est qu'il s'élève contre Dieu d'une manière plus ouverte et plus déclarée. Les autres péchés se tiennent comme ensevelis dans l'horreur des ténèbres qui les ont enfantés; mais le scandale lève hautement le masque, et ose se montrer au grand jour. Dans les autres péchés,

(1) Matth. 18.

on semble garder encore quelques mesures, et se prescrire quelques bornes dans leurs excès; on a encore quelque respect pour la grandeur souve-raine de Dieu, quelque crainte de sa justice; on se trouble, on tremble, on rougit; au lieu que le scandale foule aux pieds toutes les lois, et semble étousser tous les sentimens que la religion, la raison, la pudeur avoient inspirés; il semble s'armer d'audace contre le Tout-Puissant; et voilà ce qui blesse les intérêts de Dieu les plus chers, les intérêts de sa gloire, parce que c'est ce qui fait blasphémer son saint nom. Désordre éclatant que l'Apôtre déploroit si amèrement : Blasphematur inter vos regnum Dei (1). Blasphème contre sa sainteté, que le scandale déshonore; blasphème contre sa miséricorde, dont il abuse; blaspheme contre la providence, qu'il fait révoquer en doute. Tant que le pécheur craint encore et se cache, il sent qu'il y a un maître et un vengeur; sa crainte est encore un hommage forcé qu'il lui rend; cette rougeur qui monte d'abord au visage, quand notre faute vient à la connoissance des hommes, est une espèce d'amende honorable que nous faisons à Dieu malgré nous. Mais cette crainte, cette pudeur estelle étouffée, le pécheur marche tête levée; il semble triompher dans le péché, et s'en faire même une gloire. N'est-ce pas là ajonter le mépris à l'audace? Mon Dieu, quel crime dans l'homme! et quel outrage pour votre gloire! Est-il possible que des Chrétiens, qui devroient s'aider, s'animer à vous servir, contribuent mutuellement à leur perte, et se prennent, pour ainsi dire, par la main, pour se précipiter dans l'abime?

2º Maibeur au scandale: pourquoi? Parce qu'en s'élevant contre Jésus-Christ, il tenverse, autant qu'il est en lui, son ouvrage. Jésus-Christ étoit

(1) Rom. 6.

ncore quelques mesures, et se pornes dans leurs excès; on a pect pour la grandeur souvelque crainte de sa justice; on able, on rougit; au lieu que le pieds toutes les lois, et semble atimens que la religion, la raient inspirés ; il semble s'armer Fout-Puissant; et voilà ce qui e Dieu les plus chers , les intéirce que c'est ce qui fait blasom. Désordre éclatant que l'Amèrement : Blasphematur inter Blasphème contre sa sainteté, honore; blasphème contre sa il abuse; blaspheme contre la t révoquer en doute. Tant que core et se cache, il sent qu'il rengeur; sa crainte est encore qu'il lui rend; cette rougeur au visage, quand notre faute nce des hommes, est une esrable que nous faisons à Dicu ette crainte, cette pudeur estieur marche tête levée ; il semle péché, et s'en faire même pas là ajouter le mépris à l'auuel crime dans l'homme! et tre gloire! Est-il possible que devroient s'aider, s'animer à ent mutuellement à leur perte, ainsi dire, par la main, pour bîme i

ndale: pourquoi? Parce qu'en s-Christ, il venverse, autant ouvrage. Jésus-Christ étoit

venu sur la terre pour y établir le règne de Dieu, faire adorer son saint nom, inspirer la crainte et l'amour de Dieu, faire respecter la vertu, décrier et détruire l'empire du vice; c'étoit là sa mission et le but de tous ses travaux. Le scandale a altéré son ouvrage, en a arrêté les progrès, en a comme renversé le saint édifice, en autorisant le crime, en intimidant la vertu. Ainsi, adorable Sauveur, vous serez descendu sur la terre, vous aurez passé parmi nous une vie de douleur, vous aurez terminé votre course sur une croix, vous aurez versé jusqu'à la dernière goutte de votre sang, et tout cela dans la vue de consommer votre ouvrage ; et le scandale, ennemi de votre ouvrage, s'opposera à toutes vos vues, arrêtera les desseins de votre miséricorde, et autant qu'il est en lui, anéantira le mystère de votre croix, rendra stériles les mérites de votre passion, arrachera de vos mains, et comme de votre sein, des ames qui vous avoient coûté si cher, et pour lesquelles vous aviez versé votre sang! Aussi l'Apôtre ne craint-il pas de dire que les scandales sont comme autant d'Antechrists sur la terre : Et nunc Antichristi multi (1). En effet, si l'Antechrist doit être un jour regardé comme tel, parce qu'il portera partout le désordre, la désolation, le scandale, ceux qui lui préparent les voies qui engagent au crime, ne sont-ils pas comme autant d'Antechrists, animés de son souffle, possédés de son esprit, et par là opposés en tout à l'esprit et aux sentimens de Jésus - Christ même?

3º Malheur encore au scandale: pourquoi? Parce qu'il s'élève contre l'Eglise, dont il est l'opprobre. Pécheurs coupables de ce crime, que faisonsnous par le désordre éclatant de notre conduite?

(2) Joan. 2.

Nous devenons un sujet de scandale aux enfans de cette mère commune: Adversus fitium matris tuæ ponebas scandalum (1). Et en devenant un sujet de scandale aux enfans, quelle douleur ne causons-nous pas à la mère? quelle plaie ne faisons-nous pas à son cœur? Par nos scandales nous avilissons son autorité, nous décrions ses pratiques, nous rendons stériles son ministère, nous portons le trouble et la désolation dans ses membres : et si on demande pourquoi cette cité sainte est désolée, ses habitans dispersés, ses places publiques couvertes de deuil, son héritage dissipé, les pierres de son sanctuaire abattues, on pourra dire que l'homme de scandale en a terni l'éclat, altéré la joie, et, autant qu'il a été en lui, ébranlé l'édifice jusqu'aux fondemens: en un mot, la guerre la plus dangereuse que l'enfer ait suscitée à cette Eglise sainte, c'est la corruption des mœurs qu'il a fait glisser dans tous les états par le moyen des scandaleux, et la séduction du scandale. Voilà le glaive de douleur qui a plongé son cœur dans la plus grande amertume, et qui tous les jours encore excite la voix de ses plantes. C'est une mère désolée, une Fachel éplorée, qui gémit sur la mort de ses en-fans: Rachel plorans filios suos; et qui refuse toute consolation, parce que ses enfans ne sont plus : Noluit consolari, quia non sunt (2). Tels sont les scandaleux; fils ingrats envers une tendre mère qu'ils ont affligée, ou plutôt vipères envenimées, qui ne sont dans son sein que pour la déchirer.

4º Malheur donc au scandale: pourquoi encore?

4º Malheur donc au scandale: pourquoi encore? Parce que, par un désordre qui comble tous les autres désordres, il s'élève contre les ames dont il cause la perte. O Israël! disoit le Prophète accablé de douleur, qui me donnera des paroles de feu et des larmes de sang, pour pleurer les morts d'en-

(1) Psalm. 49. - (2) Mattle, 2

E A DIEU. candale aux-enfans de sus fitium matris tuæ devenant un sujet de douleur ne causonsplaie ne faisons-nous ndales nous avilissons s ses pratiques, nous re, nous portons le s ses membres : et si cité sainte est désolée, laces publiques coudissipé, les pierres de ourra dire que l'homclat , altéré la joie , et, nlé l'édifice jusqu'aux guerre la plus dangeà cette Eglise sainte, ırs qu'il a fait glisser yen des scandaleux, Voilà le glaive de doudans la plus grande ours encore excite la ne mère désolée, une ur la mort de ses enos; et qui refuse toute enfans ne sont plus : unt (2). Tels sont les ers une tendre mère t vipères envenimées, ue pour la déchirer. ale : pourguoi encore? e qui comble tous les contre les ames dont il it le Prophète accablé

a des paroles de fenet

leurer les morts d'en-

re les enfans de mon peuple, interfecios populi mei (1)? Perdre les ames, devenir le séducteur, le meurtrier des ames, précipiter des ames dans le sein des enfers, quel crime! quelle horreur! Enlever les biens à un homme, quels qu'il puissent être, c'est un péché; lui ravir son hos eur, c'est un forsait; lui arracher la vie, lui ensouver le poignard dans le sein, c'est un attentat dont la seule pensée fait horreur, et dont des monstres d'inhumanité seuls sont capables; mais que sera-ce donc de lui enlever, non des biens terrestres, non une réputation fragile, non une vie périssable, mais de sacrifier, d'immoler, de perdre son ame? Ah! si votre frère a péché envers vous, prenezvous-en à ses biens, à sa fortune; mais ne portez pas le trait empoisonné jusqu'à son ame et à son salut : Verumtamen animam illius serva (2). Perdre les ames, cette pensée étonne, alarme et consterne : n'est-ce pas la faire l'office du démon, se constituer son organe, devenir l'émissaire et l'instrument de l'enfer? Hélas! les ministres de Jésus-Christ, les nouveaux apôtres, pour sauver des ames, se transportent au delà des mers, aux extrémités de la terre, dans des régions sauvages et barbares, prêts à les arroser de leurs sueurs, de leurs larmes et de leur sang, et cela pour une seule ame, s'ils espéroient de la gagner à Dieu; et un scandaleux, par ses scandales, séduira, pervertira, plongera des millions d'ames dans les enfers. Il périra donc, ce frère pour lequel Jésus-Christ est mort: Peribit ... propter quem Christus mortuus est (3), et ce sera à vos scandales qu'il devra, qu'il pourra attribuer sa perte éternelle. Malheureux! craignez-vous donc de n'avoir pas assez de regrets au dernier de vos jours? craignez-vous de n'avoir pas assez d'accusateurs devant Dieu, assez de (1) Jerem. 9. - (2) Job. 2. - (3) 1 Cor. 3.

bourreaux qui vous tourmentent dans les ensers? faut-il encore que vos frères, que vos frères mêmes, que vous aurez perdus, s'élèvent un jour contre vous; que comme autant d'implacables furies, ils s'acharnent à aigrir vos tourmens, et fassent couler dans votre cœur une partie du fiel que la fureur et le désespoir auront distillé dans le leur?

## MÉDITATION

# Sur le même sujet.

St j'ai quelque amour pour vous, ô mon Dieu! si quelque zèle pour votre gloire m'anime, combien ne dois-je pas gémir de vous voir si souvent, si grièvement offensé par le scandale. Mais surtout, avec quelle douleur ne dois-je pas déplorer les scandales que je puis avoir moi-même donnés? La voix de votre sang s'élève peut-être ici contre moi et contre mes scandales; j'implore celle de votre grâce et de votre grande miséricorde, pour en gémir sincèrement et en obtenir le pardon, dans la résolution absolue où je suis de les éviter dans la suite, et, autant qu'il sera en moi, de les réparer.

#### PREMIER POINT.

Considérons, ô mon ame! combien le scandale est commun dans le monde, afin de nous mettre en garde contre la séduction.

Combien de scandales dans le monde, ô mon Dieu! et en comb en de manières ne le donne-t on pas! Quel déluge d'iniquités sur la terre! Ne diroit on pas que les hommes ne vivent ensemble que 255

ntent dans les enfers ? s, que vos frères mêus, s'élèvent un jour itant d'implacables fur vos tourmens, et fasune partie du ilel que uront distillé dans le

ION

e sujet.

ır vous , ô mon Dieu t gloire m'anime, come vous voir si souvent, scandale. Mais surtout, ois-je pas déplorer les moi-même donnés? La peut-être ici contre moi 'implore celle de votre iséricorde , pour en gétenir le pardon , dans e suis de les éviter dans sera en moi , de les ré-

POINT.

me! combien le scandale le, afin de nous mettre

dans le monde, ô mon anières ne le donne-t-on és sur la terre! Ne diroit ne vivent ensemble que

pour se perdre mutuellement et se donner la mort éternelle par leurs scandales? On le donne dans tous les temps, dans tous les lieux, dans tous les états, et en toutes les manières.

On le donne dans ces discours libres qui présentent sans déguisement le venin, ou dans ces discours équivoques et à double sens qui ne le déguisent que pour le rendre plus subtil, et par là même plus dangereux. Peut-on ignorer que, par la dépravation du cœur humain, toute parole à double sens est ordinairement prise dans le mauvais?

On le donne dans ces livres pernicieux où, selon le prophète, la mort, entrant par les yeux, se glisse insensiblement dans les ames. On ne s'en aperçoit pas, et le poison a déjà déchiré les entrailles. Combien d'ames ont fait à cet écueil un funeste naufrage!

On le donne dans ces tableaux indécens, dans ces peintures qu'on étale aux yeux de la passion, et qui, à la honte du christianisme, sont souvent l'ornement des appartemens des chrétiens?

On le donne dans ces airs évaporés, dissipés et mondains, dans ces manières peu réservées, dans ces modes, ces parures immodestes et peu décentes, souvent ristes indices et derniers soupirs d'une pudeur expirante.

On le donne dans ces maximes perverses qu'on débite, qu'on répand, qui se perpétuent, et qui font dans les ames des plaies qui saigneront peut-être à jamais.

En quoi, dit-on, et comment donne-t-on le scandale? Hélas! en quoi et comment on le donne? On le donne à dessein formé, voyant bien qu'on le donne, et mettant en œuvre des moyens qu'on sait bien devoir le produire. On le donne dans le temps et dans les occasions, où par emploi

on est spécialement obligé de l'empêcher et de le proscrire. On le donne dans le temps où l'on est obligé et à ceux-là mêmes à qui, par état, on est obligé de donner l'éducation et l'exemple.

Mon Dieu! juste Dieu! de quel œil voyez-vous de tels crimes, et cependant des crimes si communs dans le monde? Hélas! je déplore le scandale dans les autres, j'en gémis, j'en ai horreur: et que n'aije pas à me reprocher à moi-même? Combien ne me trouverai-je pas coupable et responsable en ce point, si je m'examine sérieusement devant vous, ò mon Dieu! si j'entre en jugement avec moi! combien de scandales n'ai-je pas donnés dans ma viel combien de fois n'ai-je pas laissé échapper devant les autres des paroles peu réservées et peu mesurées!

Combien de fois, dans les entretiens, n'ai-je pas badiné et tourné en dérision les personnes de

Combien de fois n'ai-je pas fait des railleries indignes et peu décentes sur certaines pratiques de

dévotion et de religion!

Combien de fois, dans des manières trop libres et peu réservées, n'ai-je pas donné occasion à l'offense de Dieu! Dans les églises, ai-je toujours été

avec la modestie et le respect convenables? Dans les préceptes de l'église, ai-je toujours observé sans respect humain la sainteté de la loi?

Combien d'ames, peut-être, n'ai-je pas ou engagées au mal, ou arrêtées dans la pratique du bien!

Hélas! peut-être y a-t-il quelque ame dont j'ai occasioné la perte, et dont j'aurai à me reprocher le malheur. Quel sujet, ô mon Dieu, de gémir

devant vous!

# SECOND POINT.

Considérons quel est le malheur de ceux qui

e temps où l'on est ui, par état, on est

et l'exemple.
uel œil voyez-vous de
s crimes si communs
lore le scandale dans
horreur: et que n'aimème? Combien ne
et responsable en ce
sement devant vous,
jugement avec moi!
pas donnés dans ma
pas laissé échapper
s peu réservées et peu

les entretiens , n'ai-je ision les personnes de

as fait des railleries incertaines pratiques de

es manières trop libres donné occasion à l'ofiscs, ai-je toujours été et couvenables? Dans toujours observé sans le la loi?

tre, n'ai-je pas ou enms la pratique du bien! elque ame dont j'ai ocj'aurai à me reprocher mon Dicu, de gémir

DINT.

malheur de ceux qui

XXIIIº LECTURE.

257

donnent aux autres des sujets de scandale, et quel redoutable poids de vengeance ils attirent sur eux. Pour le comprendre, o mon adorable Sauveur! faut-il entendre d'autre anathème que celui que vous avez vous-même pronoucé? Væ mundo à scandalis! malheur au monde à cause de ses scandales! Il est nécessaire qu'il arrive des scandales dans le monde; mais malheur à celui par qui viendra le scandale : il eût mieux valu pour lui qu'attaché à une pierre, il cut été précipité dans le fond des mers. Pécheur scandaleux! ajoutez-vous, tu as causé la perte de ton frère, voilà la voix de son sang qui s'élève contre toi ; c'est ce sang que je te demanderai un jour; je t'en rendrai à jamais responsable; tu en rendras compte ame pour ame: Sanguinem ejus de manu tud requiram (1). Ce sont à présent des jours de ténèbres, où l'ivraie croît avec le bon grain; mais viendra un jour, le jour des vengeances, où j'ordonnerai à mes anges, ministres de ma colère, de ramasser tous les scandales qui désoloient mon royaume : Colligent de regno omnia scandala (2). Il les lieront en faisceaux pour être jetés dans le feu: In fasciculos ad comburendum.

Mes enfans, disiez-vous encore à vos chers disciples, votre main droite vous est nécessaire, votre œil vous est précieux; mais je vous le dis en vérité, si votre main droite, si votre œil est pour vous un sujet de scandale, n'hésitez pas, retranchez cette main, arrachez cet œil; il vaut mieux pour vous entrer dans le ciel ayant perdu un œil ou une main, que d'avoir vos yeux et vos mains, et d'être précipités dans les feux éternels.

Que pouviez-vous, ô mon Dieu! dire de plus formel, et annoncer de plus terrible contre le scandale? Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que,

(1) Ezech. 33. — (2) Matth. 31.

malgré cela, il y ait des scandales dans le christianisme; c'est que le scandale augmente encore tous les jours dans le monde; c'est qu'a peine se reconnoît-on coupable de scandale, à peine pense-t-on à s'en accuser au sacré tribunal. Mais ce qu'il y a de triste et de déplorable pour moi, c'est d'avoir été si souve et coupable moi-même du péché de scandale; et die pen gésois pas, c'est sur moi que tombera ce secrible austhème.

Je ne coamoissois pas toute l'horreur de ce crime, ô mon Dieu! vous venez de me le faire connoître. Quelle confusion, quel regret doit-il exciter dans mon cœur, puisqu'il outrage si sensiblement le vôtre! Si j'en avois connu toute l'énormité, n'en aurois-je pas évité l'occasion? et n'en aurois-je pas craint jusqu'à l'ombre? et, outre le poids de mes propres péchés, aurois-je voulu encore me charger du poids des péchés des autres?

#### TROISIÈME POINT.

Quelle est l'obligation, et quels sont les moyens de réparer le scandale? C'est un grand crime et un grand malheur de donner des sujets de scandale, mais c'est aussi une obligation indispensable de le réparer après l'avoir donné; obligation si absolue, que sans cela le scandale ne sera jamais pordonné, qu'il réclamera toujours devant Dieu, qu'il criera sans cesse vengeance contre celui qui l'a donné, et qu'il sera contre lui un titre de condamnation et de réprobation éternelle, si, pouvant le réparer, il a négligé de le faire.

Je sens toute mon obligation, ô mon Dicu! en ce point; mais quel moyen à présent de réparer les scandales que j'ai donnés dans ma vie? la plaie est faite, quel moyen de la fermer? le poison est répandu, quel moyen d'en arrêter le venin et le DIEU.

ales dans le christiagmente encore tous qu'a peine se recon-, à peine pense-t-on al. Mais ce qu'il y a r moi , c'est d'avoir même du péché de s , c'est sur moi que

l'horreur de cc cride me le faire conl regret doit-il excioutrage si sensibleconnu toute l'énorl'occasion? et n'en mbre? et, outre le s, aurois-je voulu des péchés des au-

INT.

tels sont les moyens un grand crime et des sujets de scangation indispensadonné; obligation andale ne sera jara toujours devant engeance contre cecontre lui un titre tion éternelle, si, é de le faire. n, ô mon Dicu! en présent de réparer

ans ma vie ? la plaie mer ? le poison est rêter le venin et le XIVI LECTURE.

250

cours? Ah! si le regest suffisoit pour cela, de quelle regret, de quelle de uleur mon cœur n'est-il pas pénétré à la vue et su souvenir des scandales que je puis avoir causés? Mais non, je comprends, ô mon Dieu! que vous demandez autre chose de poi; qu'autant que je le pourrai, je dois non-seulement déplorer le scandale, mais le réparer. Voici donc à quoi je m'engage, et ce que je tàcherai de pratiquer, pour remplir, autant qu'il sera en moi, mon obligation, et réparer mes malheurs.

# RÉSOLUTIONS ET PRATIQUES.

1º Ja me condamperai à une vie régulière, édifiante, exemplaire, enpable d'effacer les opressions funestes que pent avoir faites dans les autres la vie peu régulière et peu chrétienne que j'ai menée jusqu'à présent.

qu'à présent.

2º Je tâcherai de porter les autres au bien, de les engager à la pratique de la pirté; je prendrai et emploirai pour cela tous les moyens que mou état pourra me permettre. Si l'ai éloigné des âmes de votre service, ne dois-je pas faire tous mes efforts pour en ramener à vous?

3º Je prierai souv 1t, et spécialement pour les âmes auxquelles j'ai donné sujet de sondale. Je demanderai pour elles toutes les gràces que je désire obtenir pour moi-même.

4º Dans les occasions, je ne craindrai, je ne refuserai pas de

4º Dans les occasions, je ne craindrai, je ne refuserai pas de condamner devant les autres ma vie passée; et, s'il le faut, de faire comme une amende honorable de ma conduite. Il m'en coûtera; mais quand on veut se sauver, comme il me paroit que je le désire, on ne regarde plus ce qu'il en coûte, mais ce que l'on doit. Si j'ai en le malheur de précipiter quelque àme dans les enfers, je l'ai mérité moi-mème. A cette vue qu'ai-je à ménager ? qu'ai-je à craindre ? Les terribles jugemens de Dieu sur le scandale ne doiventils pas bannir de mon cœur toute autre crainte?

#### PRIÈRE.

Qual crime que celui du scandale, à mon Dieu? quelles horreurs ne présente-t-il pas à vos yeux! et voilà cependant le crime dont j'ai été si souvent coupable moi-mème. Par où pourrai-je réparer mon malheur, et satisfaire à votre gloire outragée? Ah! Seigneur, ayez pitié de mon âme; son péché l'afflige et l'alarme: votre grâce lui inspire ces sentimens: elle ose donc encore en espèrer le pardon, et vous promettre une vie plus chrétienne et plus exemplaire. J'en vois la nécessité, aidez-moi à en produire les fruits.

# VINGT-720ATRIÈME LECTURE.

SUR LA TIÉDEUR.

La tiédeur, dit saint Thomas, est une langueur habituelle dans le service de Dieu. C'est une pesanteur de l'ame à se porter aux choses de Dieu; c'est un relàchement clans les pratiques de piété; c'est comme l'assoupissement de l'ame qui s'endort dans sa négligence et se ralentit dans ses sentimens.

Cependant, pour ne pas jeter le trouble et l'agitation dans les annes, il faut supposer que, quand on parle de la tiédeur, on n'entend point parler d'un court espace de temps et d'un état passager, mais d'un état habituel et d'une disposition ordinaire.

On n'entend point parler d'un intervalle de séci-resse où l'on peut se trouver. La sécheresse peu être un état d'épreuve où Dieu met quelquefois u... ame pour la sanctifier : et la tiédeur est un état d'infidélité où elle tombe par 3a faute et sa pédieures.

négligence.
Enfin par la tiédeur on n'entend point un état de péché; la tiédeur peut y conduire, et y conduit souvent en effet; mais par elle-même la tiédeur n'est point un état de péché, du moins de péché grief et mortel.

Rien pour nous de si important que de connoître les marques auxquelles on peut distinguer si on a le malheur de vivre dans un état de tiédeur. Voici les principales, où les autres sont renfermées.

La première marque d'une vie tiède et languis-

ECTURE.

R.

est une langueur L. C'est une pesanses de Dieu ; c'est es de piété ; c'est ame qui s'endort it dans ses senti-

r le trouble et l'apposer que, quand itend point parler d'un état passager, le disposition ordi-

un intervalle de séver. La sécheresse Dieu met quelquer : et la tiédeur est be par sa faute et sa

ntend point un état nduire , et y conduit le-même la tiédeur du moins de péché

rtant que de connoin peut distinguer si s un état de tiédeur. s autres sont renfer-

vie tiède et languis-

sante, c'est de n'avoir qu'un désir foible de son avancement spirituel, et une douleur bien légère de ses infidélités et de sa négligence. C'est un signe que les sentimens de ferveur sont bien affoiblis dans une ame; et il est indubitable que tant qu'elle languira dans cet état, loin de faire jamais de grands progrès devant Dieu, elle paroîtra toujours bien imparfaite à ses yeux. Quand on n'a qu'un foible désir pour un bien, on fait de bien foibles efforts pour l'acquérir; et ne faisant que de foibles efforts, parviendra-t-on jamais à un bien qui ne s'obtient qu'au prix de la force et de la violence?

Seconde marque: c'est une grande négligence à se vaincre soi-même, à prendre sur soi, à entreprendre le combat absolument nécessaire contre les sens, les mauvaises inclinations, et les difficultés que présente la vie intérieure: c'est une marque évidente que le cœur est déjà à demi vaincu avant le combat; et comment pourra vaincre celui qui craint de combattre? et sans combat peut-on espérer la victoire? Hélas! on ne combat souvent alors que contre la grâce, qui rappelle sans cesse, et non contre les vices et les défauts, qui gagnent de jour en jour.

Troisième marque: c'est de ne former pour le bien que des résolutions peu constantes et de peu de durée. Il est naturel de croire qu'une ame qui s'arrête sitôt n'a jamais eu beaucoup de courage pour avancer. Un feu qui s'éteint sitôt étoit bien peu allumé. L'homme est naturellement inconstant, il est vrai; mais si tôt, mais si aisément, mais si souvent se démentir, que peut-on penser, si ce n'est que la foiblesse intérieure a déjà dégénéré en triste habitude?

Quatrième marque de tiédeur : c'est de regarder souvent en arrière, comme déjà fatigué de la

course, de jeter souvent les yeux sur le chemin qu'on a fait, de s'épouvanter de celui qui reste à faire. Le voyageur qui en est là n'est pas fait pour une grande traite: la foiblesse de son courage, bien plus que la difficulté du chemin, arrête ses pas; sa course ne sera pas longue; en prenant si souvent haleine, rarement arrivera-t-il au terme

dont il est encore éloigné.

La cinquième marque de la tiédeur, c'est de chercher la dissipation au dehors, les amusemens, les inutilités dans les objets et les occupations extérieures. Cet épanchement de l'ame au dehors fait juger qu'elle manque d'entretien au dedans, et par conséquent, que le principe de la vie intérieure est dans elle bien peu animé et bien peu agissant. Après le péché, peut-être n'est-il rien de si dangereux pour une ame que cette dissipation qui la fait sortir d'elle-même, qui la répand au dehors, qui divise ses forces. Voilà les indices de la tiédeur et les traits qui la caractérisent.

Chacune de ces marques, prise en particulier, doit faire craindre; mais si toutes sout réunies dans une ame, qu'elle ne se flatte point, elle est évidemment dans un état de tiédeur. Si elle languit, si elle persévère dans cet état, que n'a-t-elle pas à craindre, et que ne donne-t-elle pas à présu-

mer pour les suites?

S'il est d'une grande importance de connoître les marques de la tiédeur pour se juger soi-même, il est d'une nécessité absolue d'en connoître les causes, pour les corriger et trancher le principe

du mal dans sa source.

La première cause de la tiédeur, c'est un grand fonds d'indolence que nous portons dans nous, un amour excessif de nous-mêmes et de nos aises, un éloignement naturel de tout ce qui nous gêne et qui combat nos inclinations et nos goûts. Ce hemin , arrête ses ue ; en prenant si era-t-il au terme

tiédeur, c'est de rs , les amusemens, les occupations exe l'ame au dehors retien au dedans,

cipe de la vie intéanimé et bien peu -être n'est-il rien de ne cette dissipation

qui la répand au deoila les indices de la actérisent.

prise en particulier , toutes sont réunies atte point, elle est tiédeur. Si elle lant état, que n'a-t-elle ne-t-elle pas à présu-

rtance de connoître r se juger soi-même, d'en cor coître les trancher le peincipe

deur , c'est un grand portons dans nous, iêmes et de nos aises, ut ce qui nous gêne ons et nos goûts. Ce poids d'infirmité, ce fonds de misère qui règne dans nous, penche toujours vers le mal, tend sans cesse au relachement, et insensiblement y conduit, s'il n'est ranimé et soutenu par les motifs supérieurs qui nous arment contre nous et nous élèvent au-dessus de nous-mêmes.

La seconde, c'est le manque de résolution et de courage pour se donner, s'abandonner tout à Dien et à l'attrait de sa grâce. On se ménage, on se réserve, on craint de s'engager et d'aller trop avant. Cet état tient l'ame en balance entre Dieu et elle-même, de manière qu'elle n'est véritable-ment ni à Dieu ni au monde; mais elle va comme chancelant, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; flotient ainsi dans un indigne partage et une ins tabilité continuelle de pensées et de sentimens. Ah! si une fois pour toutes, on s'étoit généreusement déterminé d'être tout à Dieu, quel courage n'auroit-on pas! quelle liberté, quelle paix ne goûteroit-on pas! Faute de cette noble détermination, on traine, on languit, on passe sa vie dans une espèce d'assoupissement léthargique qui rend incapable de tout sentiment généreux.

La troisième cause, c'est la négligence habituelle des petites choses; c'est un esprit de liberté et d'indépendance qu'on a peine à captiver et à assujettir à mille observances légères que Dieu exige d'une ame qui veut être à lui. Car, comme de son côté Dieu est fidèle à lui ménager les secours abondans pour l'aider, la soutenir, l'attirer à lui, aussi exige-t-il d'elle une grande fidélité à tous les points de sa loi, et aux choses en apparence les moins importantes. Rien de léger devant Dieu, surtout pour une ame qu'il comble de graces, et sur qui

il a des vues spéciales de providence. La quatrième cause de la tiédeur, ce sont les fautes réfléchies, et les infidélités volontaires.

264 L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

Rien n'affoiblit et n'arrête tant dans les voies de Dieu que ces résistances délibérées. Qu'il nous échappe des fautes de gèreté, de foiblesse, d'inadvertance; nous sommes hommes, c'est un effet de notre mortalité et de notre misère: mais que souvent, de propos délibéré, avec connoissance, malgré le témoignage de la conscience, malgré la lumière présente, on tombe dans des fautes, on se satisfasse, on déplaise à Dieu, voilà ce qui blesse son cœur, ce qui éloigne sa grâce, ce qui affoiblit une ame; et en conséquence ce qui ne peut manquer de la jeter dans un grand fonds de tiédeur envers bieu, et par la même d'attirer une espèce de refroidissement de Dieu envers elle. En faut-il davantage pour former cet état de tiédeur!

Combien d'autres causes de la tiédeur! com-

Combien d'autres causes de la tiédeur! combien d'ennemis intérieurs et extérieurs combattent contre la grâce d'une sainte frayeur! De temps en temps on a des désirs, on en forme des projets; mais, semblable à un homere endormi qui ouvre les yeux à la lomière et se replonge aussitôt dans ses premières ténèbres, on se rend aussi à

son premier état de langueur.

Quand est-ce que nous sortirons du tombeau de cette tiédeur si désagréable à Dieu, si funeste à l'ame, si opposée à la grâce, si capable de conduire plus loin, de préparer les voies aux plus grands malheurs?

# MEDITATION

Sur les tristes progrès et les funestes effets de la tiédeur.

Pour me former une juste idée de la tiédeur, et me rendre ses tristes effets plus sensibles, je me

VÉE A DIEU. ête tant dans les voies de es délibérées. Qu'il nous gèreté, de foiblesse, d'inads hommes, c'est un effet le notre misère: mais que ibéré, avec connoissance, e la conscience, malgré la ombe dans des fautes, on nise à Dieu, voilà ce qui i éloigne sa grâce, ce qui en conséquence ce qui ne, er dans un grand fonds de t par là même d'attirer une ent de Dieu envers elle. En former cet état de tiédeur! auses de la tiédeur! comeurs et extérieurs combatne sainte frayeur! De temps sirs, on en forme des proà un homme endormi qui

nèbres, on se rend aussi à ingueur. ious sortirons du tombeau sagréable à Dieu, si funeste la grâce, si capable de conpréparer les voies aux plus

nière et se replonge aussitôt

DITATION

s et les funestes effets de la tiédeur.

e juste idée de la tiédeur, et effets plus sensibles, je me la représente sous l'image d'une maladie dangereuse. Car, comme l'infirmité est la maladie du corps, ainsi la tiédeur est la maladie de l'ame. Or qu'arrive-t-il dans une maladie? et quels en sont d'ordinaire les tristes progrès dans les divers états du malade? Les voici: ils sont bien capables de me touchez et de n'alarmer, si je me connois dans ce triste tableau.

Etat de foiblesse, état de dégoût, état d'assoupissement et de léthargie, état de langueur et de défaillance, qui conduit enfin dans un état ou danger de mort: image bien triste, mais image bien naturelle de ce que la tiédeur opère si souvent dans les ames.

Faites, ô mon Dieu! que j'en connoisse bien toute l'étendue, toutes les suites et tout le danger. Cette connoissance, animée et soutenue de votre grâce, suffira pour m'en inspirer à jamais une vive crainte et une horreur salutaire.

1º Etat de foiblesse. C'est par là que commence la maladie du corps: c'est par là aussi que se forme la maladie de l'ame. On est foible, on se sent abattu, on ne peut presque se soutenir; on s'efforce, on combat quelque temps: mais enfin la foiblesse gagne; l'abattement est plus grand; on n'est presque plus capable de rien : voilà la tiédeur. Dans les beaux jours de ferveur, rien ne coûtoit, rien ne pesoit; tout étoit doux et léger dans le service de Dieu. Les choses même les plus difficiles devenoient aisées et faciles. Ces beaux jours ne sont plus ; de sombres nuages ont terni leur éclat. La ferveur s'est ralentie, le zèle s'est affoibli; peu à peu la tiédeur s'est formée. Quelque négligence dans les devoirs a commencé à se glisser dans le cœur : quelque relâchement dans la piété a aigri la plaie, des infidélités volontaires ont comblé le mal. Le cœur est tout abattu, tout Ame élev.

découragé; et au lieu qu'autrefois les plus grandes choses, les plus grands sacrifices n'avoient rien qui ne l'animêt, les choses les plus légères et les plus sacriléges n'ont rien à présent qui ne l'é-

tonne et qui ne l'abatte.

N'est-ce point là mon état? puis-je me le dissimuler devant vous, ô mon Dieu? Quelle lâcheté, quelle négligence dans votre service! quelle foiblesse, quand il faut prendre sur moi, et vous faire quelque sacrifice! Dans certains jours, quel abattement, quel découragement dans mon ame! toutes mes forces me manquent. Hélas! c'est que je manque moi-même à la grâce, qui dans les beaux jours m'animoit et me soutenoit quand je lui étois fidèle. Ah! qui me donnera, puis-je vous dice avec de saint homme Job, qui me donnera de me trouver dans l'état où j'étois autrefois, quand vous étiez avec moi, et quand votre lumière brilloit à mes yeux? Quis mihi tribuat ut sim juxtà menses pristinos (1)?

2º Etat de dégoût et d'indifférence. Voilà la maladie de l'ame qui augmente, parce que dans cet état on commence à s'éloigner de Dieu, à perdre le goût de la piété, et à se rendre insensible à l'action de la grâce. Auparavant on s'attachoit, on s'affectionnoit aux choses de Dieu; on y trouvoit une joie ineffable, une consolation indicible: mais peu à peu on se dégoûte, on se lasse, on s'ennuie de tout. C'est ce qu'on vit dans les Israélites dans le désert. La manne étoit pour eux une nourriture toute céleste; elle renfermoit toutes les délices pour contenter tous les goûts: il en étoit ainsi lorsqu'Israël étoit fidèle à son Dieu, et marchoit avec ardeur dans la voie de ses commandemens: mais du moment qu'il est déchu de sa fidélité et de sa ferveur, la manne n'a plus eu pour lui que du dégoût. Otez, ôtez, disent-ils,

(1) Job. 29.

nt? puis-je me le dis-Dieu? Quelle lâchevotre service! quelle ndre sur moi, et vous s certains jours, quel ment dans mon ame! uent. Hélas! c'est que ice, qui dans les beaux noit quand je lui étois puis-je vous dice avec donnera de me trouvei ois, quand vous étiez ère brilloit à mes yeux? tà menses pristinos (1)? indifférence. Voilà la ente, parce que dans oigner de Dieu , à perà se rendre insensible ravant on s'attachoit, es de Dieu; on y troue consolation indicidégoûte, on se lasse, ce qu'on vit dans les manne étoit pour eux e; elle renfermoit touiter tous les goûts : il étoit fidèle à son Dieu, ns la voie de ses coment qu'il est déchu de la manne n'a plus eu tez, ôtez, disent-ils, XXIVe LECTURE.

267

cette viande fade et insipide; notre ame en est dégoûtée: Nauseat anima nostra (1). Triste image d'une ame tiède! tout la dégoûte; tout lai devient insipide; tout lui est onéreux. On fait une prière; mais elle paroît longue, le temps dure, on attend la fin. On fait une pénitence; mais il en coûte pour s'y résoudre, on a mille prétextes pour s'en dispenser. On approche des saints mystères; mais on le fait plus rarement: on le fait parce qu'il convient de le faire, mais on le fait sans onction; on est tenté de s'en éloigner; on s'en éloigne, on diffère autant qu'on le peut: Nauseat.

N'est-ce pas ce qui m'arrive, ce que j'éprouve depuis un temps? Rien ne m'affectionne dans le service de Dieu; tout me devient insipide et à charge; partout je ne trouve que dégoût et qu'indifférence, plus d'attrait pour la piété, plus d'ardeur pour le bien, plus de désir de ma perfection.

Funeste dégoût! état déplorable pour un malade! Aussi comment le regarde-t-on, et quel est le nom qu'on lui donne? un dégoût mortel. Quel triste présage pour l'avenir! et ce dégoût des choses de Dieu, qu'annonce-t-il à mon ame, si elle y persévère? ne le permettez pas, ô mon Dieu! faites-lui encore goûter les douceurs de votre service, et ne lui laissez trouver que dégoût et qu'amertume dans tout le reste.

Troisième état d'assoupissement et d'une espèce de léthargie. C'est ce qui arrive aux malades: après qu'ils ont été quelque temps dans cet état de foiblesse et de dégoût, ils tombent enfin dans un état d'assoupissement et d'insensibilité. Ainsi en est-il encore de l'ame; quand on a passé un temps considérable dans la tiédeur et la làcheté, on n'en est presque plus touché, on s'y rend insensible. Autrefois on éprouvoit des remords salutaires; on

(1) Num. 21.

entendoit la voix intérieure qui rappeloit : les sages avis, les exemples édifians touchoient le cœur et faisoient de vives impressions. A présent on est comme impénétrable à tous les traits de la grâce ; rien ne touche, rien ne frappe. Le mal est si grand qu'on ne le sent presque plus, et qu'on n'en con-

noit pas le danger.

En est-on une fois venu la ; se trouve-t-on plongé dans cet état d'assoupissement spirituel, dans cette espèce de léthargie, on ne sauroit dire dans combien de fautes on tombe, quel nombre innombrable d'infidélités on commet. Toute la journée, toute la vie n'est presque plus qu'un tissu continuel d'omissions, de négligences, de résistances, presque sans les connoître; encore moins penset-on à se les reprocher. On est à son oratoire, on s'examine : on ne trouve rien. Ah, mon Dieu! si vous présentiez à cette ame un miroir fidèle de ce qu'elle est, que de fautes dont elle est coupable ! que de vers rongeurs dont elle est déchirée! Dans son esprit, que de pensées inutiles, de pensées étrangères, de pensées dangereuses, que de vani-tés, de curiosités, de légèretés! Dans son cœur, que de sentimens, que d'affections, que de répuguances, que d'attachemens, que d'antipathies! Dans ses sens, que de dissipations, de sensualités, de satisfactions toutes naturelles Dans ses actions, dans toute sa conduite, que d'imperfections, de motifs tout humains, de retours d'amour-propre! O que le progrès de cette maladie est funeste!

Ce triste tablean se présente à mes yeux, j'y vois celui de mon ame; et puis-je ne pas me reconnoître à ces traits? N'est-ce pas là l'état de la maladie dont elle est atteinte? Je fais des fautes, et je n'en suis point touché; j'abuse de bien des grâces, et je n'en suis pas affligé; je vois le danger,

E A DIEU.

qui rappeloit : les saans touchoient le cœur
sions. A présent on est
les traits de la grâce ;
ope. Le mal est si grand
us , et qu'on n'en con-

a; se trouve-t-on plonsement spirituel , dans on ne sauroit dire dans e, quel nombre innommet. Toute la journée, olus qu'un tissu contigences, de résistances, ; encore moins penseı est à son oratoire, on en. Ah, mon Dieu! si un miroir fidèle de ce ont elle est coupable! elle est déchirée! Dans es inutiles, de pensées gereuses, que de vaniretés! Dans son cœur, ffections, que de répuns, que d'antipathies! pations, de sensualités, relles Dans ses actions, ue d'imperfections, de retours d'amour-proe cette maladie est fu-

ésente à mes yeux, j'y puis-je ne pas me reconce pas la l'état de la ma-? Je fais des fautes, et j'abuse de bien des grâigé; je vois le danger, je n'en suis point alarmé. Rien ne me tire de mon état, tout me laisse dans mon assoupissement et ma léthargie. Depuis long-temps je me dis tout cela, et depuis long-temps je languis toujours dans le même état; quelles en seront les suites, si je ne

tàche pas de les prévenir?

Quatrième état. Le mal augmente toujours, il est bientôt à son comble. Après que le malade est tombé dans cet état de foiblesse, de dégoût et d'assoupissement, il tombe enfin dans un état de langueur et de défaillance qui approche de l'état de mort ; voilà le dernier symptôme de la maladie, voilà le dernier période de la tiédeur : l'accablement et la défaillance de l'ame. On tombe, on dépérit, on se sent comme défaillir; pourquoi cela? Parce qu'après tant de graces négligées, tant de secours stériles, tant de résistances accumulées, Dieu semble se retirer, et retire en effet ses graces précieuses et privilégiées : c'est-à-dire, que d'une part l'ame tiède se dégoûte de Dieu, et de l'autre, Dieu commence à se dégoûter de l'ame tiède; l'ame se refroidit envers Dieu, et Dieu se refroidit envers elle ; l'ame tiède n'a plus pour son Dieu que langueur et qu'insensibilité, et réciproquement Dieu semble n'avoir plus pour elle qu'une espèce d'indifférence.

O mon ame! ô ame infidèle! voilà ton Dieu qui se cache à tes yeux dans un triste nuage; mais du sein de ce sombre nuage j'entends sortir cet oracle, ou plutôt ce terrible anathème: Utinam frigidus esses (1)! Ce n'est qu'en tremblant qu'on médite ces redoutables paroles. Mais enfin, c'est l'Esprit saint qui les a prononcées; pouvons-nous nous les dissimuler, et ne pas en considérer toute la profondeur? Utinam frigidus esses! sed quia tepidus es, incipiam te evomere ex ore meo. C'est

(1) Apoc.

270 vous-même, ô mon Dieu! qui parlez à une ame tiède; et que lui dites-vous? Il eût mieux valu pour toi que tu fusses tombée dans un état de froideur; mais, parce que tu languis dans un état de tiédeur, voici que je commence à te rejeter loin de moi, par le soulèvement que tu provoques à mon cœur: Incipiam te evomere. Voilà un Dieu soupirant, un Dieu gémissant sur le déplorable état de cette ame; il fait entendre des accens lamentables sur son sort. A ses yeux, un état de péché, un état de mort, seroit en quelque manière préférable à cet état de tiédeur; parce que cet état de péché la toucheroit, la pénétreroit; elle seroit alarmée, e'le trembleroit en se voyant sur le bord de l'abime: elle verroit le tombeau et l'enfer ouverts sous ses pieds. A la vue de ces grands objets, de ces spectacles terribles, elle rentreroit en ellemême, elle reculeroit d'horreur, et reviendroit sur ses pas. Froppée de son état, elle auroit imité les saints pénitens, les soupirs d'un David, les pleurs dans Magdeleine; une vive componction auroit consacré les sentimens de son cœur pénitent. Au lieu que dans un état de tiédeur, ne voyant dans elle aucun de ces péchés grossiers, de ces désordres marqués, elle se rassure, elle se tranquillise, elle ne pense point à la nécessité du retour, elle vit dans cet état, elle y languit, elle s'expose à y mourir, peut-être même à tomber dans quelque faute mortelle, et à faire quelque chute déplorable, en ne veillant point sur elle-même, en ne se tenant point en garde contre la tentation, en s'aveuglant elle-même sur le danger. Car enfin, dans cet état de tiédeur, on continue à fréquenter les sacremens, à s'approcher des redoutables mys-tères; et n'y a-t-il point à craindre que dans cet état de ténèbres, dans quelques tentations dangereuses, dans quelques occasions critiques, sur-

A DIEU. qui parlez à une ame ıs? Il eùt mieux valu bée dans un état de u languis dans un état mence à te rejeter loin t que tu provoques à omere. Voilà un Dieu

sant sur le déplorable itendre des accens laes yeux, un état de péit en quelque manière eur ; parce que cet état énétreroit ; elle seroit ı se voyant sur le bord ombeau et l'enfer oue de ces grands objets, elle rentreroit en ellerreur, et reviendroit état , elle auroit imité upirs d'un David, les me vive componction ens de son cœur péniı état de tiédeur, ne ces péchés grossiers, elle se rassure, elle se point à la nécessité du at, elle y languit, elle re même à tomber dans à faire quelque chute point sur elle-même, rde contre la tentation, ar le danger. Car enfin, n continue à fréquenter er des redoutables myscraindre que dans cet elques tentations danccasions critiques, sur-

tout dans certains points, dans certaine matière, où il est si aisé de se tromper, où l'intervalle entre le péché mortel et le péché véniel est si imperceptible; n'y a-t-il pas à craindre qu'il ne se soit glissé dans le cœur quelques sentimens, quelque disposition qu'on n'aura point erue criminelle, et sur laquelle on se sera malheureusement rassuré? car voila le terrible danger auquel on s'expose, en vivant dans cet état de tiédeur.

Ah! Seigneur! quand est-ce donc que nous rentrerons en nous-mêmes, et que nous ouvrirons les yeux sur nos vrais intérêts? Vivronsnous toujours dans un état où nous craindrions de mourir?

#### PRIÈRE.

Je ne l'avois jamais compris, à mon Dieu! jamais ces réflexions Je ne l'avois jamais compris, o mon Dieu: jamais ces rettexions sérieuses ne s'étoient présentées à mon esprit dans un si grand jour; vous m'éclairez anjourd'hui, et en m'éclairent vous m'alarmez. Je vais done rentrer dans moi-même, sonder les dispositions de mon cœur, et, s'il est nécessaire, faire une revue salutaire de ma

mon cœur, et, s'il est nécessaire, faire une revue salutaire de ma conscience depuis le temps que je gémis dans cet état de tiédeur, soit pour ranimer les sentimens de non ame toute languissante, soit surtout pour réparer ce qu'il pourroit y avoir en de défectueux dans la fréquentation des sacremens durant tout ce temps de nuages. Aidrzmoi, ó mon Dieu! arrachez-moi à ma lacheté naturelle. Prenez-moi et conduisez-moi par la main dans la nouvelle route que vous m'outes, a la mai la control de la trans. vrez, et que je veux suivre jusqu'à la mort. Le temps, quoique sainvrez, et que je veux suivre jusqu'à la mort. Le temps, quoique saintement employé, ne sera pas trop long pour gémir sur mes infidélités, pour fermer les plaies que la tiédeur a faites à mon ane, pour réparer les pertes déplorables que j'ai faites durant ce temps d'illusion. Vous avez gémi, ò mon Dieu! sur l'étut de mon ame quand elle s'oublioit, soyez encore plus touché sur elle quand elle revient et qu'elle sent sa misère. Elle est infirme et malade, vous le voyez; accomplissez dans elle la sainteté de votre oracle : Infirmata est (1). Vous pouvez, Dieu de bonté, lui rendre toute sa force, et la rendre a sa première ferveur: elle le désire, elle vous le demande, elle l'espere de votre bonté: Tu verò perféciste am.

# RÉSOLUTIONS ET PRATIQUES.

1º JE me rappellerai souvent la grâce que vous venez de m'accorder, et la sainte résolution que j'ai prise. Je produirai souvent des actes de douleur sur mes tiédeurs et mes fautes passées.

(1) Psal 2

aº Quand j'éprouverai des peines et des combats, je vous les offrirai en expiation de mes negligences; c'est encore une pénitence bien douce après tant d'infidélités.

3º Je penserai à la consolation que j'aurai à la mort, de vous avoir servi avec une sainte ferveur: peut-être ma course ne sera pas longue dans le temps; il faut au moins la rendre sainte et salutaire

4º Je m'exciterai par l'exemple de taut d'ames justes, qui peut-4 de méxencrai par l'exemple de muit d'ames justes, qui peut-étre avec moins de graces que moi, vous servent avec tant de fer-veur, et se portent au bien avec tant de générosité. 5° Je reprendrai fidélement les prières et les pratiques que j'avois

négligées ou abandonnées, et je m'en acquitterai désormais avec une fidelité inviolable.

# VINGT-CINQUIEME LECTURE.

# SUR LES FAUTES JOURNALIÈRES ET LES SACRIFICES JOURNALIERS.

Nos fautes journalières ne doivent point abattre notre courage et notre confiance; elles doivent même ranimer notre vigilance et notre fer-

Les personnes de piété ne sont pas impeccables; elles peuvent tomber dans des fautes : le juste même peche sept fois le jour. Ce ne sont point, à la vérité, des fautes grièves ; on cesseroit d'être juste. Ce ne sont pas même des fautes bien volontaires, et pleinement réfléchies; mais souvent des péchés de fragilité, des fautes d'inadvertance, de foi-blesse, de misère humaine. Il en est cependant quelquefois de plus volontaires, et commises avec plus de réflexion; et ce sont celles dont il s'agit ici, et dont on entend parler.

Ainsi arrive-t-il, par exemple, que vous tombez dans ces fautes, tantôt en vous inquiétant par quelque chose qui vous survient; tantôt en vous livrant à des vivacités et des impatiences; tantôt en les combats, je vous les ofc'est encore une pénitence

j'aurai à la mort, de vous t-ètre ma course ne sera pas la rendre sainte et salutaire

nt d'ames justes, qui peutus servent avec tant de fergénérosité.

s et les pratiques que j'avois pritterai désormais avec une

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

E LECTURE.

ALIÈRES ET LES NALIERS.

doivent point abatconfiance; elles doigilance et notre fer-

sont pas impeccables; es fautes: le juste mêle ne sont point, à la cesseroit d'être juste, ites bien volontaires, is souvent des péchés nadvertance, de foill en est cependant res, et commises avec it celles dont il s'agit

ple , que vous tombez is inquiétant par quelt; tantôt en vous liupatiences; tantôt en vous laissant aller à des vanités, des curiosités, des légèretés: tantôt à des dissipations, des distractions, des pensées inutiles et étrangères; tantôt à des railleries, des badinages qui peuvent blesser les autres et les affliger; en un mot, à des résistances, à des infidélités à la grâce.

Or c'est à l'égard de ces fautes, et autres semblables, dont vous devez gémir, à la vérité, mais dont je dis qu'il ne faut point vous laisser abattre et décourager: ce seroit ajouter un mal à un autre mal, et aigrir une plaie par une autre plaie. L'usage salutaire qu'il en faut faire, c'est de vous en humilier devant Dieu, et de reconnoître votre foiblesse et votre néant; c'est de gémir, et de les déplorer dans le fond du cœur. Est-il surprenant qu'un si grand fonds de misères produise des misères nouvelles? S'il n'y en a pas de plus grandes, n'est-ce pas un pur effet des miséricordes de Dieu

et du secours de sa grâce?

Qu'arrive-t-il cependant (rop souvent? c'est qu'à la vue de ses fautes on s'inquiète, on se décourage, on se laisse abattre; et en conséquence on se néglige, on perd la confiance en Dieu, on se dégoûte peut-être de la piété, on s'imagine être dans un mauvais état; on croit qu'on ne se corrigera jamais de ses imperfections et de ses défauts, qu'on ne pourra jamais se soutenir dans le bien et arriver à la perfection où l'on aspiroit; et mille autres semblables idées et appréhensions qui jettent l'ame dans la pusillanimité et dans la langueur: et de la on n'ose presque plus se présenter devant Dieu, ou l'on ne s'y présente qu'avec une fausse honte, dans la défiance, dans le tremblement et la crainte qu'il ne s'éloigne, parce qu'on lui a manqué. Ainsi en s'inquiétant tant d'une faute souvent légère, on risque de tomber dans mille autres plus grandes; on perd le temps dans mille retours de re-

M 5

flexions inutiles sur soi et sur sa faute. On veut examiner si elle a été volontaire, si on y a pleinement consenti; et cependant plus on s'y arrête, plus on réfléchit, moins on s'entend soi-même: D'un trouble on tombe dans un autre; d'une imperfection dans une imperfection plus marquée; l'inquiétude, le chagrin, s'emparent d'une ame abattue, la livrent à des agitations et à des perplexités intérieures qui la rendent incapable de tout.

Qu est-ce que tout cela devant Dieu? quelquefois humilité, douleur, repentir sincère; et souvent orgueil secret, dépit d'amour-propre, illusion du démon. Est-ce un remède que l'on a pris, ou un nouveau poison que l'on a jeté sur la plaie? On fait comme une personne blessée qui est à chaque instant à considérer sa blessure, à la toucher, et par là même à l'aigrir et à l'envenimer; ou comme une autre qui est tombée, et qui, au lieu de se relever, s'arrête à considérer comment elle a pu tomber, et ce qui a occasioné sa chute. Levez-vous et marchez; prenez garde que le trouble et l'agitation où vous êtes ne vous occasionent une nouvelle chute encore plus dangereuse.

J'en dis de même de l'ame qui est tombée dans quelque faute : relevez-vous, humiliez-vous, et reprenez votre chemin sans délai; c'est l'unique remède qu'il faut apporter au mal. Aiusi doit-on revenir à Dieu, avec lequel on se réconcilie bien plus aisément par un humble et amoureux retour, que par cette désolation, cette affliction quelquefois toute humaine : par ce découragement, cet abattement plus coupable peut-être que la faute même dont on s'afflige. En tout cela se trouve souvent bien plus d'amour-propre que d'amour de Dieu.

bien plus d'amour-propre que d'amour de Dieu. Je dis plus : ce retour simple d'humilité et de con hance honorera plus Dieu que votre faute nell'a ofevant Dieu? quelqueentir sincère; et soumour-propre, illusion
que l'on a pris, ou un
é sur la plaie? On fait
e qui est à chaque ins, à la toucher, et par
nimer; ou comme une
i, au lieu de se relesment elle a pu tomsa chute. Levez-vous
ue le trouble et l'agioccasionent une nougereuse.

e qui est tombée dans, humiliez-vous, et reélai; c'est l'unique reu mal. Ainsi doit-on
on se réconcilie bien
le et amoureux retour,
ette affliction quelqueee découragement, cet
eut-être que la faute mêat cela se trouve souvent
que d'amour de Dieu.
ple d'humilité et de conque votre faute ne l'a of-

tensé; parce que dans la faute il y a eu souvent de la surprise, de l'inadvertance, de la fragilité; au lieu que dans le retour humble et sincère la volonté est antière, et la résolution pleine et absolue.

renez donc, dit un grand Saint, et suivez invariablement cette règle : tout autant de fois que vous serez tombé en quelque manquement, fût-il encore plus grand, ne vous jetez point dans un trouble rempli d'amertume et d'ennui; ne vous arrêtez point à d'inutiles et scrupuleux examens; mais à l'instant, reconnoissant avec sincérité votre faute, et gémissant avec humiliation de votre fragilité, tournez-vous amoureusement vers Dieu, comme un enfant vers son père; dites - lui humblement: Seigneur, mon Dieu! j'ai fait ce qu'une ame foible, un pécheur tel que moi, pouvoit faire ; et que pouviez-vous attendre de moi, que ces fautes, et d'au-tres encore plus grandes? D'irois bien plus loin, sans votre bonté qui me soutient et qui me relève sans m'abandonner. Je vous rends grâces des fautes dont vous m'avez préservé, et je vous demande pardon de celles que jai commises. Ayez encore pitié de moi; et donnez-moi une nouvelle assistance, afin que je ne vous offense plus, et que rien au monde ne me sépare de vous, que je veux aimer et servir avec plus de fidélité que jamais.

Cela étant fait, ne perdez point de temps à vous inquiéter, à vous décourager, ou à craindre que Dieu ne vous ait pas pardonné; mais avec paix, avec confiance, reprenez votre route comme si vous ne vous en étiez point écarté. Fussiez-vous tombé mille fois (ce qu'à Dieu ne plaise), mille fois revenez à Dieu, et avec plus de confiance; après la dernière faute comme après la première, jetez-vous entre ses bras, avec promesse de ne plus vous éloigner.

Ainsi honorerez-vous la bonté de Dieu eu concevant d'elle une si grande idée. Ainsi ferez - vous

triompher sa grâce en la rendant supérieure à toutes vos misères; ainsi tournerez-vous le poison en remède en le faisant servir à votre guérison; ainsi serez-vous plus élevé peut-être après votre chute que vous ne l'étiez au moment où vous êtes tombé. Bonté de Dieu! patience de Dieu, que vous êtes grande et ineffable, de vous servir de nos misères mêmes pour nous rendre des monumens plus éclatans de vos grandes miséricordes!

Ce n'est pas, après tout, qu'il ne faille éviter les fautes avec toute la fidélité et la vigilance que doit nous inspirer la crainte de Dieu, et plus encore son saint amour. Ce seroit une illusion bien grande, ou plutôt un aveuglement bien marqué, de penser que parce qu'on peut mettre un appareil à une blessure, il faille se laisser blesser; et tomber volontairement dans une maladie parce qu'il y a un remède qui peut

a guérir.

De là il est aisé de voir comment, avec la grâce de Dieu, nous pouvons tirer avantage de nos fautes mêmes, et comment ces fautes journalières, loin d'abattre notre courage et notre confiance, doivent au contraire rapimer notre vigilance et notre fer-

Nous le devons, d'abord par recomoissance envers Dieu, qui veut bien, par un effet de sa miséricorde ineffable, nous pardonner et nous recevoir de nouveau. Nous le devons par esprit de pénitence, pour réparer autant qu'il est en nous, la faute commise et le mal que nous evons fait. Nous le devons par motif de fidélité; parce que, sans cette vigilance, nous serions exposés à tomber bientôt dans quelque nouvelle faute qui seroit bien plus triste et plus affligeante que la première. Nous le devons, pour avancer de plus en plus dans! voicet compenser le temps que nos infidélités et nos fautes nous ont fait perdre par le passé. Nous le devons pour

DIEU.

nt supérieure à touerez-vous le poison r à votre guérison; eut-être après votre noment où vous êtes ce de Dieu, que vous sus servir de nos nides monumens plus

icordes!
1'il ne faille éviter les
la vigilance que doit
11, et plus encore son
12, sion bien grande, ou
12, de penser que
14, de penser que
15, pareil à une blessure,
16, un remède qui peut

ment, avec la grâce de vantage de nos fautes tes journalières, loin tre confiance, doivent igilance et notre fer-

ar recomnoissance encun effet de sa misérinner et nous recevoir sar esprit de pénitence, en nous, la faute coms fait. Nous le devons ue, sans cette vigilantomber bientôt daus roit bien plus triste et erer. Nous le devons, dans! voie et compenés et nos fautes nous Nous le devons pour



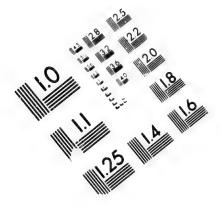



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

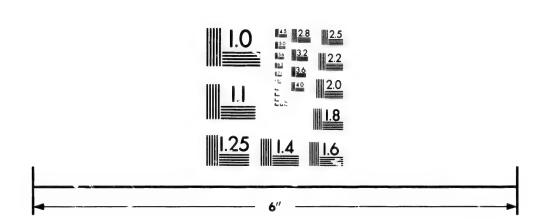



Photographic Sciences Corporation 23 WEST MA. N STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

(C) 1983



nous mettre plus en état de glorifier Dieu, à qui nous avons eu le malheur de déplaire.

Allez donc, ame pénitente, et continuez votre course. Dejà tout est réparé devant Dieu. L'édifice s'élève plus haut sur ses propres ruines; l'ouvrage se consolide par précaution. En seroit-on là, si par la faute commise et déplorée on n'avoit mieux connu son néant; si on ne s'étoit mis en garde contre sa foiblesse; si on n'avoit mis sa confiance et sa force en Dieu seul? Et ne peut-on pas dire de cette faute avec proportion, ce que l'Eglise dit elle-même, fe-lix culpa? Elle est triste et affligeante par elle-même et par la misère de l'homme : mais, dans un sens, heureuse et salutaire par la grâce et les fruits de la grâce qui en sont occasionés. Après tout, la faute est commise; et une fois commise, s'il y a un remède, ce n'est pas dans le découragement et la défiance, encore moins dans le désespoir, ce ne peut être que dans les regrets et dans la douleur. Dieu même ne peut en exiger d'autre; et l'homme est incapable d'autre satisfaction que celle qu'offre la pénitence ; tout autre, loin de réparer le mal, y mettroit le le comble, en ôtant l'espérance du pardon et fermant la voie du retour.

## AVIS SALUTAIRES.

<sup>1</sup>º Craignez de commettre des fautes. Sont-elles commises, détestez-les, humiliez-vous, recourez à Dieu, et soyez plus fidèle.

<sup>2</sup>º Toutes nos fautes nous sont utiles, si elles nous ôtent cet orgueil secret, ce funeste levain d'amour-propre, cette maudite contiance en nous-mêmes.

<sup>3°</sup> Au sujet des fantes, il ne faut ni se flatter, c'est illusion; ni s'impatienter, c'est dépit; ni se décourager, c'est foiblesse; mais recourir humblement à Dieu: c'est l'unique asile.

4° Devant Dieu une imperfection dont on s'humilie avec sincérité

<sup>4</sup>º Devant Dieu une imperfection dont on s'humilie avec sincérité est un moindre mal qu'une prétendue vertu qu'on goûte avec satisaction, dont on nourrit sa vanité, et peut-être sa présomption et son amour propre.

## MÉDITATION

## Sur les sacrifices journaliers.

IL n'est point de jour dans la vie où il n'y ait quelque sacrifice à faire; et souvent chaque jour en présente plusieurs à offrir. Si nous savions en profiter, quel fonds de mérites ne pourrions-nous pas acquérir. Faudroit-il autre chose que ces sacrifices journaliers pour nous rendre saints, et grands saints?

Je viens vous les offrir, ô mon Dieu! et vous demander la grâce de vous les offrir d'une manière digne de vous. Apprenez-moi à puiser dans cette source abondante de mérites. Je n'en ai négligé la pratique que parce que je n'en connoissois pas le prix.

#### PREMIER POINT.

Que d'occasions de mérites ne nous ménagezvous pas, ô mon Dieu, dans le cours de la journée! vous nous cffrez à tous les instans des trésors, et nous les perdons, et nous permettons que notre pégligence vienne nous les ravir

négligence vienne nous les ravir.

Dans le cours ordinaire de la vie on a des chagrins à essuyer, des croix à porter. Parmi ces chagrins il y en a de si vifs, de si sensibles, de si douloureux, qu'ils sont toujours présens, qu'ils répaudent une amertume continuelle dans l'ame, qu'ils font passer tous les jours de la vie dans la tristesse et le deuil. Mon Dieu! si on savoit les mettre à profit pour le ciel, et vous les offrir à mesure qu'ils se présentent, que de sacrifices de bonne odeur s'élèveroient chaque jour jusqu'à vous!

ION

journaliers.

la vie où il n'y ait quelent chaque jour en prélus savions en profiter, ourrions-nous pas acluse que ces sacrifices dre saints, et grands

ô mon Dieu! et vous es offrir d'une manière oi à puiser dans cette es. Je n'en ai négligé la n'en connoissois pas le

POINT.

ites ne nous ménagezs le cours de la journée! instans des trésors, et permettons que notre

ravir.
de la vie on a des chaporter. Parmi ces chasi sensibles, de si douours présens, qu'ils réontinuelle dans l'ame,
jours de la vie dans la
Dieu! si on savoit les

iel, et vous les offrir à nt, que de sacrifices de it chaque jour jusqu'à On est dans un état, et dans chaque état il y a chaque jour des devoirs à remplir; parmi ces devoirs il y en a de pénibles, de gênans, de bien onéreux. Il y a des bienséances à garder, des soins à prendre, des attentions à donner, des visites à recevoir et à rendre; mille occupations, mille assujettissemens, autant d'inquiétudes et d'embarras. Il faut rompre sa volonté, contrarier ses inclinations, faire souvent ce qu'on ne voudroit pas, ne rien faire de ce qu'on voudroit; tout cela inquiète, souvent ennuie et accable. Mon Dieu! si tout cela étoit pris dans vos vues et selon votre esprit, combien tout cela, offert dans chaque moment, pourvoit-il mériter pour l'éternité!

Dans la société et le commerce de la vie, on a à vivre, à traiter avec des caractères, les uns raisonnables et faits pour la douceur de la société; mais les autres, faits pour exercer la patience, et rendre la vie onéreuse. Cependant il faut vivre avec tous, et avec tous conserver la paix et la charité. Or pour en venir là, que n'en coûte-t-il pas, et que ne faut-il pas prendre sur soi chaque jour! que de vir tences à se faire! que de sentimens à réprimer! que de choses à dissimuler! que de mauvaises manières à essuyer! en un mot, que de sacrifices à faire, d'autant plus pénibles, que ce sont des sacrifices de chaque

jour, souvent de toute la vie!

Vous le permettez, 6 mon Dieu! que nous nous exercions les uns les autres, que nous soyons mutuellement notre croix, que nous nous rendions la vie triste, les jours pénibles: dans les vues de votre providence, tout cela devroit servir à notre sanctification; et par le mauvais usage, ou plutôt par l'abus que nous en faisons, tout cela ne sert qu'à notre tourment et à notre condamnation. Les uns sont la croix journalière des autres; et tous contribuent à se rendre également malheureux et crimi-

80 LAME ELEVEE A DIEU.

nels tous les jours de la vie, par cela même qui pourroit les rendre saints et heureux.

Et sans sortir de nous, sans chercher au dehors des occasions de sacrifice, combien n'en trouverions-nous pas dans nous-mêmes! combien d'épines naissent chaque jour dans notre propre fonds! dans combien d'occasions n'arrive-t-il pas qu'il faut s'armer contre soi-même, contre sa vanité, sa vivacité, sa sensibilité; se taire quand on voudroit parler, parler quand on voudroit se taire; renoncer à ses goûts, vaincre ses répugnances, dominer son humeur, arrêter ses saillies, soumettre son jugement : en un mot, se gêner, se captiver, se contraindre? On a des incommodités habituelles, des infirmités journalières; pourquoi se plaindre à tout le monde, et à tous les instans, jusqu'à ennuyer, à fatiguer, et à se rendre insupportable à soi et aux autres? Pourquoi ne pas vous les offrir, ô mon Dieu! et les souffrir entre nous et vous? vous y compatiriez, vous les soulageriez; au lieu que dans les autres on ne trouve souvent qu'une indifférence qui les augmente et une insensibilité qui les

aigrit.

On a souvent des inquiétudes intérieures, des croix secrètes qui affligent l'ame, des chagrins personnels dont on ne peut faire part à personne; qu'il faut renfermer dans soi, et dévorer dans le secret de son cœur. Si on savoit vous en faire la confidence, ô mon Dieu! à vous seul, vous les offrir, s'entretenir avec vous, que ne trouveroit-on pas dans vous de secours, et pour soi de mérites et de con-

solations?

On se trouve quelquefois dans des états de découragement, d'abattement, de dégoût et d'ennui. On ne sait ce qui inquiète, et on est souvent inquiet; on ne sait ce qui trouble et agite, et on est tout agité, tout troublé. Voilà bien les momens, ô mon

: A DIEU. par cela même qui pour-

eux.

mus chercher au dehors
combien n'en trouvecombien n'en trouveprome fonds!
arrive-t-il pas qu'il faut
ontre sa vanité, sa vivae quand on voudroit
broit se taire; renoncer
agnances, dominer son
, soumettre son jugee captiver, se contrainhabituelles, des infiris se plaindre à tout le
, jusqu'à ennuyer, à

, jusqu'à ennuyer, à pportable à soi et aux ous les offrir, ô mon iset vous?vous y comiez; au lieu que dans uvent qu'une indiffée insensibilité qui les

udes intérieures, des ame, des chagrins perpart à personne; qu'il vorer dans le secret de en faire la confidence, vous les offrir, s'enrouveroit-on pas dans de mérites et de con-

dans dås états de déde dégoût et d'ennui. mest souvent inquiet; agite, et on est tout n les momens, ô mon Dieu! où il faudroit recourir à vous, vous offrir le sacrifice de sa peine et de son état, et sans en chercher ailleurs la cause, en trouver en vous le remède. Manque-t-il d'occasions dans la vie et dans la journée de vous faire de pareils sacrifices? que ne mériteroient-ils pas pour le ciel?

Tel est mon état, ô mon Dieu! tel est mon aveuglement et mon malheur. Toute la journée j'ai en main ces trésors, et je les laisse échapper. Ce seroient autant de talens que je pourrois faire valoir au centuple, autant de pas que je pourrois faire vers le ciel, autant de pierres précieuses que je pourrois mettre à ma couronne; et je laisse dissiper tous ces trésors, enfouir tous ces talens, perdre toutes ces occasions, ravir toutes ces couronnes; et après avoir eu chaque jour mille moyens d'entasser des richesses immenses, je me trouverai à la fin de la journée, à la fin de la vie, les mains vides, ou n ayant amassé que des trésors de colère.

Formez, ô mon ame! formez aujourd'hui une résolution généreuse et constante d'être aussi fidèle que vous avez été négligente, armez-vous de courage contre votre làcheté; contre la répugnance de la nature, contre les cris de votre amour-propre; imitez ces ames généreuses qui saisissent avidement toutes les occasions de s'avancer dans les voies de Dieu; soyez-lui désormais plus fidèle. Mille occasions de mériter ont été négligées; mille occasions se présentent encore de tout réparer; le tout, c'est d'en profiter, et de seconder la grâce qui nous les présente.

## SECOND POINT.

Mais ces sacrifices, pour les rendre dignes de Dieu, de quelle manière faut-il les faire, et par quels motifs devons-nous les offrir? Voici, mon

Dieu, les sentimens que je prendrai, et dans lesquels je tacherai de vous les consacrer. Je me dirai à moi-même : hélas! tous les jours je fais des fautes, je commets des péchés; c'est une grâce que vous me faites d'avoir quelque chose à vous offrir pour les expier; tous les jours vous m'accordez de nouvelles grâces, vous me comblez de nouveaux bienfaits; quel bonheur pour moi d'avoir tous les jours quelque chose à vous présenter! Tous les jours je suis si attentif à mes commodités, à mes aises, à me procurer des satisfactions toutes naturelles; n'est-ce pas un avantage pour moi d'avoir occasion de me faire quelque violence, de pratiquer quelque mortification? je ne les cherchois pas de moi-même: c'est bien le moins que je les reçoive quand vous me les ménagez. Tous les jours je dois avancer dans les voies du salut; vous m'en procurez les moyens, serai-je assez infidèle pour les rejeter et en abuser? Tous les jours, en qualité de chrétien, je dois me renoncer moi-même, me vaincre, et mourir à moi-même.

Mais surtout, tous les jours je dois vous aimer, et vous donner quelque gage de mon amour. Ne suis - je pas heureux que vous daigniez agréer de si foibles marques? et ne serois-je pas un ingrat, bien injuste, bien coupable, de vous les refuser? Quels motifs, et que de motifs! y serois-je in-

O mon ame! quelle abondante moisson de mérites que Dieu vous présente! soyez attentive à la recueillir. Formez-vous un plan de conduite nouveau; prenez la résolution sincère de profiter désormais des occasions de sacrifices que vous aurez: chaque jour vous en offrira; les devoirs, les occupations, les entretiens, les affaires; tout deviendra pour vous une source de sacrifices et de mérites. Tenez pour maxime constante qu'il vaut ırs je dois vous aimer, e de mon amour. Ne vous daigniez agréer erois-je pas un ingrat, , de vous les refuser ? otifs! y serois-je in-

moi-même , me vain-

lante moisson de mée! soyez attentive à la lan de conduite nouincère de profiter dérifices que vous aurez: ; les devoirs, les ocs affaires ; tout devienle sacrifices et de méconstante qu'il vaut XXVe LECTURE.

283

mieux prendre mille fois sur soi que de prendre une seule fois sur les autres; qu'un léger sacrifice fait à propos peut faire éviter mille fautes et autant de chagrins; que si on vouloit tout relever, tout prendre dans la rigueur, il faudroit tous les jours en venir aux éclats; qu'après tout, en de gré, ou de force, il faudra bien des sacrifices; si onne les fait pas à la grâce, il faudra les faire à la nécessité; si on ne les fait pas à Dieu, il faudra les faire au monde, c'est-à-dire, en avoir toute la peine, et en perdre tout le mérite.

#### PRATIOUES.

PRATIQUES.

Potrt de jour où l'on ne puisse faire quelque sacrifice, offrir quelque mortification. Dans le repas, se priver de quelque chose sans qu'on s'en aperçoive : on y a peut-être fait tant d'exces!

Dans le repos, retrancher quelque chose de son sommeil, si souvent et trop long-temps prolongé.

Dans les habilments, les parures, faire le sacrifice de quelques ornemens; on a tant donné à sa vanité!

On voudroit jeter un coup-d'œil; arrêter ses regards.

Un bon mot qu'on voudroit dire; le supprimer.

Une partie de plaisir où l'on est invité; trouver un honnête prétexte pour s'en dispenser. Une parole piquante qu'on nous dit; réprimer l'émotion de son cœur, ct mettre un frein à sa langue. Une indifférence qu'on nous témoigne, une ingratitude qu'on nous marque, un service qu'on nous refuse ou qu'on nous reproche; que de paroles à retrancher! que de sentimens à étouffer! que de curiosités à réprimer! Tont cela autant de sacrifices, autant d'occasions de mérites.

## PRIÈRE.

Ja le reconnois, ô mon Dieu! si on savoit souffrir les peines de la journée, de l'état, on trouveroit dans chaque état, dans chaque jouruée, de l'état, on trouvereit dans chaque état, dans chaque journée sa pénitence, son purgatoire, son martyre sa pénitence à offirir, son purgatoire à soufirir, son martyre à essuyer. C'est à quoi je m'appliquerai désormais; à ne laisser passer aucune occasion, à faire tous les sacrifices qui s'offiriront, à me dédonmager par ma fidélité de toutes les faules que j'ai faites par ma négligence, à devenir aussi vigilant, aussi attentif dans la suite que j'ai été indifférent et infidéle par le passé.

J'offirirai ces sacrifices par motif d'amour : rien ne coûte quand on aime; ou s'il coûte, l'amour le fait porter avec joie. Je penserai qu'au moment où j'offire quelque sacrifice, il est marqué dans le livre de vie. Quei sentiment, quand on pense que le plus léger sacri-

fice aura une récompense éternelle! Je me rappellerai que par le passé j'ai fait si peu de chose pour vous, qu'il me reste peut-etre si peu de temps à vivre, et beaucoup d'ouvrage à faire. N'est-il pas nécessaire de profiter de tous les instans pour me préparer par des sacrifices légers au dernier et au grand sacrifice? j'unirai tous les sacrifices que je pourrai faire aux souffrances et au sacrifice de Jéaus-Christ. Toute sa vie n'a été qu'un martyre continuel. Je tâcherai de faire de la mienne un continuel sacrific .

# VINGT-SIXIÈME LECTURE.

### SUR LES DÉSIRS DU COEUR.

Le cœur de l'homme est un fonds inépuisable de désirs, et les désirs sont un fonds inépuisable d'inquiétudes et d'agitations. L'homme forme des désirs pour être heureux, et ses désirs font en partie son malheur.

Je trouve quatre sources intarissables d'inquiétudes dans nos désire; leur multitude, leur étendue, leur vivacité, leur contrariété. Ils nous accablent par leur multitude; ils nous égarent par leur étendue; ils nous transportent par leur vivacité; ils nous déchirent par leur contrariété. Homme aveugle! falloit-il pour cela former tant de désirs? étoit-ce là la source où il falloit puiser le bonheur?

1º Lultitude de désirs: chaque instant en voit naître un nouveau, qui avoit été précédé par un autre, et qui en voit bientôt naître un troisième après lui. Ce sont des flots sans nombre, qui, se succédant sans cesse, tiennent le cœur dans une agitation continuelle; ce sont des épines qui semblent naître incessamment sous nos pas; ce sont des vers rongeurs qui naissent dans l'ame, et qui la déchirent à tous les instans. Quelle foule de désirs ne forme-t-on pas! désirs vagues et indéter-

me rappellerai que par le qu'il me reste peut-être si avraga à faire. N'est-il pas pour me préparer par des rrifice? j'unirai tous les sases et au sacrifice de Jésusle continuel. Je tàcherai de

......

LECTURE.

U COEUR.

fonds inépuisable de onds inépuisable d'inomme forme des dédésirs font en partie

ntarissables d'inquiémultitude, leur étenrariété. Ils nous accanous égarent par leur it par leur vivacité; ils rariété. Homme aveumer tant de désirs? falloit puiser le bon-

haque instant en voit hit été précédé par un ht naître un troisième sans nombre, qui, se ent le cœur dans une nt des épines qui semsous nos pas; ce sont ent dans l'ame, et qui as. Quelle foule de déirs vagues et indéterminés, désirs flottans et incertains, désirs bas et honteux, désirs capricieux et bizarres, désirs chimériques et insensés, désirs criminels et funestes. Vons le savez, ô cœur agité! et pent-être une triste expérience vous en a-t-elle plus fait sentir que tous les discours; à quoi ont-ils abouti? ils vous ont occupé, ils vous ont troublé, ils vous ont agité; après quoi ils se sont dissipés. Voilà tout ce qui vous en reste: et si quelquelois ils ont été remplis, n'est-il p.s arrivé, par un juste jugement de Dieu, que, loin de vous satisfaire, ils sont devenus pour vous une nouvelle source d'inquiétudes et de chagrins? terrible punition d'un cœur à qui Dieu ne suffit pas, ou qui ne veut pas chercher son bonheur dans Dieu!

2º Etendue de désirs: car, comme ils sont sans nombre, ils sont encore sans bornes: et jusqu'où ne les porte-t-on pas, quand une fois on a donné à son cœur la liberté d'en former? Quand est-ce qu'un ambitieux s'est contenté des honneurs où il est parvenu, s'il en voit de plus élevés où il puisse aspirer? quand est-ce qu'un avare s'est contenté des trésors qu'il a amassés, s'il en voit de plus grands à accumuler? quand est-ce qu'un cœur , um fois entré dans la carrière des désirs, leur a prescrit des bornes, si ces désirs peuvent se permettre encore quelque étendue? Un souhait rempli en fait naître un autre plus vaste; une première démarche qui réussit est un attrait pour en tenter une seconde plus téméraire encore; et on ne croit jamais avoir assez avancé si on voit encore quelques pas à faire en avant. Mais hélas! de quelle paix peut jouir un cœur inquiet, qui soupire toujours après ce qui lui manque ou ce qu'il croit lui manquer; un cœur volage, qui court sans cesse après un fantôme de bonheur qui lui échappe quand il croit le tenir; un cœur avide, que rien ne rassasie, et que

3º Vivacité de désir : quelque insensible que soit naturellement un cœur, il cesse bientôt de l'être s'il vient à former des désirs. Dès lors ce cœur semble changer de nature; il devient vif, il devient ardent; et ce qui n'étoit que froideur et que glace, devient bientôt tout ardeur et tout feu. Dès lors il faut mettre tout en œuvre pour contenter ce désir; soins et travaux portés jusqu'à l'épuisement; prières et sollicitations portées jusqu'à l'importunité; assujétissement et dépendance portés jusqu'à la bassesse. Pourquoi? parce qu'on désire ardemment une chose, et qu'on veut l'obtenir. Rien n'étonne, rien n'arrête un désir ardent dans sa course. N'arrive-t-il pas même que les obstacles ne servent qu'à l'aigrir davantage? Semblable à un torrent, il se roidira contre la digue, et n'en deviendra que plus violent. Que si, malgré toute l'assiduité de ses soins et la violence de ses efforts, cet homme vient à ne pas obtenir ce qu'il désire, ah! c'est alors que son cœur va être livré en proie à tout ce que le trouble et l'agitation ont de plus amer. Tantôt les passions viennent comme de concert dans ce cœur, ou pour punir, ou pour aigrir son désir; l'envie le rongera, la jalousie le dévorera ; la haine le transportera; une mélancolie affreuse le jettera dans ses noirs accès. Aveugles et infortunés que nous sommes! nous nous envious notre bonheur; et, par nos désirs immodérés, nous nous causons plus de mal que nos ennemis les plus cruels ne pourroient nous en sou-

4º Le malheur n'est pas à son comble: contra-

A DIEU.
1'altérer? abîme sans fre insatiable où tout où tout est dévoré et ù est ce bonheur dont -ils ouvert la voie qui

que insensible que soit cesse bientôt de l'être Dès lors ce cœur semvient vif, il devient aroideur et que glace, detout feu. Dès lors il faut ontenter ce désir; soins épuisement; prières et l'à l'importunité; assuportés jusqu'à la basu'on désire ardemment obtenir. Rien n'étonne, nt dans sa course. N'arobstacles ne servent qu'à lable à un torrent, il se n'en deviendra que plus ite l'assiduité de ses soins s, cet homme vient à ne , ah! c'est alors que son à tout ce que le trouble mer. Tantôt les passions rt dans ce cœur , ou pour désir; l'envie le rongera, haine le transportera; une tera dans ses noirs accès. ue nous sommes! nous heur; et, par nos désirs isons plus de mal que nos pourroient nous en sou-

s à son comble: contra-

riété de désirs : et comment des désirs si multipliés. et sur des objets si opposés, pourroient-ils s'accorder entr'eux, et ne pas se combattre et se détruire mutuellement? Et des lors que voit-on, ou qu'éprouve-t-on, dans ce cœur livré en proie à tou te sa fureur et à toute l'opposition de ses désirs? l'un pousse, et l'autre arrête; l'un élève, et l'autre abat ; ce n'est plus qu'une tour de Babel où chacun parle et personne ne s'entend; un théâtre funeste où des armées de désirs opposés entre eux se font une guerre intestine et se livrent les plus terribles combass. Disons mieux : le cœur de l'homme devient dès lors une image funeste de l'enfer et des ames qui y sont condamnées; réduit, comme les réprouvés, à former inutilement des souhaits opposés, en désirant sans cesse de posséder des biens dont il ne jouira jamais, et d'être délivré des maux dont il sera éternellement accablé.

Telle et plus déplorable encore est la situation d'un cœur livré à la fureur implacable de ses désirs. L'Esprit saint nous en donne une image bien terrible et bien naturelle : Le cœur de l'impie, dit il, est semblable à une mer violemment agitée : Cor impir quasi mare fervens (1). Représentez-vous une mer exposée à la fureur des vents déchaînés contre elle ; là on voit une multitude infinie de flots qui s'élèvent, qui se succèdent mutuellement les uns aux autres, sans se donner aucun intervalle; voilà la multiplicité des désirs. Là on voit des flots immenses s'étendre bien au loin d'un rivage à l'autre, et occuper toute la vaste capacité des mers : voilà l'étendue des désirs. Là on voit des flots tumultueux s'élever avec impétuosité et gronder sans cesse avec une nouvelle fureur : voilà la vivacité des désirs. Là enfin on voit les flots agités par des mouvemens tout contraires, et par un flux et reflux continuels,

(1) Isale 57.

s'élever, se pousser, se briser les uns contre les autres : voilà l'opposition et la contrariété des désirs, cor impii, etc. C'est-à-dire que, comme dans cette mer orageuse, l'obscurité des nuages qui la couvrent, l'agitation des flots qui s'élèvent, le bruit des foudres et des éclairs qui brillent de toutes parts, portent partout la terreur, et n'offrent aux yeux que l'image d'une mort affreuse et prochaine; ainsi dans un cœur agité de désirs ce n'est plus que ténèbres et obscurité, que confusion et que trouble, que frayeur et consternation, à la vue des remords dont il est déchiré, et qui, comme autant d'éclairs et de foudres, annoncent la colère du Dieu des ven-

Il n'est que vous, ô mon Dieu! qui puissiez calmer cette mer en fureur, ce cœur agité. Renouvelez en notre faveur le prodige que vous opérâtes en faveur des Apôtres; commandez aux vents et aux tempêtes: Imperavit ventis et mari(1); apaisez, confondez ces désirs terrestres et mondains, et la sérénité et la tranquillité viendront reparoître dans notre ame et y établicont leur empire; et facta est

tranquillitas magna.

## MÉDITATION

## Sur le même sujet.

Tous nos désirs, o mon Dieu, devroient se tourner vers vous; nous y trouverions leur accomplissement et notre bonheur: mais, en s'éloignant de vous, ils se tournent contre nous-mêmes pour faire notre tourment; nas désirs nous rendent malheureux et criminels tout ensemble. Répandez vos lumières sur moi, ô Dien saint! faites-moi

(1) Matth. 8.

connoître

ÉE A DIEU.

iser les uns contre les aula contrariété des désirs, e que, comme dans cette é des nuages qui la couts qui s'élèvent, le bruit pui brillent de toutes parts, ar, et n'offrent aux yeux fireuse et prochaine; ainsi sirs ce n'est plus que ténèonfusion et que trouble, tion, à la vue des remords ui, comme autant d'éclairs et la colère du Dieu des ven-

non Dieu! qui puissiez cal-, ce cœur agité. Renouvelez dige que vous opérâtes en mmandez aux vents et aux nis et mari(1); apaisez, constres et mondains, et la séé viendront reparoître dans ont leur empire; et facta est

DITATION

: même sujet.

mon Dieu, devroient se toursy trouverions leur accomconheur: mais, en s'éloignant ment contre nous-mêmes pour nt; mas désirs nous rendent mels tout ensemble. Répandez toi, ô Dieu saint! faites-moi

connoître

XXVIº LECTURE,

289

connoître l'égarement suneste où nous jettent ne 3 désirs, et le terme satal où ils peuvent conduire.

## PREMIER POINT.

Nos désirs nous rendent malheureux.

Tout homme désire d'être heureux; ce désir naît avec lui; la nature l'a comme gravé dans son cœur: il cherche partout ce bonheur, il soupire sans cesse après lui. Insensé! il ne le cherche point où il est, et il le cherche où il ne sera jamais: ainsi, livré à l'égarement de ses recherches et de ses désirs, il se rend malheureux par cela même

où il espéroit trouver son bonheur.

Et quoi de plus malheureux qu'un cœur livré en proie à la multitude des désirs qui l'accablent, à l'étendue des désirs qui l'égarent, à la vivacité des désirs qui le transportent, à la contrariété des désirs qui le déchirent, en un mot, à la violence des désirs qui le dominent, qui le tourmentent, qui le tyrannisent? Pourra-t-il jamais jouir d'un instant de repos; connoîtra-t-il jamais ce que c'est que la paix; faut-il à ce cœur d'autre ennemi, d'autre bourreau que lui-même? C'est un fonds inépuisable de chagrins dévorans, une terre maudite de Dieu, une région de ténèbres et de confusion, un enfer anticipé; tel et plus malheureux encore est un cœur agité et dévoré de la soif insatiable de ses désirs,

Hélas! que l'homme est à plaindre, de se livrer ainsi à l'intempérance de ses désirs! Ne comprendra-t-il jamais qu'autant de désirs profanes qu'il forme dans son cœur, sont autant d'enmenis qu'il arme contre son repos; que ses désirs sont dans lui une source funeste d'agitations; qu'un désir violent dégénère en passion; que la passion forme une tyrannie? Eh! qui fut jamais heureux sous la domination d'un tyran?

Ame élev.

290 L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

Vous l'avez ainsi ordonné, ô mon Dieu! et l'oracle de votre justice et de votre vengeance s'accomplit tous les jours; tout homme qui livrera son cœur à ses désirs effrenés, trouvera dans ses désirs mêmes sa peine et son tourment....!

O mon ame! pourquoi courir ainsi dans la voie de vos égaremens, qui devient pour vous une voie parsemée d'épines, bordée d'abines et de précipices? marchez dans le chemin de la paix; mettez un frein à vos désirs. Combien de fois, ô Dieu saint! ô Dieu juste! ai-je gémi sous la tyraunie de mes injustes désirs! Ah! que je méritois bien les cruelles atteintes qu'ils me livroient, et les retours amers qu'il, me faisoient essuyer!

### SECOND POINT.

Nos désirs nous rendent criminels et coupables.

Parce qu'ils nous font sortir des voies de la Providence: un cœur ainsi livré à ses désirs veut se rendre comme l'arbitre de son sort, se frayer sa route, se soustraire en quelque manière aux dispositions et à la volonté de son Dieu.

Parce que les désirs déréglés ne sont inspirés que par nos passions encore plus déréglées; passion d'orgueil et d'ambition; passion d'avarice et de sordide intérêt; passion d'envie et de jalousie; passion de vengeance et de haine; passion de volupté et de sensualité: telle est la source ordinaire d'où sortent tant de projets coupables, et par la même tant de flots d'amertume.

Parce que ces désirs ne se portent que sur des objets dangereux et funestes au salut. Que désiret-on d'ordinaire? A quoi se porte un cœur livré à l'impétuosité, à la dépravation de ses sentimens et de ses désirs, si non à des objets interdits, illiciCombien de fois , ô Dieu gémi sous la tyrannie de que je méritois bien les me livroient, et les re-

oient essuyer! POINT.

ent criminels et coupa-

sortir des voies de la Proivré à ses désirs veut se de son sort, se frayer sa quelque manière aux disde son Dieu.

léréglés ne sort inspirés core plus déréglées; pastion; passion d'avarice et on d'envie et de jalousie: de haine; passion de voelle est la source ordinaire ojets coupables, et par la

iertame. ne se portent que sur des estes au salut. Que désireoi se porte un cœur livré pravation de ses sentimens des objets interdits, illiciXXVIC LECTURE.

tes, empoisonnés.... dont il est sans cesse rempli, et qui l'infectent de leur funeste poison?

Parce que ces désirs occupent une ame comme toute entière, et l'empêchent de s'appliquer au soin de son salut et à la pensée de l'éternité.

Parce que dès lors ces désirs sont d'ordinaire des désirs injustes, des désirs déréglés, des désirs honteux, et par la même des désirs coupables, des désirs criminels, opposés à l'ordre de Dieu, à la loi de Dieu, à la volonté, à la providence de Dieu. Quels crimes! Quelle source de crimes! quel abîme d'iniquité et de désordres! Hélas! un jour, quelle source de vengeance et de punition!

Mon Dieu !... je vous le demande avec le prophète: Ne tradas me desiderio meo peccatori (1). Ne me livrez pas à l'intempérance de mes désirs. Fixez un cœur qui n'est fait que pour vous, et qui ne trouvera jamais hors de vous que vide, que néant, qu'affliction, qu'amertume. Heureux encore, si ces amertumes salutaires le ramènent vers vous, et le fixent à vous pour toujours!

## CONCLUSION.

Ne formons donc désormais qu'un seul et unique désir; le désir sincère d'être à Dieu, de servir le Seigneur, de nous sauctifier et de nous sauver. Que ce désir occupe notre ame, remplisse notre cœur, consacre tons nos sentimens,

consacre tous nos sentimens.

Ne courons plus ni après les illusions de ce monde, ni après le fantôme des honneurs, des plaisirs, des biens périssables. Assez long-temps ils nous ont occupés, ils nous ont agités, ils nous ont égares, ils ont fait notre crime et notre tourment. Rentrons dans les voice de la paire et la pages en restrect demendant en la contraction de la voies de la paix et du repos, en rentrant dans celles de la justice et

Désirons ardemment, mais désirons uniquement ce qui peut nous rendre heureux en nous rendant saints.

Bornons la nos projets, fixons la nos désirs et nos vœux.

Disons souvent au Seigneur avec le prophète: Unam petit à Domino, hanc requiram (a). Oui, mon Dieu, je ne désire sur la terre, je ne demande qu'une seule chose dans ce monde: c'est de vous

(1) Psalm. 139. - (2) Psalm. 26.

aimer, de vous servir et de me sauver. Quid mihi est in calo, et à te amide, de vous erreram (1)? Hors de vous et saus vous, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que le ciel même peuvent offrir à mon cœur de désirable, de consolaut et de grand?

uestrame, de consonant et ne grand r J'ai désiré, j'ai possédé, j'ai couru après les illusions de ce monde périssable : et j'ai vu que dans tout il n'y a que mensonge et que vanité : et vidi quòd esset vanitas (a); qu'il n'y a rien à désirer, rien à ambitionner sur la terre : on se tourmente, on s'épuise en désirs, en projets; que trouve-t-on à la fin de sa course, que le repentir, la houte sur le front, le remords dans le oœur, le fiel et le désespoir dans le fond de l'ame?

Que les autres forment donc des désirs sans fin, et courent après leurs vains projets; ils en connoitront bientôt toute l'illusion, tout le danger et tout le malheur: milii adhærere Deo bonum est (3). Pour moi, je ne désire que de m'attacher à Dieu seul: je n'ai que trop éprouvé la vanité de tont autre désir ; il est temps de fixer mon cour à l'unique objet pour lequel il étoit formé, dont il n'auroit jamais du s'éloigner, et dont il ne s'est éloigné que pour son mal-

#### PRIÈRE.

On! heureux, ô mon Dicu! mille fois heureux le cœur qui ne on: neureux, o mon berri mine on heureux le com qui he desire que vous, qui ne cherche que vous, qui ne s'attache qu'à vous, qui sait borner ses désirs à ses devoirs, abandonner son sort sous, qui sait nortier ses desirs à ses devoirs, nandunier son soit à votre volonté souveraine! Il jouira des douceurs de la paix i la tranquillité sera son partage, le calme réguera dans ses sentimens. Voila l'heureux état et la sainte disposition après lesquels je soupire; c'est de vous seut, ò mon Dieul que je puis l'esperer. Ne rejetze pas la prière d'un cœur qui gémit de s'être attaché à quelque autre chose qu'à vous, et qui, apres tous ses égaremens, vient vous rendre hommage, et reconnoître qu'il n'y a de véritable bonheur que dans vous. Ne str'isez-vous pas à mon cœur; et hors de vous qu'y a-t-il à désirer en ce monde?

#### PRATIQUES.

- 1º VEILLER sur les désirs et sur les mouvemens de son eœur. 2º Des qu'on s'aperçoit de quelque désir naissant contraire à la loi de Dieu , l'étouffer à l'instant.
- not de Dieu, i conner a l'usiant.

  3º Suivre le conseil et l'exemple de saint François de Sales. « Je désire peu, disoit-il: et le peu que je désire, je le désire peu.»

  4º Demander souvent pardon à Dieu des désirs criminels que l'on o formés, et le prier de former dans nous des désirs plus saints et plus salutaires.
- 5º Elever souvent son cœur, et porter ses désirs vers le ciel, uni-que centre de notre repos, unique terme de notre bonheur.
- (1) Psalm. 72. (2) Eccles. 2. (3) Psalm. 72.

er. Quid mihi est in cœlo, et à te e vous et sans vous, qu'est-ce que ne peuvent offrir à mon cœur de

u après les illusions de ce monde t il n'y a que mensonge et que ); qu'il n'y a rien à désirer, rien urmente, on s'épuise en désirs, de sa course, que le repentir, la le œur, le fiel et le désespoir

désirs sans fin, et courent après ont bientôt toute l'illusion, tout ui adherere Deo bonum est (3). Itacher à Dieu seul: je n'ai que e désir; il est temps de fixer mon l ctoir formé, dont il n'auroit ja s'est éloigné que pour son mal-

## RE.

ille fois heureux le cœur qui ne que vous, qui ne s'attache qu'à ses devoirs, abandonner son sort uira des douceurs de la paix; la ther réguera dans ses sentimens. disposition après lesquels je soucut! que je puis l'esperer. Ne regemit de s'être attaché à quelque es tous ses égaremens, vient vous qu'il n'y a de véritable honheur as à mon cœur; et hors de vous

## IQUES.

les mouvemens de son cœur. elque désir naissant contraire à la le de saint Francois de Sales. « Je

e je désire , je le désire peu.» Dieu des désirs criminels que l'on aus nous des désirs plus saints et

t porter ses désirs vers le ciel , uniterme de notre bonheur.

. - (3) Psalm. 72.

# VINGT-SEPTIÈME LECTURE.

SUR LA CRAINTE DE DIEU.

L'APOTRE des nations, pénétré de frayeur dans lui-même, nous avertit tous, nous annonce à tous d'opérer notre salut dans la crainte et le tremblement: cum timore et tremore salutem vestram operamini (1). Ce vase d'élection, ce prodige de grâces, ce modèle de l'apostolat, cet homme ravi au troisième ciel, étonné, tremblant, alarmé à la vue des grandeurs, de la justice, des jugemens de Dieu, laisse comme sortir de son cœur les sentimens de terreur et de crainte dont il est pénétré, pour nous en remplir et nous en pénétrer nousmèmes, pécheurs et coupables, en nous assurant que, si nous avons un désir sincère de nous sauver, c'est dans le sein de la crainte et du tremblement que nous devons opérer notre salut

Nous devous aimer Dieu, mais en même temps nous devous le craindre. Nous devous l'aimer, parce qu'il est infiniment bon et ineffable dans ses bontés; mais nous devons le craindre, parce qu'il est juste et infiniment redoutable dans sa justice.

Dans ses vues primitives, Dieu ne vouloit qu'être aimé; mais si on ne l'aime pas, on sera forcé de le craindre. Si on l'aime, on entre dans l'ordre de la miséricorde, qui ne présente et n'offre que les récompenses; mais si on en sort, on est forcé de rentrer dans l'ordre de la justice, qui imprime la crainte, et annonce les châtimens. C'est dans ce sens que saint Augustin dit que Dieu est bon et

L'AME ÉLEVÉE A DIEU. 294

aimable de son fonds, et qu'it est juste et redoutable du nôtre : de suo bonus, de nostro justus.

Il y a trois sortes de crainte de Dicu. Il v a une crainte fausse, défectueuse, criminelle, et même coupable, qui ne regarde que la peine du péché, et qui laisse l'affection même actuelle au péché; elle arrête la main, et non le cœur. C'est là ce qu'on appelle une crainte servilement servile, qui ne convient qu'à de vils esclaves et à des mercenaires indignes.

Il y a une crainte parfaite qui évite le péché, uniquement parce qu'il déplaît à Dieu infiniment bon: en sorte que, quand même il n'y auroit absolument point de peine à craindre, on détest roit toute faute et tout péché, uniquement parce qu'il offense Dieu et qu'il blesse son cœur. C'est ce qu'on appelle une crainte filiale, la crainte d'un digne fils qui ne voudroit en rien déplaire a un

tendre père qu'il aime.

Il y a une crainte moins parfaite, qui tient comme le milieu entre les deux autres; c'est celle qui éloigne du péché, parce qu'il mérite et attire une peine; parce qu'il damne, et rend digne de l'enfer et de ses tourmens. Cette crainte est bonne et salutaire, elle détache du péché et de l'affection actuelle au péché : elle dispose à l'amour de Dieu, comme auteur de notre justice; mais cette crainte est moins parfaite, parce que dans son motif elle a en vue la peine qui menace l'homme, bien plus que la bonté de Dieu qui est offensé.

C'est de cette crainte, ou de ces dernières craintes tout à la fois, que l'on entend parler, quand on exhorte à craindre le Seigneur: Deum time (1). Crainte de Dieu! faut-il autre chose pour nous y engager, que de considérer la grandeur de son

(1) Eccles, 12.

ite qui évite le péché , plaît à Dieu infiniment même il n'y auroit abcraindre , on détestaroit uniquement parce qu'il sse son cœur. C'est ce e filiale, la crainte d'un t en rien déplaire a un

parfaite , qui tient comx autres ; c'est celle qui pu'il mérite et attire une et rend digne de l'enfer crainte est bonne et saéché et de l'affection acose à l'amour de Dieu , istice; mais cette crainte que dans son motif elle nace l'homme, bien plus est offensé.

ou de ces dernières crainon entend parler, quand Seigneur: Deum time (1). autre chose pour nous y érer la grandeur de son XXVIIª LECTURE.

être et de ses perfections aimables, à la vérité, mais en même temps adorables et redoutables?

Craindre la justice inexorable de Dicu, qui, ennemi irréconciliable du péché, exerce contre lui de si rigoureuses vengeances, le frappe de si terribles anathèmes, le condamne à des peines si affreuses et si désespérantes. Un enfer préparé dans les trésors de la colère de Dieu; des abîmes profonds, ouverts sous les pieds des pécheurs; des flammes ardentes qui les consumeront à jamais ; des torrens d'amertume et de fiel dont ils seront sans cesse abreuvés; une éternité toute entière de pleurs, de gémissemens, de rage, de fureur et de désespoir, qui seront à jamais leur partage; quels motifs de terreur, ô Dieu juste, ô Dieu vengeur! O roi des nations! s'écrie le prophète alarmé, qui est-ce d'entre les hommes qui n'apprendra pas à vous craindre? Quis te non timebit, o Rex gen $tium(\mathbf{1})$ ?

Craindre la sainteté inviolable de Dieu, qui con-

damne, qui déteste, qui réprouve tout péché, quelque léger qu'il soit, toute ombre de péché, quelque part qu'elle puisse être et paroître à ses yeux. Sainteté de Dieu, si pure, si inviolable, qu'elle trouve des taches dans les astres, c'est-àdire, dans les ames les plus pures : les anges mêmes, ces intelligences célestes, ne sont pas purs à ses yeux. Sainteté souverainement éclairée, qui sonde les cœurs, qui dévoile les plus secrètes pensées, qui pèse toutes nos actions dans la balance du sanctuaire, qui dans nos vertus mêmes trouve mille imperfections et mille désauts qu'elle cite à son jugement. Sainteté de Dieu, qui est toujours essentiellement opposée au péché, toujours armée contre le péché: qui a une haine implacable, éternelle, non-sculement contre tout ce qui

(1) Jérem. y.

est péché, mais encore contre tout ce qui peut avoir l'ombre et la moindre apparence du péché. Quel sujet de crainte pour l'honme pécheur!

Craindre la puissance redoutable de Dieu, qui peut nous perdre et nous anéantir à tous les instans, qui nous tient à chaque moment comme suspendus entre deux éternités différentes; qui, au moment même où nous viendrons à pécher, peut nous frapper de la foudre, ouvrir les abimes de la terre sous nos pieds, nous précipiter à jamais dans les gouffres des enfers, nous condamner à une éternité malheureuse; qui peut nous susciter, armer contre nous toutes ses créatures, ordonner à la mort de nous frapper, à l'air de nous étouffer, à la terre de nous engloutir, à l'éternité de nous absorber dans son sein et daus ses horreurs.

Que dirons-nous encore? Craindre un Dieu, qui dans tous les temps a fait éclater de si terribles ef ets de ses redoutables vengeances; qui a ouvert tes cataractes du ciel pour submerger le genre humain presque entier; qui fit descendre le feu du ciel sur Sodome; qui a ouvert le sein de la terre pour engloutir Dathan et Abiron; qui a couvert de plaies l'Egypte alarmée; qui a mis le glaive en main à l'ange exterminateur, pour frapper de mort les premiers nés de chaque famille; qui a appelé à l'exécution de ses vengeances les fléaux de sa colère, la guerre, la peste, la famine, toutes les calamités et tous les malheurs; en un mot, qui tient en main les clefs de la mort et de l'enfer. Dieu puissant! Dieu saint! Dieu vengeur! qui pourroit ne pas craindre, étant à chaque moment sous la lumière de vos yeux, et sous la puissance de votre bras? Quis te non timebit, ô Rex gentium?

Sentiment d'une crainte salutaire : c'est lui qui a pénétré tous les Saints durant leur course mor-

VEE A DIEU.

contre tout ce qui peut dre apparence du péché. ir l'honime pécheur! redoutable de Dieu , qui s anéantir à tous les insque moment comme susités différentes; qui , au viendrons à pécher, peut e , ouvrir les abîmes de la us précipiter à jamais dans nous condamner à une ni peut nous susciter, arses créatures, ordonner à , à l'air de nous étouffer, outir , à l'éternité de nous et dans ses horreurs. core? Craindre un Dieu,

s a fait éclater de si terriitables vengeances; qui a ı ciel pour submerger le ntier; qui fit descendre le ; qui a ouvert le sein de la athan et Abiron; qui a ypte alarmée ; qui a mis le exterminateur, pour fraprs nés de chaque famille ; on de ses vengeances les uerre , la peste , la famine , tous les malheurs; en un n les clefs de la mort et de Dieu saint! Dieu vengeur! indre, étant à chaque movos yeux, et sous la puis-Quis te non timebit, ô Rex

nte salutaire : c'est lui qui its durant leur course morXXVIIC LECTURE.

telle : c'est lui qui a conduit les solitaires dans les déserts, qui a armé les pénitens des instrumens sanglans de la pénitence: c'est lui qui a soutenu, animé les martyrs sur les échafauds : c'est lui qui a fait gémir et trembler tous les justes : c'est lui que Jesus-Christ même recommandoit à ses apôtres. Mes disciples, leur disoit-il, ous craignez les hommes qui sont sur la terre, vous craignez ceux qui vous persécutent, qui vous haïssent, qui peuvent vous tourmenter, vous mettre à mort. Hommes mortels comme vous, que peuvent-ils contre vous? Je vous montrerai quel est celui que vous devez craindre: Ostendam vobis quem timeatis (1). Craignez, ah! craignez celui qui, après avoir plongé votre corps dans le tombeau, peut encore précipiter votre ame dans le sein des enfers : Timete eum qui, postqu'am occiderit corpus, potest et animam perdere in gehennam. Je vous le dis en vérité, voilà le seul que vous devez craindre en ce monde et pour l'autre. Tout le reste ne peut vous nuire que pour un temps ; celui-là seul peut porter ses vengeances dans l'éternité même: Amen dico vobis, hunc timete. Leçon salutaire! puisse-telle être à jamais gravée dans nos cœurs!

## MÉDITATION

## Sur le même sujet,

VENEZ, mes chers enfans, disoit la Sagesse: écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur , votre Dieu : Venite , filii , audite me ; timorem Domini docebo vos (2). Le monde vous apprendra à vous livrer à la dissipation, aux plaisirs, aux (1) Luc. 12. - (2) Psalm. 33.

amusemens, aux folles joies de la vie. Je vous apprendrai la véritable science des Saints, la crainte

de Dieu, timorem Domini.

Imprimez bien avant dans mon ame cette crainte salutaire, ô mon Dieu! Que de sujets n'ai-je pas personnellement, et en mon particulier, de vous craindre, et de trembler devant vous! Couvert de ant de péchés, comment oserai-je paroître en votre présence, et soutenir vos regards? Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit (1)?

### PREMIER POINT.

Je dois craindre la rigueur de vos jugemens. Qu'ils seront justes! qu'ils seront terribles! Les Saints mêmes les ont redoutés, en ont été alarmés. Tous les hommes sécheront de frayeur à la seule approche de ce jour redoutable. Quels doivent être mes sentimens, de moi coupable et criminel à vos yeux!

Je dois craindre le fonds de misère, de foiblesse, de dépravation qui règne dans moi, et dont j'éprouve tous les jours de si tristes et si cruelles atteintes; ce penchant si naturel au mal; ce funcste levain de péché; tant de passions malheureuses, dont le feu, qui n'est jamais entièrement éteint, peut se rallumer à tous les instans.

Je dois craindre surtout mes péchés : c'est là le grand sujet de mes craintes et de mes larmes. J'ai eu le malheur de pécher et de vous offenser. Mes péchés me sont-ils remis? quelle assurance ai - je qu'ils m'ont été pardonnés? les ai-je accusés dans toute leur étendue? les ai-je déplorés avec une sin-cère douleur? les ai-je expiés par une véritable pé-nitence? ne vivent-ils pas encore dans mon cœur et à vos yeux? qui peut savoir s'il est digne d'a-mour ou de haine? et quand même mes péchés

(1) Psalm. 147.

DIEU. e la vie. Je vous apes Saints , la crainte

on ame cette crainte de sujets n'ai-je pas particulier, de vous nt vous! Couvert de rai-je paroître en vos regards? Ante fabit (1)?

101.

ur de vos jugemens, seront terribles! Les utés, en ont été alareront de frayeur à la edoutable. Quels doie moi coupable et cri-

de misère, de foiblesse, dans moi , et dont j'éristes et si cruelles aturel au mal; ce funeste assions matheureuses , ais entièrement éteint ,

instans.

I mes péchés: c'est là le
s et de mes larmes. J'ai
de vous offenser. Mes
quelle assurance ai-je
? les ai-je accusés dans
je déplorés avec une siniés par une véritable péencore dans mon cœur
avoir s'il est digne d'auand même mes péchés

m'auroient été remis, le sage ne me dit-il pas qu'il faut craindre pour les péchés mêmes eni ont été pardonnés? De propitiato pecculo nou esse sine metu (1). Et quand même je serois assuré d'être à présent en état le grâce, suis-je assuré de la conserve? Combien de péchés où je puis encore tomber! Combien d'occasions où mon salut est exposé à de rouveaux dangers!

Je dois craindre les tentations du démon, qui, semblable à un lion rugissant, cherche sans cesse une proie pour la dévorer. Je dois craindre la séduction du monde, de tant d'objets qu'il présente pour pervertir et pour perdre les ames. Hélas l'nous marchons sans cesse sur les bords des précipices; nous vivons en ce monde comme sur une mer orageuse, toujours exposés à quelque funeste naufrage. Chaque moment du temps met en danger toute

l'éternité.

Je dois craindre pour mes bonnes œuvres, pour mes vertus mêmes, si j'en pratique quelqu'une. L'Esprit saint m'avertit qu'il y a une voie qui pacoît droite et assurée, dont la fin conduit néanmoins à la mort. Pensée effrayante pour les justes mêmes l'ear les justes craignent non-seulement pour leurs péchés, mais encore pour leurs bonnes œuvres : Verebar omnia opera mea (2), disoit Job, et dois-je dire avec lui: Je tremblois à chaque action de ma vie. Que sais-je si l'amour propre, si l'yanité, si la complaisance, si les motifs humains n'influent pas dans mes œuvres, et ne les infectent pas de leur funeste poison?

Je dois craindre au sujet de vos grâces mêmes; oui de vos grâces mêmes, ô mon Dieu! craindre pour le peu d'usage que j'en ai fait; craindre pour l'abus que j'en ai peut-être fait; craindre le compte terrible que j'aurai à en rendre; craindre

(1) Eccles. 5. → (2) 1 Job. 9.

les châtimens redoutables qu'il m'en faudroit subie ; craindre les remords éternels dont je serois un jour déchiré ; craindre même dès à présent la soustraction de vos grâces , en punition du mau-

vais usage que j'en aurois fait.

Que de motils, ô mon ame! de craindre continuellement, souverainement le Seigneur! Deum time, et mandata ejus observa (1); c'est le conseil du Sage. O mon ame! craignez le Seigneur, et observez ses commandemens: c'est la tout l'homme: Hoc est omnis homo. Conjurez-le de graver dans vous les sentimens de cette crainte. Hélas! on craint le monde; on craint les discours du monde; on craint les tristes événemens, les accidens, les malheurs de la vie. Craignons le Seigneur, et ne craignons que lui; tout le reste doit peu toucher une ame chrétienne, surtout si elle a eu le malheur d'offenser son Dieu et son juge: Deum time.

## SECOND POINT.

Cette crainte est terrible d'une part, il est vrai; mais de l'autre elle me sera salutaire et avantageuse. Ah! si les impressions de cette crainte sont bien gravées dans moi, quel fruit de salut ne produiront-elles pas dans mon cœu! Combien de péchés qu'elle me fera éviter, et avec quelle perfection! combien d'occasions, combien de dangers dont elle me fera éloigner! quelle vigilance salutaire ne m'inspirera-t-elle pas sur moi, sur mes sens, sur les sentimens de mon cœur, sur les motifs de toutes mes actions! quelle circonspection dans mes discours! quelle attention sur toutes mes démarches et toute ma conduite! avec quelle ardeur ne me fera-t-elle pas recourir à la prière!

(1) Eccles. 12. 13.

même dès à présent la , en punition du mau-

fait.

ame! de craindre contint le Seigneur! Deum
vra(1): c'est le conseil
gnez le Seigneur, et ob: c'est la tout l'homme:
njurez-le de graver dans
ette crainte. Hélas! ou

t les discours du monde; emena, les accidens, les nons le Seigneur, et ne le reste doit peu toucher out si elle a eu le malheur

on juge : Deum time.

## POINT.

ole d'une part, il est vrai; sera salutaire et avantasions de cette crainte sont quel fruit de salut ne promon cœur! Combien de 
viter, et avec quelle perasions, combien de danfloigner! quelle vigilance 
a-t-elle pas sur moi, sur 
nens de mon cœur, sur les 
etions! quelle circonspecquelle attention sur toutoute ma conduite! avec 
ra-t-elle pas recourir à la

## XXVIII LECTURE.

301

Combien de fois cette crainte n'arrêtera-t-elle point mes pas, quand ils pourroient m'égarer!

Combien de fois mettra-t-elle un frein de circonspection à ma langue! combien de fois me mettra-t-elle en garde contre les surprises de l'amour propre, contre la séduction du monde, contre les tentations du démon!

A tous ces biens inestables que peut-on ajouter? i'entends un grand saint, un saint pénitent, un aint solitaire, c'est saint Bernard. Je vous le dis n vérité, s'écrioit-il à ses chers disciples, le plus grand bien que nous puissions désirer et possèder n ce monde, c'est la grâce de Dieu. Or je vous le lis en vérité, je l'ai éprouvé par moi-même; soit our obtenir la grâce de Dieu, soit pour la conserver, soit pour l'augmenter, il n est point de moyen si esticace et si assuré que la crainte de Dieu. In veritate didici ad gratiam, tiun promerendam, tiun retinendam, tiun augendam, nihit æquè essieax, qu'un non alium supere, sed timere.

Ensin le prophète Isaïe met la crainte de Dieu au nombre des dons inessables de l'Esprit saint: Spiritus timoris Demini (1); c'est dans elle que se trouve le commencement de la vraie sagesse: Initium sapientiæ, timor Domini (2). Comment tant de voix touchantes qui se sont entendre à moi, ô mon Dieu! n'exciteront-elles pas, ne graveront-elles pas à jamais dans mon œur les sentimens de cette crainte salutaire, qui d'abord est le commencement de la sagesse, et qui, persectionnée par votre amour, en devient la consommation? Corona sapientiæ timor Domini (3).

## PRIÈRE TIRÉE DES PSAUMES DE DAVID.

Au! Seigneur, je vous le dis avec le prophète pénitent : pénètrez ou-sculement mon cœur, mais encore ma chair et mes os, des (1) Liaie. — (2) Eccles. 16. — (3) Eccles. 21.

## L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

impressions salutaires de votre crainte : Confige timore tuo cornes meas(t). Je tremble, ò mon Dieu! à la vue de vos jugemens redoutables: A judiciis enim tuis timui. Pénétré de cette vive crainte, je la porte partout avec moi; je lave de mes pleurs le lieu de mon retes; j'arrose mon pain de mes larmes; mes sens sont troublés au souvenir de mes péchés; mon esprit est alarmé à la pensée de votre indignation et de votre colère. Je marche triste pendant le jour; durant la nuit je fais entendre la voix de mes gémisemens. Le sujet de ma crainte et de ma douleur est toujours devant mes veux. Détournez vos regards de dessus mes égaremens. Lielas! si vous les arrêtez sur nos iniquités, qui pourra subsister devant votre face? Seigneur, Dieu des justices, Dieu des vengeances, n'entrez point en jugement avec votre serviteur, parce que nul homme vi-vant ne sera trouvé juste en votre présence. Faites éclater vos gran-des miséricordes dans le sein des plus grandes misères; et montrezvous grand en pardonnant, en sauvant ce que vous auriez pu perdre

Après tout, je le sais, ò mon Dieu! cette crainte ne doit pas être excessive, elle ne doit m'ôter ni ma confiance, ni votre amour. Je dois dans votre saint service réunir l'une à l'autre, la crainte à la confiance. La crainte arrêtera la présomption où trop de confiance pourroit me porter. La confiance éloignera la pusillanimité où trop de crainte pourroit me conduire. L'une et l'autre m'éloigneront de tous les exces, et me contiendront dans les justes bornes que de-mande la véritable sagesse. Je craindrai souverainement de vous offenser; je n'aurai point d'autre crainte en ce monde. Si j'ai en le malheur de vous déplaire, je viendrai me jeter avec confiance entre vos bras. Vous ne voulez pas la mort et la perte des pécheurs, mais leur conversion et leur vie. Convertissez-moi; sauvez-moi; et par cette crainte salutaire, conduisez-moi à l'amour parlait.

## PRATIQUES.

- 1º JE demanderai souvent à Dieu la crainte salutaire de ses jugemens.
- 2º Je rappellerai souvent les terribles vengeances qu'il a exercées sur les pécheurs; quoi de plus capable de me faire trembler pour
- 3º Je me regarderai comme à tout moment en danger de tom-
- ber entre les mains d'un Dieu vivant et vengeur. 4° J'exciterai les sentimens de cette vive crainte par les sentimens d'un amour filial. Dieu est mon juge, mais Dieu est mon père.
  - (1) Psalm, 118, 120,

VEE A DIEU.

crainte : Confige timore tuo cornes 1! à la vue de vos jugemens redoutau. Pénétré de cette vive crainte, je lave de mes pleurs le lieu de mon nes larmes ; mes sens sont troublés on esprit est alarmé à la pensée de colère. Je marche triste pendant le itendre la voix de mes gémissemens. na douleur est toujours devant mes de dessus mes égaremens. Hélas! si és, qui pourra subsister devant votre ces, qui pourra subsister devant votre ices, Dieu des vengeances, n'entrez serviteur, parce que nut homme vi-sitre présence. Faites éclater vos gran-des dus grandes misires. des plus grandes misères; et montrezsauvant ce que vous auriez pu perdre

on Dieu! cette crainte ne doit pas être ni ma confiance, ni votre amour. Je réunir l'une à l'autre, la crainte à la a la présomption où trop de confiance auce éloignera la pusillanimité où trop lure. L'unc et l'autre m'éloigneront de endront dans les justes bornes que dee craindrai souverainement de vous ofe crainte en ce monde. Si j'ai en le malendrai me jeter avec confiance entre vos mort et la perte des pécheurs, mais leur ertissez-moi; sauvez-moi; et par cette moi à l'amour pariait.

## ATIQUES.

nt à Dieu la crainte salutaire de ses juge-

les terribles vengeances qu'il a exercées lus capable de me faire trembler pour

nme à tout moment en danger de tom-

en vivant et vengeur. ns de cette vive crainte par les sentimens mon juge, mais Dieu est mon père.

## VINGT-HUITIÈME LECTURE.

SUR LA CONFORMITÉ A LA VOLONTÉ DE DIEU.

La conformité à la volonté de Dieu consiste essentiellement dans ces trois devoirs qu'elle nous mpose : vouloir ce que Dieu veut, comme Dieu e veut, parce que Dieu le veut, telle est la conformité bien réglée. Ce que Dieu veut, en voilà l'objet : comme Dieu le veut, en voilà la règle : parce que Dien le veut, en voilà le motif.

Que l'on seroit heureux, ô mon Dieu! que l'on seroit saint, si l'on se conformoit ainsi à vos volontés adorables! Ne seroit-ce pas comme entrer dès cette vie dans l'heureux état des élus, dont toute l'occupation est de faire votre sainte volonté dans le ciel i

1° Vouloir ce que Dieu veut, c'est le premier pas qu'il faut faire dans les voies d'une sainte coniormité. Eh! quoi de plus juste, de plus raison-uable, de plus nécessaire? La volonté de Dieu est toujours sainte, toujours éclairée, toujours infaillible; et la nôtre est souvent aveugle, souvent déréglée, toujours bornée, incertaine et flottante, capable de nous séduire, de nous égarer. Ne sommes-nous pas heureux d'avoir une règle sûre et infaillible que nous puissions suivre sans crainte de nous tromper, sans danger de nous égarer? Dieu ne peut vouloir que le bien; nous n'avons qu'à le laisser nous conduire, assurés qu'il nous conduira infailliblement au port.

Vouloir ce que Dieu veut, et tout ce que Dieu seut sans exception, sans restriction, sans réserve. lar, comme en matière de foi, il faut que la

croyance embrasse tous les articles, et que si l'on vient à en excepter un seul, la foi est détruite; ainsi, en matière de conformité, il faut que la résignation s'étende à tous les objets; et si on vient à se refuser à un seul, tout le mérite de la conformité est anéanti. Que pourrions-nous, que devrions-nous vous refuser et nous réserver, ô mon Dicu? seroit-ce pour notre bien ou pour notre mal-

heur?

Ainsi l'homme résigné se conformera en tout à la volonté de son Dieu; dans quelque état, dans quelque événement, dans quelque circonstance qu'il puisse se trouver, il trouvera dans sa conformité, une règle dans sa conduite, un asile dans ses combats, une consolation dans ses peines. Si, après un honheur constant, où tout alloit au gré de ses vœux, il tombe dans un état d'adversité, où tous les malheurs viennent fondre sur lui, il s'écriera avec Job: Si nous avons reçu des biens de la main du Seigneur avec des actions de grâces, pourquoi ne recevrions-nous pas les maux avec soumission? Si quelque revers de fortune lui enlève ses biens, le réduit dans un état d'indigence ou de médiocrité, il ajoutera avec le même Job: Le Seigneur me les avoit donnés, le Seigneur me les a ôtés; que sont saint nom soit béni. Et pour se proposer un modèle encore plus parfait, dans quelque état qu'il se trouve, il jettera les yeux sur son divin Maître; et, animé par son exemple, et soutenu par sa grâce, il s'écriera avec lui : Que votre volonté s'accomplisse, ô mon Dieu! et non pas la mienne: Non mea voluntas, sed tua fiut (1).

Peut-être dans certains momens la voix de la nature se fera-t-elle entendre, et demandera-t-elle l'éloignement du calice; mais bientôt la voix de la grâce étouffera celle de la nature, et une confor-

<sup>(1) 12.</sup> Luc. 42.

DIEU.

ticles, et que si l'ou
la foi est détruite;

té, il faut que la rébbjets; et si on vient
érite de laconformité
nous, que devrionsserver, ô mon Dicu?
ou pour notre mal-

conformera en tout à s quelque état, dans quelque circonstance ouvera dans sa conforuite , un asile dans ses dans ses peines. Si, , où tout alloit au gré un état d'adversité, où fondre sur lui, il s'éons reçu des biens de les actions de grâces, ous pas les maux avec vers de fortune lui ennns un état d'indigence era avec le même Job : lonnés, le Seigneur me nom soit béni. Et pour core plus parfait, dans e, il jettera les yeux sur né par son exemple, et s'écriera avec lui : Que se , ô mon Dieu! et non voluntas , sed tua fiat (1). is momens la voix de la ndre , et demandera-t-elle mais bientôt la voix de la la nature, et une conformité toute divine reprendra le dessus sur la sensibilité trop humaine. Frappez, punissez, ò mon Dieu! sui ez la sainteté de vos vues sans écouter la foiblesse de mes répugnances. Que ces sentimens vous sont précieux, Seigneur! et qu'une ame vous est agréable quand elle les offre au pied de la croix par les mains d'une conformité si par-

2º Vouloir ce que Dieu veut, et comme Dieu le veut. Car telle est notre foiblesse ou notre illusion: souvent la volonté se détermine à laisser à Dieu le fond et la substance de ses actions; mais elle se retranche sur la manière, et s'en réserve les circonstances: on veut les choses, mais on les voudroit autrement; on accepte avec résignation, par exemple, une maladie; mais on ne la voudroit pas si longue et si douloureuse. On se soumet en général aux humiliations et aux affronts, mais on a de la peine à digérer un affront de cette nature. On s'attendoit bien à des ingratitudes dans le monde; mais devoit-on s'y attendre de la part de cette personne qu'on avoit comblée de bienfaits? Dans toute autre occasion, je me scrois soumis sans peine à votre volonté; mais ici pardonnez ma foiblesse. Mon Dieu, qu'il m'en coûte de me résisigner! Vains prétextes, indignes réserves, que la conformité condanne et réprouve! Oui, ame chrétienne, il faut vous soumettre, quoi qu'il vous arrive, de quelque part qu'il vous arrive, dans quelque circonstance et de quelque manière qu'il puisse vous arriver; car enfin, vouloir ce que Dieu veut, et ne pas le vouloir comme il le veut, ce seroit lui dérober une partie du sacrifice, et vous savez combien il a en horreur la rapine dans l'holocauste : ce seroit lui donner l'arbre, et se réserver à soi-même les fruits.

Rappelez toujours l'exemple de votre divin maî-

tre: son père lui présente le calice d'amertume; les sens sont alarmés, toute la nature fréinit; mais à l'instant une sainte conformité le soumet à tout. Que tout s'accomplisse, ô mon Dieu! non point comme je le voudrois, mais comme vous le voulez vous-même: Non sicut ego volo (1). Il me suffit de savoir que vous l'avez ainsi résolu dans les vues adorables de votre sagesse: Sed sicut tu.

Le grand exemple! le beau modèle! trouve-til beaucoup de fidèles imitateurs? Que de ménagemens! que de tempéramens! que d'injustes réserves! Homme de peu de foi, vous déliez-vous de la bonté de votre Dieu et de la sagesse de ses

volontés adorables?

3º Vouloir ce que Dieu veut, comme Dieu le veut, enfin le vouloir parce que Dieu le veut : voilà la perfection de la conformité, et le véritable holocauste qu'elle présente. Non, point d'autre mo-tif, en accomplissant la volonté de Dieu, que cette volonté elle-même. Et quel motif plus grand, plus relevé, plus saint, plus parfait, peut se proposer une créature, que la volonté marquée de son Dieu? Nous convient-il de vouloir sonder les desseins de Dieu et de lui demander raison de sa conduite? Comment ceci? Pourquoi cela? Loin de nous ces sentimens réprouvés. En matière de foi, comment ceci? comme Dieu le dit; et en matière de conformité, pourquoi cela ? parce que Dieu le veut. Ce motif seul ne doit-il pas nous suffire, et nous tenir lieu de tout motif et de toute raison : parce que Dieu le veut? Ainsi vous-même, mon adorable Sauveur, vous êtes-vous résigné à la volonté de votre Père céleste, dans toutes les peines, les les humiliations, les tourmens de votre vie mortelle. Vous le voulez ainsi, Père céleste, je me soumets à vos ordres. Je le veux parce que vous (1) 26. Matth. 39.

A DIEU.

e calice d'amertume ; a nature frémit ; mais mité le soumet à tout. non Dieu! non point comme vous le vougo volo (1). Il me sufainsi résolu dans les esse: Sed sicut tu.

u modèle! trouve-tteurs? Que de ménas! que d'injustes réfoi, vous défiez-vous

t de la sagesse de ses veut, comme Dieu le que Dieu le veut : voilà té , et le véritable ho~ on, point d'autre monté de Dieu, que cette notif plus grand , plus

marquée de son Dieu? sonder les desseins de ison de sa conduite? ela? Loin de nous ces atière de foi, comment et en matière de conrce que Dieu le veut.

fait, peut se proposer

nous suffire, et nous le toute raison : parce us-même, mon adorais résigné à la volonté s toutes les peines, les

ens de votre vie mor-, Père céleste , je me e veux parce que vous XXVIIIe LECTURE.

le voulez, et qu'il est de votre bon plaisir qu'il en soit ainsi: Quoniam sic fuit placitum ante te (1).

Sentiment sublime ! vue parfaite! source ineffable de tous les biens? Que faisons-nous en effet par cette sainte conformité? nous faisons un heureux échange de notre volonté en celle de Dieu, c'est-à-dire, d'une volonté humaine et toujours désectueuse en cette volonté divine et parsaite. Une fois ainsi parfaitement résignés à la volonté de Dieu , quels avantages n'y trouverous-nous pas? cette sainte conformité ne deviendra-t-elle pas pour nous le principe, le comble, la plénitude de tous les biens

Plénitude de grâces; Dieu les a promises dans

leur abondance à une ame résignée.

Plénitude de mérites ; en est-il une source plus incssable que cette sainte conformité dans un parfait abandon?

Plénitude de consolation; quoi de plus consolant que de se jeter ainsi entre les bras d'un si tendre père?

Plénitude de paix; eh! qui pourroit troubler le calme d'une ame qui repose dans le sein de

Plénitude de gloire; quelle couronne n'est pas préparée dans le ciel à une ame ainsi disposée sur la terre?

#### MÉDITATION

Sur l'abandon total entre les mains de Dieu.

Considerons les fondemens sur lesquels il est établi, et les sentimens qu'il doit produire dans nous. (1) Matth. 11.

Voici, ô mon ame! les grandes vérités qui doivent servir de fondement et de base à l'abandon total entre les mains de Dicu; demandons la grâce de les établir solidement dans nous, et disons:

1° Je suis assuré que tout ce qui arrive en ce monde arrive, ou par un ordre exprès, ou par une permission particulière de Dieu; il dispose si bien toutes choses, que, pourvu que nous ne mettions aucun obstacle à ses desseins, il fera tout servir à sa gloire et à notre sanctification. Cela est de foi: Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum (1).

rantur in bonum (1).

2º Il est sûr que Dieu sait mieux ce qui nous convient que nous-mêmes: il connoît notre naturel, nos penchans, nos besoins, notre foiblesse, nos misères; et c'est là dessus qu'il règle tout, quand on le laisse régler: Ipse cognovit fign entum nostrum (2).

3º Il est sûr qu'il arrive souvent que les moyens qui, selon nos vues humaines, paroissent tout contraires à nos avantages et à notre salut, sont ceux qui nous y conduisent plus sûrement, quand Dieu sculconduit. Témoins Job sur son fumier, Joseph dans sa prison, Daniel dans la fosse, Moïse sur l'eau, et tant d'autres monumens éternels érigés à la gloire de la Providence divine et de la conformité à ses ordres.

4º Il est sûr que Dieu nous a tracé à chacun un chemin particulier et personnel, par lequel il veut nous conduire au ciel; c'est une suite d'événemens, un enchaînement de grâces et de secours, qu'on ne peut interrompre sans troubler l'ordre de la Providence: Dieu seul connoît ce chemin, et seul il peut y conduire.

5° Cet abandon total que nous ferons de nousmêmes entre les mains de Dieu sera pour lui un

(1) Rom. 8. - (2) Psal. 10.

E A DIEU. grandes vérités qui doit de base à l'abandon u ; demandons la grâce ans nous, et disons: out ce qui arrive en ce ordre exprès, ou par e de Dieu ; il dispose si pourvu que nous ne à ses desseins, il fera

à notre sanctification.

bus Deum omnia coope-

sait micux ce qui nous : il connoît noire natusoins, notre foiblesse, dessus qu'il règle tout, Ipse cognovit fign entum

souvent que les moyens naines, paroissent tout s et à notre salut, sont nt plus sûrement, quand ins Job sur son fumier, aniel dans la fosse, Moïse s monumens éternels éridence divine et de la con-

nous a tracé à chacun un sonnel, par lequel il veut c'est une suite d'événede gràces et de secours, re sans troubler l'ordre seul connoît ce chemin,

que nous ferons de nousde Dieu sera pour lui un motif pressant de nous conduire à l'heureux terme. Peut-il abandonner une ame qui se remet de tout entre ses mains? un père peut-il ne pas recevoir un enfant qui vient se jeter entre ses bras?

Ces vérités sont constantes, aussi évidentes que la lumière, aussi certaines que la foi, aussi inmuables que l'Etre de Dieu; j'en suis pénétré, et me les appliquant à moi-même, je me dis en esprit de foi

1º Il est donc vrai que tout ce qui arrive, arrive par une permission particulière de Dieu; pourquoi donc m'inquiéter de ce qui pourra m'arriver en ce monde? Dieu le veut, ou du moins il le permet; il sait pourquoi. Laissons-le donc maître absolu de tout : ce qui est entre ses mains paternelles, pourroit-il jamais nous éloigner de son cœur divin ?

2º Dicu sait mieux ce qui me convient que moimême; pourquoi donc ne pas me reposer sur lui de mon sort? Que diroit-on d'un homme sur mer qui ôteroit le gouvernail de la main du pilote pour conduire le vaisseau? seroit-il bien éloigné d'un triste naufrage, d'autant plus malheureux, qu'il se seroit attiré lui-même son propre malheur

3º Souvent les moyen, qui paroissoient les plus contraires à mon bien sont ceux qui m'y conduisent plus surement; j'en ai des preuves bien convaincantes dans le cours de ma vie. Quand je me rappelle tout ce qui m'est arrivé, que d'événemens singuliers! que de traits de miséricorde! que de prodiges d'une l'rovidence marquée! pourrai-je m'en défier après ce qu'elle a fait pour moi? et combien d'autres traits qui me sont inconnus, et qui sont peut-être encore plus admirables dans les vues de Dieu! Je les connoîtrai un jour, et je l'en bénirai à jamais.

4º Dieu a tracé à chacun de nous un chemin

310 L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

particulier pour nous conduire au ciel; le mien est marqué de sa main: ne craindrois-je point, en voulant me conduire moi-même, de m'égarer, de quitter cette voie qui doit conduire au salut, et de prendre quelque sentier détourné qui ne pourroit aboutir qu'à quelque précipice? Hélas! ma volonté seroit comme ces feux nocturnes et trompeurs qui brillent aux yeux et qui entraînent enfin dans l'abime.

5° Cet abandon total que je ferai de moi entre les mains de Dieu sera pour lui un nouveau motif de me conduire au terme; et dès lors quel nouveau motif pour moi de m'abandonner entièrement à sa conduite! Dieu ne se laisse pas vaincre en libéralité, et à son égard, plus on donne, plus on reçoit. Si je me livre donc sans réserve à sa conduite, que n'aurai-je pas à espérer de sa bonté!

Etablie sur ces fondemens inébranlables, ô mon Dieu! ma conformité pourroit-elle n'être pas entière, mon abandon total à jamais sans réserve? Voici donc les sentimens que je forme, et l'acte que mon cœur vous offre; daignez le recevoir : c'est à votre cœur et à votre amour que je le consacre à jamais.

Sentimens d'une ame qui s'abandonne entièrement entre les mains de Dieu.

Mow Dieu, mon Sauveur et mon Père, je viens faire de moinéme un abandon total entre vos mains, c'est-à-dire, dans le sein de vetre ineffable bonté. Je sais que vous ètes infiniment sage, et que vous compoissez tout le bien; infiniment bon, et que vous ne voulez que le bien; infiniment puissant, et que tout le bien est entre vos mains. Je sais que vous savez micux que noi-même ce qui me convient. Je vous abandonne donc dès ce moment tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'espere; mon esprit et toutes ses prosées, mon cœur et toutes ses affections, ma vie et tous ses momens, mon esperance même et tous ses désirs. Je veux tout ce que vous voudrez; je ne reux que ce que vous voudrez, qu. comme vous le voudrez, qu'autant de temps et de la manière que vous le voudrez, qu'autant de temps et de la manière que vous le voudrez, qu'autant de temps et de la manière que vous

A DIEU. re au ciel ; le mien est indrois-je point, en me, de m'égarer, de conduire au salut, et létourné qui ne pour-précipice? Hélas! ma ux nocturnes et trom-et qui entraînent enfin

e je ferai de moi entre ir lui un nouveau moet dès lors quel nouveau lonner entièrement à sa e pas vaincre en libéraon donne, plus on reas réserve à sa conduite, er de sa bonté!

ns inébranlables, ô mon arroit-elle n'être pas enl à jamais sans réserve? que je forme, et l'acte e ; daignez le recevoir : tre amour que je le con-

## s'abandonne entièrement ins de Dieu.

non Père, je viens faire de moi-s mains, c'est-à-dire, dans le sein que vous êtes influiment sage, et que vous etes miniment sage, et ; infiniment bon, et que rous en elissant, et que tout le bien est en-tavez mieux que moi-même ce qui donc des ce moment tout ce que que l'engage mone avant et toute que j'espere; mon esprit et toutes ses affections, ma vie et tous ses et tous ses désirs. Je veux tout ce e ce que vous voudrez, que com-temps et de la manière que vous

Tont ce qui me viendra de vos mains me sera , sinon agréable , du moins respectable; tout ce que vous permettrez de la part des créatures me trouvera soumis. Si vous me donnez des consolations, que votre saint nom soit beni; c'est une faveur que je ne mérite pas. Si vous me ménagez des épreuves et des croix, que votre saint nom soit encore bémi; ce sont des punitions que je n'ai que trop juste ment méritées. Vous êtes le maître absolu de mon sort, de me ment méritées. Vous êtes le maître absolu de mon sort, de mas biens, de ma réputation, de ma santé, de ma vie; je vous remeis-tout, rien n'est plus à moi; dès ce moment je vous en confie le dé-pôt pour l'adversité, pour la pauvreté et pour l'abondance, pour la maladie et pour la santé, pour la vie et pour la mort, pour le temps et pour l'eternité. L'abandon que je vous offre, o mon Dieu! et que je vous demande, est un obandon total et absolu; un abandon con-tinuel et de tous les instans, un abandon éternel et irrévocable; qu'il commence dès cet instant, qu'il dure antant que ma vie, qu'il se renouvelle su moment de ma mort, qu'il soit ma derniere pen-téen mon dernier settiment, mon dernier sonnier et qu'il reniette. sée, mon dernier sentiment, mon dernier soupir; et qu'il reniette mon ame entre vos mains, pour vous benir, vous louer, et vous aimer à jamais. Ainsi soit-il.

#### PRATIQUE.

to Formez souvent des actes d'un saint abandon.

2º Dans toutes les croix et les afflictions de la vie, se dire à soi-

meme : Dieu le veut, et s'en tenir là.

3º Dans les grandes croix et les événemens extraordinaires, penser que Dieu a quelque dessein de miséricorde sur nous, et s'aban-

donner alors plus que jamais entre ses mains.

4° Cependant de son côté faire ce que l'on peut et ce que l'on doit : sans cela, l'abandon ne seroit qu'dlusion et que présomption; ce seroit tenter Dien.

5° Se bien persuader que, pour aller à Dieu, la voie d'un saint abandon est tout à la fois la plus sûre, la plus méritoire et la plus consolante, en un mot, la plus parfaite.

## 

# VINGT-NEUVIÈME LECTURE.

SUR LE SOIN ET LA NÉGLIGENCE DES CHOSES.

L y a sur ce point deux grandes vérités que nous devous rappeler souvent devant Dieu. Comme il n'est rien de si léger, en matière de mal, qui, par ses suites funestes, ne puisse nous conduire aux

plus grands excès, aussi rien de si petit, en matière de bien, qui, par un progrès inscusible, ne puisse nous élever à la sainteté la plus éminente.

Et d'abord, rien de si léger, en matière de mal, qui, par ses suites funestes, ne puisse nous conduire aux plus grands excès, et cela par voie de disposition, par voie d'illusion, par voie de punition, et par voie de tentation. Quel fonds de ré-

flexions, de craintes et de remords!

1º Par voie de disposition : c'est-à-dire que, quand on est disposé à se prêter habituellement aux plus petites fautes, on n'est par là même que trop disposé à se livrer insensiblement aux plus grandes. On se relache, on se néglige, on se dégoûte de la piété, on rejète la grâce, on combat les remords. Aujourd'hui on quitte une pratique, demain on en omet une autre; aujourd'hui on tombe dans une infidélité, demain une autre infidélité plus marquée lui succède. Dès lors moins de vigilance, moins de recueillement; plus de làcheté, plus de dissipation, plus de répugnance pour le bien, plus de penchant au mal: que de chemin on a déjà fait dans la voie du relâchement! Cependant le fardeau paroît de jour en jour plus pesant; le joug onéreux, on le porte, que dis-je? On le traîne languissamment; peut-être même on s'en plaint, on le secoue autant qu'on le peut; enfin insensiblement on n'est plus ce qu'on étoit; et par un changement aussi triste que déplorable, on devient d'autant plus dissipé et plus déréglé, qu'on avoit été plus exact et plus vertueux.

Combien de personnes dont ce peu de mots a tracé le portrait! autrefois réservées et craignant jusqu'à l'ombre du mal, à présent courant en aveugles dans les sentiers de la perdition. Qu'elles examinent le chemin qu'elles ont fait, le point d'où elles sont parties; qu'elles remontent jusqu'à la

source

E A DIEU.

ien de si petit, en maprogrès insensible, ne teté la plus éminente, ger, en matière de mal, s, ne puisse nous conès, et cela par voie de asion, par voie de punition. Quel fonds de ré-

remords! tion : c'est-à-dire que , se prêter habituellement n n'est par là même que insensiblement aux plus on se néglige, on se déte la grace, on combat on quitte une pratique, autre ; aujourd hui on , demain une autre infisuccède. Dès lors moins ecueillement ; plus de làon, plus de répugnance enchant au mal: que de s la voie du relàchement! roît de jour en jour plus , on le porte , que dis-je ? ment ; peut-être même-on re autant qu'on le peut; n'est plus ce qu'on étoit; ssi triste que déplorable, s dissipé et plus déréglé,

es dont ce peu de mots a ois réservées et craignant à présent courant en aveula perdition. Qu'elles exales ont fait, le point d'où elles remontent jusqu'à la source du mal: elles trouveront une prière retranchée, une pratique négligée, un exercice de piété abandonné, voilà le principe; des mouvemens de la grâce méprisés, des remords de conscience étouffés, voilà le progrès; une infidélité plus marquée, une fante plus griève, une chute suivie peutêtre de plusieurs autres chutes, voilà le terme fatal où il ira aboutir.

2º Par voie d'illusion. Il n'est que trop ordinaire aux personnes qui s'égarent ou qui se relàchent, de chercher à se rassurer dans leurs relâchemens et leurs égaremens. On se fait de faux principes, de fausses maximes, une fausse conscience; on se rassure sur mille prétextes; on s'autorise sur mille fausses raisons: on se promet bien de n'aller jamais au delà de certaines bornes qu'on s'est prescrites. Eh quoi de plus aisé que de se faire ainsi illusion à soi-même, surtout en certaines matières, où les confins du bien et du mal sont si près, et où il est si difficile de discerner entre l'un et l'autre! En matière de pureté, par exemple, combien est-il aisé, peut-être ordinaire, de se tromper, et de regarder comme léger ce qui est en ef-fet très-coupable! dans une pensée dangereuse, un regard inconsidéré, un désir naissant, où le cœur en balance, comme flottant entre le sentiment et le consentement, ne peut discerner ce qu'il est ou n'est pas, ce qu'il craint ou qu'il aime, ce qu'il cherche ou rejète : ô écueil funeste! que de tristes naufrages n'avez-vous pas causés et ne causez-vous pas encore tous les jours! En matière de charité : combien de fois dans des railleries piquantes, dans des médisances assaisonnées, ne croyant faire au prochain qu'une plaie légère, a-ton porté à sa sensibilité des atteintes mortelles, et fait à son cœur des blessures profondes!

En matière d'incolence et d'oisiveté, où ne con-

duit pas le fonds de négligence et de léthargie combien d'emplois négligés! combien de devoirs omis! combien de talens enfouis! et le remords se tait, et la conscience ne dit mot. Ainsi arrive-t-il, ò mon Dieu! qu'on s'aveugle, qu'on s'égare, qu'on se perd; et mille fois en se croyant encep bien éloigné des bords de l'abime, on est déjà tombé dans sa profondeur. Grand Dieu! que l'aveuglement des hommes est à déplorer! mais que la rigneur de vos jugemens est à craindre!

3º Par voie de punition. Le juste juge l'a dit, et en qualité de vengeur, il l'exécute tous les jours: J'userai envers vous de la même mesure dont vous userez envers moi; et comme envers les ames fidèles et généreuses, je déploierai les trésors de mes graces, aussi envers les ames bornées et resserrées, je resserrerai le dépôt de mes dons. Non, ne craignez pas que les grâces nécessaires et communes vous manquent jamais; la Providence se justifiera envers vous, mais la justice conservera ses droits et les vengera; vous aurez les gràces ordinaires, avec lesquelles vous pourrez combattre, et malgré lesquelles vous serez vaincu; mais pour les grâces spéciales et de choix, craignez et tremblez. Après tout, les grâces de choix ne sont pas dues, ne sont pas promises, ne sont rien moins que méritées : qu'arrivera-t-il donc? c'est que, par infidélité, vous abuserez des grâces communes, et par punition, Dieu vous refusera les gra-ces de choix. Sur ce plan et cette é commie de gràces, jugez de ce que vous devez actendre, vous qui vous faites si peu de scrupule des petites choses; vous à qui les fautes légères ne paroissent rien, parce qu'elles ne sont pas mortelles, vous qui ne craignez de pécher que quand vous craignez de vous damner.

4º Que reste-t-il donc pour combler la mesure

E A DIEU.
igence et de léthargie
és l'combien de devoirs
nfouis! et le remords se
t mot. Ainsi arrive-t-il,
cugle, qu'on s'égare,
is en se croyant encore
e l'abime, on est déjà
c. Grand Dieu! que l'ast à déplorer! mais que
s est à craindre!

Le juste juge l'a dit, et exécute tous les jours : même mesure dont vous nme envers les ames fiploierai les trésors de es ames bornées et resépôt de mes dons. Non, àces nécessaires et commais ; la Providence se is la justice conservera vous aurez les grâces s vous pourrez combatous serez vaincu; mais et de choix, craignez et grâces de choix ne sont uses , ne sont rien moins a-t-il donc? c'est que, rez des grâces commuu vous refusera les gràet cette économie de gràs devez actendre, vous crupule des petites choes légères ne paroissent ont pas mortelles, vous que quand vous craignez

pour combler la mesure

des maux, si ce n'est que le démon, par voie de tentation, vienne encore livrer de nouveaux combats, et achever la défaite et la perte d'une ame séduite? Non, non, le démon, pour perdre une ame, ne commencera pas par lui proposer de grands crimes, des excès marques dont la seule pensée lui feroit horreur: il s'insinue, il se glisse insensible ment dans un cœur peu en garde, et présente des amusemens légers, des dissipations passagères, des fautes comme sans conséquence; on s'accoutume peu à peu à voir le danger sans crainte ; accoutumé à voir les fautes légères avec indifférence, on n'a plus la même horreur des plus grandes; et dans un moment critique, dans une tentation violente, le cœur déjà ébranlé, amolli, chancelant, le démon faisant un dernier effort, l'ame hésite, balance, succombe; le trait est lancé, l'abime est ouvert, le mal peut-être est à son comble. Et qu'importe après tout que l'eau entre goutte à goutte, ou se précipite à grands flots dans le vaisseau, s'il est englouti? qu'importe qu'une étincelle ou un incendie s'allume dans une maison, si elle est consumée et réduite en cendres? qu'importe que l'homme aille pas à pas, ou se précipite tout-à-coup dans l'abime, si à la fin il vient à périr?

Pénétrez-moi, ô mon Dieu! ô Dieu saint! d'une crainte salutaire à la vue des moindres dangers, d'un regret amer au souvenir des fautes les plus légères, et plus encore d'un amour ardent envers vous. Que je craigne de vous déplaire bien plus que de me damner; que le seul nom d'infidélité, de péchés griefs ou légers m'alarme et me tasse trembler. Enfin que je craigne le péché plus que les tourmens, la mort et l'enfer; c'est ainsi que vous servent ceux qui vous aiment, et qui désirent de vous aimer à jamais.

#### MÉDITATION

### Sur le même sujet.

C'est une réflexic n bien consolante, ô mon Dieu! pour une ame comme la mienne, peu propre aux grandes actions, de penser que la fidélité aux petites choses peut, par un progrès insensible, nous élever à la sainteté la plus éminente; parce que les petites choses disposent aux grandes : parce que l'occasion des petites choses est plus fréquente, et donne plus d'occasion de mérites; parce que la fidélité aux petites choses attireles plus grandes gràces; parce que les petites choses, quelque lègères qu'elles soient, prises en particulier, dans leur totalité, leur continuité, sont très-grandes. Quelle source de gràces et de mérites, si nous en savons puiser les trésors!

Ouvrez-les-moi, ô mon Dieu! faites que j'en comoisse le prix, et que j'aie part à leur abondance. Peu capable, par ma làcheté naturelle, de grands sacrifices, ce n'est que par ces progrès insensibles dans le bien, que je puis m'elever à vous; serois-je assez infidèle pour le négliger!

1° Les petites choses disposent aux grandes. C'est une erreur de penser que la sainteté ne conssiste que dans les grandes choses, ou qu'on atteindra tont-à-coup à la sainteté; ce n'est d'ordinaire que par un progrès insensible que l'on y parvient. Le chemin de la sainteté ne se parcourt pas en un jour; le trajet est long; pas à pas on avance; en avançant on acquiert des forces, on forme des habitudes; on s'elève enfin au plus difficile, en pratiquant ce qu'il y a de plus aisé; et

DITATION

même sujet.

bien consolante, ô mon comme la mienne, peu prons, de penser que la fidélité ut, par un progrès insensisainteté la plus éminente; choses disposent aux granon des petites choses est plus plus d'occasion de mérites; x petites choses attire les plus e que les petites choses, queloient, prises en particulier, r continuité, sont très-grangràces et de mérites, si nous trésors!

mon Dieu! faites que j'en mon Dieu! faites que j'en t que j'aie part à leur abonpar ma làcheté naturelle, de n'est que par ces progrès bien, que je puis m'élever à infidèle pour le négliger! ses disposent aux grandes. senser que la sainteté ne consandes choses, ou qu'on at-

a la sainteté; ce n'est d'ordirogrès insensible que l'on y de la sainteté ne se parcourt rajet est long; pas à pas on on acquiert des forces, on ; on s'élève enfin au plus difce qu'il y a de plus aisé; et

par cette fidélité aux petites choses, on acquerra la générosité dans les grandes. La sainteté ne s'acquiert que par des victoires. Or les petites victoires disposent aux grandes; et sans ces petites victoires qui précèdent, rarement les grandes qui couronnent sont remportées. Illusion, de prétendre soutenir les plus grands assauts, quand on ne peut résister aux plus légères attaques; témérité, de se promettre de marcher à pas de géant, quand, plus foible qu'un enfant, on tombe pres-que à tous les pas. Voulez-vous avancer dans la voie? essayez vos forces, préparez-vous aux sacrifices héroïques par des sacrifices de chaque jour; préludez aux grandes victoires par de légers combats; soyez soldat généreux dans les foibles rencontres, vous serez héros dans grands combats. Tout cela signifie: soyez fidèle dans les petites choses, vous serez généreux dans les grandes.

Vous l'avez dit, ô mon Dieu! et des âmes fidèles l'éprouvent tous les jours : celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes (1). Jusqu'à présent je n'ai eu cette fidélité ni dans les unes ni dans les autres ; aussi n'ai-je fait que languir sans avancement, sans progrès dans le bien, souvent même reculant au lieu d'avancer : voilà le triste état où je vis, où je languis ; à peine pensé-je à en gémir devant vous; vous m'en faites connoître l'illusion et le danger ai-dez-moi à en sortir.

2º Fidélité aux petites choses source de sainteté; parce que les occasions des petites choses sont plus multipliées, plus fréquentes, et par conséquent, si on est fidèle, plus de mérites accumulés, plus de trésors amassés pour le ciel : les petits ruisseaux forment les grands fleuves; et quoiqu'à

petites journées, un voyageur achève sa course et

fournit sa carrière. Car d'attendre les grandes occasions, les grandes actions, c'est ce qui n'arrive que rarement, et pour plusieurs ce qui n'arriverapeutêtre jamais : un homme qui ne voudroit être vertueux que par de grands sacrifices, les attendroit peut-être toute sa vie. Et voilà, ô mon Dieu! l'illusion dans laquelle on donne souvent, et par laquelle on se laisse séduire : on attend les grandes occasions, on se réserve pour les grands sacrifices; et en attendant les grandes occasions qui ne se présentent point, on néglige les petites qui se présentent ainsi on néglige les petites par force d'esprit; on redoute les grandes par foiblesse de cœur; et de cette sorte on ne fait ni les unes ni les autres.

Adorable Sauveur! vous nons tracez un tout autre chemin: il faut pratiquer les unes, nous dites-vous, et ne pas négliger les autres; hæc oportuit faccre, et illa non omittere (1): c'est ce que pratiquent à vos yeux les ames justes: quels accroissemens de mérites ne trouvent-elles pas dans

cette constante pratique l

N'est-ce pas parce que je l'ai négligée que je suis si peu avancé dans le bien? J'ai eu mille occasions d'y avancer, ma làcheté me les a fait négliger; après plusieurs années j'en suis encore comme aux premiers pas dans la voie de la sainteté, tandis que tant d'autres sont déjà si avancés dans leur course. Vivrai-je donc jusqu'à la fin de mes jours dans cette indifférence, dans cette négligence, sans me la reprocher? ou me la reprocherai-je sans en sortir et la corriger? Je comprends tout ce que je devrois faire, ô mon Dieu! et je ne fais rien; je vois le chemin ouvert, et je ne marche point; est-ce le moyen d'arriver au terme?

3º La fidélité aux petites choses source de mérites, parce que les petites choses, quelque légè-

(1) Matth, 13.

tendre les grandes occa c'est ce qui n'arrive que s ce qui n'arrivera peutii ne voudroit être veracrifices, les attendroit oilà, ô mon Dieu! l'illusouvent, et par laquelle tend les grandes occasignands sacrifices; et en sions qui ne se présenetites qui se présentent: par force d'esprit; on oiblesse de cœur; et de s unes ni les autres. Is nous tracez un tout

quer les unes, nous diquer les unes, nous dire les autres; hæc oporittere (1): c'est ce que ames justes: quels actrouvent-elles pas dans

el'ai négligée que je suis ? J'ai eu mille occasions me les a fait négliger; en suis encore comme voie de la sainteté, tandéjà si avancés dans leur qu'à la fin de mes jours ns cette négligence, sans a reprocherai-je sans en omprends tout ce que je u! et je ne fais rien; je e ne marche point; esterme?

es choses source de més choses, quelque légè-

res qu'elles soient, prises en particulier, dans leur totalité, leur continuité, sont très-grandes. Ceux qui l'ont éprouvé, peuvent le comprendre. En fait de petites choses, il est plus aisé de les mépriser que de les pratiquer. Sait-on bien en effet ce que c'est? comprend-on ce que signifient ces grands noms, ces grandes maximes: violence continuelle, mortification continuelle, assujettissement de tous les momens? qu'est-ce que tout cela, si ce n'est sacrifice continuel, martyre continuel, mort continuelle? et à quoi? à tout. C'est peu, si on le veut, oui, c'est peu de se vaincre dans une occasion; mais qu'il est grand de se vaincre dans toutes. C'est peu de prendre quelque chose sur soi dans une rencontre; mais qu'il est grand de ne se rien accorder dans aucune! C'est peu de réprimer une saillie de vivacité qui s'élève : mais qu'il est grand de se conserver dans une égalité d'ame toujours la même! C'est pen de supporter un jour, un mois, la mauvaise humeur, les mauvaises manières d'une personne avec qui l'on vit : mais tous les jours, mais toute la vie, à tous les momens, quel combat! quel courage! quel sacrifice! Oui, la chose fût-elle encore plus légère en elle-même, si elle est ordinaire, si elle est habituelle, la seule pensée même d'en venir là et de s'y résoudre, est quelque chose de si grand. que les plus grands cœurs, les plus grands courages en sont étonnés, et qu'il ne faut rien moins qu'une grande ame pour être capable de cette con? tinuité de sacrifices en petit. Et combien en effet, qui seroient capables d'un grand sacrifice d'un moment, et qui ne seront pas capables d'une continuité de sacrifices multipliés! Combien qui supporteront une maladie courte et aiguë, et qui ne sauroient supporter une maladie de langueur! Combien qui souffriroient un martyre violent

320 L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

d'un instant, et qui ne sauroient soutenir un

martyre lent toute la vie!

Petites choses, dit-on: hélas! mon Dieu, que pouvons-nous faire de grand pour vous, créatures foibles et mortelles que nous sommes? Petites choses: et si les grandes se présentoient, les pratiquerions-nous, ne les croirions-nous pas audessus de nos forces?

Petites choses : et si Dieu les agrée, et veut

bien les recevoir comme grandes?

Petites choses: l'a-t-on éprouvé? en juge-t-on d'après l'expérience?

Petites choses: on est bien plus coupable, si, les regardant comme telles, on s'y refuse.

Petites choses: ce sont cependant elles qui, à la longue, ont formé les grands saints.

Oui, petites choses; mais grands motifs, grands

conséquence grands mérites, grande ardeur; et en conséquence grands mérites, grands trésors, grandes récompenses.

J'entends votre voix, ô mon divin maître! vous l'adressez à l'ame fidèle qui ne néglige rien: Parce que vous avez été fidèle aux petites choses, je vous établirai dans les grandes: quia super pauca fuist fidelis (1). Non, mon Dieu, vous ne vous laissez point vaincre en libéralité; si nous sommes fidèles, vous serez magnifique; si nous profitons de toutes les occasions pour vous marquer notre amour, vous profiterez de toutes les occasions pour nous combler de vos dons. Une nouvelle fidélité nous attirera une nouvelle grâce; et par cet heureux enchaînement de grâces et de fidélités, de grâces secondées par la fidélité, et de fidélités récompensées par la grâce, nous nous élèverons de vertus en vertus, de mérites en mérites, de clarté (1) Math. 25,

E A DIEU.

sauroient soutenir up

hélas! mon Dieu, que nd pour vous, créatu-nous sommes? Petites e présentoient, les praroirions-nous pas au-

lieu les agrée, et veut randes 🤉

éprouvé? en juge-t-on

en plus coupable, si, , on s y refuse.

ependant elles qui, à la ids saints.

s grands motifs , grands , grande ardeur; et en s, grands trésors, gran-

non divin maître! vous ne néglige rien : Parce petites choses, je vous quia super pauca fuista , vous ne vous laissez si nous sommes fidè-; si nous profitons de vous marquer notre toutes les occasions dons. Une nouvelle fiuvelle grâce; et par cet râces et de fidélités, de lité , et de fidélités réous nous élèverons de s en mérites , de clarté

XXIXº LECTURE.

321

en clarté, jusqu'à la sainte montagne, à la sainteté

la plus éminente.

Dieu est grand ; il regarde le cœur , et non les actions. Agissons par amour pour Dieu, et tout sera grand devant Dieu, et tout trouvera devant lui sa couronne et sa récompense.

#### PRIÈRE.

Quels trésors de grâces et de mérites venez-vous m'ouvrir, ô mon Dieu! je les avois tous les jours sous mes yeux et entre mes mains, et je les ignorois! Ah! je le comprends, c'étoit ma négligence, qui et je ies ignorois! All je ie comprenats, c'etoit ma negligence, qui me les faisoit méconnoître. Je ne voulois pas en connoître le prix parce que j'en négligeois la pratique. Combien cependant ne m'étoit-elle pas nécessaire! incapable que je suis de grandes choses, n'écioit-ce pas un grand bonheur pour moi de pouvoir y suppléer par de si légers sacrifices et de si foibles efforts que vous daignez agréer? Quelle grâce! cuelle bonté dans vous, Dieu des miséricordes! de vouleir bien par tenie constituté de suite de miséricordes! de vouleir bien parte tenie constituté de suite de miséricordes! Queile grace: cueile bonte uais 7 ms, Dien ues miscricorues: ue vou-loir bien nous tenir compte de si pen de chose! de le récompenser même comme quelque chose de grand! Serois-je encore assez infidèle pour y manquer? Non, mon Dien! je connois trop la perte que l'ai faite et les biens dont je me suis privé. Mon soin principal sera désop-mais de ne rien négliger dans votre saint service, de mettre les plus petimais de ne rien neginger dans votre saint service, de mettre les puis per les choses à profit pour le ciel, et de réparer mes négligences passèse par une fidelité inviolable à tous les points de la loi, espérant de vous la récompense que vous avez promise à ceux qui seront exacts à les observer: Quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam (1): Vous avez été fidele dans les petites choses, et moi je cous établisei sur les arendes. vous établirai sur les grandes.

#### PRATIQUES.

1º Dans les occasions des petits sacrifices, penser que Dieu nous voit, et qu'il demande de nous cette marque de fidélité.
2º Promettre souvent à Dieu de ne lui rien refuser, surtout quand on a été si souvent et si long-temps infidèle.
3º Penser que, si on néglige cette occasion, le cœur de Dieu en sera affligé, et qu'on en aura des remords.
4º Se prescrire chaque jour un certain nombre de sacrifices et d'actes de mortification, et les ofirir comme autant d'actes d'amour de Dieu.

5° Unir le peu que l'on fait aux mérites de Jésus-Christ; alors tout sera saint et digne de Dieu.

(1) Matth. 25.

# TRENTIÈME LECTURE.

SUR LA MORT DU PÉCHEUR.

Une mort funeste, c'est là le terme où conduit d'ordinaire une vie criminelle. S'il n'y avoit qu'à mourir, et que la mort dât conduire à un heureux termé, loin de la craindre, on pourroit la désirer et soupirer après elle ; mais quand la mort ne doit être suivie que du plus grand des malheurs, et que la fin du temps ne doit être que le commencement d'une éternité malheureuse, de quels sentimens doit être pénétrée à ses approches une ame coupable, dont la vie n'a été qu'une suite de crimes et un tissu de désordres? Telle est la mort du pécheur: durant sa vie il avoit été dans le sein de la joie, de la prospérité et de l'abondance; quel changement funeste! à la mort, il ne lui reste que des regrets et des alarmes : des regrets à la vue de ce qu'il perd, des alarmes à la vue de ce qu'il attend. Quelle mort! falloit-il naître pour mourir ainsi?

1° Le pécheur mourant se trouve dans un état de privation et de désolation. Quelles pertes ne fait-il pas en perdant la vie? Perte des biens qu'il avoit possédés; perte des amis avec lesquels il vivoit; perte des objets auxquels il s'étoit attaché; perte des grâces dont il a abusé; que lui reste-t-il donc, que ses péchés avec ses remords?

Plus malheureux encore par l'état de désolation où il se trouve, au milieu des douleurs de la maladie qui doit le conduire au tombeau: douleurs vives, douleurs aiguës, douleurs violentes. Quel état pour une ame à qui la religion ne vient point en adoucir les rigueurs! Le justesouffrira à la mort, il E A DIEU.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* LECTURE.

OU PÉCHEUR.

là le terme où condui**t** elle. S'il n'y avoit qu'à t conduire à un heureux , on pourroit la désirer is quand la mort ne doi**t** nd des malheurs , et qu**e** e que le commencement se, de quels sentimen**s** proches une ame coupai'une suite de crimes et elle est la mort du péoit été dans le sein de la l'abondance ; quel chan-, il ne lui reste que des s regrets à la vue de ce a vue de ce qu'il attend. re pour mourir ainsi? se trouve dans un état ition. Quelles pertes ne e? Perte des biens qu'il amis avec lesquels il viquels il s'étoit attaché ; abusé ; que lui reste-t-il

e ses remords? e par l'état de désolation des douleurs de la malau tombeau : douleurs vileurs violentes. Quel éta**t** igion ne vient point en stesouffrira à la mort , il

est vrai; on ne meurt pas sans douleur. Mais le juste s'étoit accoutumé à souffrir; il avoit mortifié son corps et ses sens; il s'y étoit préparé par les rigueurs et les austérités de la pénitence. Le juste souffre, mais il est résigné; il offre ses douleurs en esprit de satisfaction et d'expiation : il les unit aux souffrances de son Dieu souffrant et mourant : son Dieu même les lui adouci par sa grâce et l'espérance de la récompense. Le pécheur, au contraire, peu accoutumé à souffrir, à se mortifier, à recourir à Dieu, attaché à son corps, à ses commodités, à ses aises, à ses plaisirs, sentira toute la pointe et toute la violence des derniers accès de douleurs, et il souffrira sans adoucissement et sans fruit. De là ces impatiences, ces inquiétudes, ces agitations ; de là cet état de violence, de transport où on le voit quelquefois, jusqu'à affliger, à désoler ceux qui l'assistent, et qui, malgré tous leurs soins, ne peuvent calmer les violences où il se porte.

Dieu juste! vous l'aviez annoncé à ce pécheur vous l'en aviez menacé; et tous les jours encore vous accomplissez ce terrible oracle sur les pécheurs mourans. Vous m'avez abandonné, leur dites-vous, pendant votre vie; vous m'avez outragé, vous avez méprisé mes menaces, vous avez insulté à ma loi et à mes préceptes; et moi je me vengerai en vous délaissant, en vous livrant à toutes les rigueurs et les amertumes de votre mort : Ego quoque in interitu vestro ridebo vos (1). Terrible

punition! redoutable vengeance!

Ah! qu'il est triste, qu'il est amer, d'avoir abandonné son Dieu durant la vie, et de s'en voir comme délaissé à la mort! si on l'avoit servi comme on a servi le monde; si on s'y étoit attaché comme on s'est attaché au monde, auroit-on, à

324 L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

la mort, les regrets dont le pécheur est dévoré et

2º La pensée de l'avenir est encore bien plus accablante pour lui. Le pécheur mourant voit un avenir devant lui; et quelles funestes images cet avenir vient-il offrir à ses yeux alarmés! il craint tout à la fois un avenir certain, un avenir prochain, un avenir terrible, un avenir inévitable, un avenir éternel; et de quels sentimens cet avenir, ainsi présenté, doit-il agiter, accabler son cœur!

ansi presente, doit-il agiter, accapier son cœuri il craint un avenir certain. Durant la vie, le monde, le péché, les passions avoient tellement affoibli, altéré sa foi, qu'à peine lui en restoit-il quelques traces; ce n'étoit qu'une foi foible, languissante, et comme morte; il avoit éloigné ses lumières; il avoit révoqué en doute ses vérités; peut-être l'avoit-il combattue dans ses dogmes. Foible étincelle, couverte sous les cendres de tant de passions, qu'elle paroissoit presque éteinte; à la mort elle se réveillera, et rentrera dans ses droits; ses lumières seront plus vives, plus éclatantes, n'étant plus obscurcies par les nuages des passions. Les doutes s'évanouiront, les nuages se dissiperont, les grandes vérités se présenteront dans toute leur force. Le pécheur croira; mais hélas! comme les démons, il ne croira que pour trembler, pour frémir et pour s'alarmer.

Il craint un avenir prochain. Durant sa vie il avoit tàché d'en éloigner le souvenir et l'idée: il se flattoit d'une longue course, il ne voyoit cet avenir que comme dans une longue perspective, qui portoit bien loin ses regards et ses espérances; mais enfin, cet avenir avance, il est à la porte, il arrive, il est venu. Le pécheur sent que le Dieu vengeur va couper la trame de ses tristes jours; qu'il l'appelle, qu'il va le citer à son tribunal, et le transporter dans le vaste sein de cet immense

E A DIEU. e-pécheur est dévoré et

est encore bien plus acheur mourant-voit un es funestes images cet yeux alarmés! if craint ertain, un avenir prom avenir inévitable , un sentimens cet avenir, er , accabler son cœur l tain. Durant la vie, le sions avoient tellement à peine lui en restoit-il qu'une foi foible , lan-te ; il avoit éloigné ses é en doute ses vérités; ttue dans ses dogmes. sous les cendres de tant ssoit presque éteinte ; à rentrera dans ses droits; ves , plus éclatantes, n'ées nuages des passions. les nuages se dissipeprésenteront dans toute ira ; mais hélas! comme ue pour trembler , pour

chain. Durant sa vie il le souvenir et l'idée: il ourse, il ne voyoit cet ne longue perspective, gards et ses espérances; nce, il est à la porte, il cheur sent que le Dieu ne de ses tristes jours; citer à son tribunal, et ete sein de cet immense avenir. Ah! quand on voit les choses de près, qu'elles font des impressions bien différentes de celles qu'on voit encore éloignées! Mane adstabo tibi (1), se dit-il: dans peu, demain peut-être, je paroîtrai devant Dieu, et videbo, je verrai. Et que verra-t-il, que des péchés accumulés, des graces violées, un juge inexorable et vengeur?

Il craint un avenir terrible, qui va décider de tout. Durant sa vie il avoit comme fermé les yeux, craignant de trop voir, et de peur de troubler ses plaisirs, il s'étoit étourdi sur ces grands objets: a présent il en voit toutes les suites, toutes les conséquences, toutes les horreurs. Terrible vue que celle d'un avenir où l'on va entrer sans autre préparation qu'une vie coupable, et n'ayant à présenter que des péchés qu'on a commis, et des gràces dont on a abusé! Qu'il est affreux de tomber entre les mains d'un Dieu vivant, c'est-à-dire, d'un Dieu irrité et vengeur! Horrendum est incidere in manus Dei viventis (2).

Il craint un avenir inévitable ; la main de Dieu est levée sur lui: et qui pourra le soustraire à cette main vengeresse? Nemo est qui de manu tud possit eruere (3). Non, mon Dieu, le pécheur mourant ne sauroit se mettre à couvert de vos traits; l'avenir va l'envelopper de ses tristes ombres ; votre vengeance l'investit de toutes parts, et nul asile ne se présente à son ame alarmée; c'étoit à vous qu'il devoit recourir, et ses péchés lui semblent avoir fermé l'entrée de votre cœur. Vous l'avez poursuivi toute sa vie pour le toucher et le ramener; comme un Jonas rebelle, il s'est enfui devant votre face; vous l'atteignez en ce moment, le trait vengeur à la main, pour le frapper ; il tremble sous cette main qui le menace, et qui va porter sur lui le dernier coup pour l'immoler et le perdre.

(1) Psalm. 5, - (2) Heb. 10. - (3) Jub. 10.

Il craint un avenir éternel; c'est le point de vue le plus redoutable. S'il n'y avoit qu'un nombre d'années ou de siècles à gémir, à souffir, il verroit enfin un terme à ses tourmens et à son malheur; mais une éternité qui commencera toujours et ne finira jamais! non, une fois entré dans le sein de cette éternité redoutable, il n'y aura plus de retour, plus de miséricorde : elle a eu son temps: le règue de la justice commence, pour durer à jamais! In inferno nulla est redemptio.

Quels frémissemens, quelles agitations, quelles alarmes, ces terribles objets doivent-ils porter dans le cœur de cet homme mourant, s'il est en état

de penser et de réfléchir!

Il pourroit revenir à Dieu, et profiter des momens que Dieu lui laisse : il le devroit sans doute ; et ses regrets seroient encore reçus, s'ils étoient sincères; mais, hélas! dans l'état de trouble et d'alarmes où il se trouve, de quoi peut-il être capable? Le chaos de sa conscience est si grand, l'horreur de sa vie si affrense, la grièveté de ses crimes si énorme, qu'il ne sait comment s'y pren-dre et par où commencer. D'ailleurs c'est souvent une punition terrible et une vengeance redoutable de Dieu qui livre le pécheur à lui-même et à son sens réprouvé. Accablé de douleurs, épuisé de forces, peut-être même désespérant de son salut, il se précipite en aveugle dans le sein de cette éternité, sur laquelle son irréligion et son impiété jettent peut-être encore les doutes de l'endurcissement et de ses horreurs : mais ces doutes mêmes, de quoi sont-ils capables, que de l'alarmer? Aussi le voit-on quelquefois dans des troubles, des agitations, des convulsions, des frémissemens, des transports, jusqu'à effrayer ceux qui l'environnent: on s'imagine que c'est l'effet de la maladie et de ses douleurs; on se trompe: c'est souvent l'état

EE A DIEU.

nel; c'est le point de vue
i'y avoit qu'un nombre
gemir, à souffrir, il vertourmens et à son malui commencera toujours
, une fois entré dans le
outable, il n'y aura plus
orde: elle a eu son temps:
nence, pour durer à jaredemptio.

aelles agitations , quelles bjets doivent-ils porte**r** e mourant, s'il est en état

ieu, et profiter des moil le devroit sans doute; core reçus, s'ils étoient ans l'état de trouble et de quoi peut-il être caonscience est si grand, euse, la grièveté de ses sait comment s'y pren-. D'ailleurs c'est souvent ne vengeance redoutable eur à lui-même et à son de douleurs, épuisé de ésespérant de son salut, lans le sein de cette éterréligion et son impiété es doutes de l'endurcis-: mais ces doutes mêmes, que de l'alarmer? Aussi s des troubles, des agides frémissemens, des r ceux qui l'environnent: ffet de la maladie et de ape: c'est souvent l'état

et le frémissement de son ame clarmée anx approches de sa fin dernière et du jugement redoutable qu'elle va subir : ce sont comme les préludes et les annonces des tourmens des damnés. Il expire, il meurt, il n'est plus; son sort est déjà décidé, et son ame précipitée dans l'enfer.

O mon Dieu! quelle mort! qu'elle est triste! qu'elle est déplorable! Préservez-moi d'une fin si tuneste; punissez-moi en cette vie, et n'attendez pas à la mort à me faire éprouver la rigueur de votre justice. Je vais travailler toute ma vie à mériter un sort plus heureux.

#### MÉDITATION

### Sur la mort du Juste.

1º IL meurt sans regret sur ce qu'il quitte.
2º Il meurt plein de confiance sur ce qu'il at-

Qu'il est heureux, ô mon Dieu! de finir ainsi sa course mortelle pour entrer enfin dans la région des vivans! J'ai été créé pour le même bonheur; mais, hélas! une vie stérile en bonnes œuvres estelle une digne préparation à la mort? Aidez-moi, ô mon Dieu! à consacrer le reste de ma vie à mériter une mort heure .se; j'ose encore l'espérer de votre bonté.

#### PREMIER POINT.

Le juste meurt sans regret sur ce qu'il quitte. Personne ne peut s'assurer d'être juste devant Dieu et aux yeux de Dieu, parce que personne ne peut savoir s'il est digne d'amour ou de haine; la foi nous l'apprend. Cependant, quoiqu'on ne puisse avoir une assurance positive de son état, on peut,

par une détestation sincère de ses péchés, par le témoignage intime de sa conscience, par une sainte confiance en Dicu, espérer de trouver grâce à ses yeux, n'ayant rien d'essentiel à se reprocher devant lui. C'est en ce sens que l'homme peut être appelé juste ; c'est de celui-la seul que l'on dit qu'il meurt sans regret sur ce qu'il quitte. Eh! quel re gret pourroit-il avoir?

1º Il quitte le monde; et que quitte-t-il en le quittant? Monde trompeur! monde injuste! monde ingrat et perfide! quand on l'a connu, que neut-on regretter, et quel autre regret peut-on avoir, que celui de s'y être attaché, d'avoir trop long-temps suivi ses illusions, ses erreurs, ses maximes, ses exemples et ses scandales? Le cœur du juste étoit déjà mort au monde; et depuis un temps le monde n'étoit plus rien pour lui. On ne

perd rien quand on est détaché de tout.

2º Il quitte ses biens, la mort l'en dépouille;
mais ces biens, il n'y étoit pas attaché, et ne tenoit à rien; il les possédoit comme ne les possédant
pas; ces biens, il les avoit déjà quittés de cœur et d'esprit, il ne les regardoit plus comme des biens; il en fait avec joie le sacrifice à son Dieu; il voudroit qu'ils fussent plus grands, pour avoir à lui offrir un plus grand sacrifice : la mort ne le dépouille de rien, que de la prison de son corps; toute autre possession lui étoit étrangère.

3° Il quitte des parens, des amis: sacrifice sen-sible, il est vrai; mais il savoit qu'il devoit les quitter un jour; mais il sait qu'il ne doit pas les quitter pour toujours; il sait qu'il les laisse entre les mains de Dieu. Tendres enfans, épouse chérie, amis sincères, il faut nous quitter, Dieu le veut; espérons de nous réunir un jour dans le ciel. Il quitte tout; mais son Dieu lui tient lieu de tout, et il doit un jour retrouver tout dans Dieu: ce

E A DIEU.
re de ses péchés, par le
mscience, par une sainte
er de trouver grâce à ses
ntiel à se reprocher deque l'homme peut être
-la seul que l'on dit qu'il
qu'il quitte. Eh! quel re

et que quitte-t-il en le ir! monde injuste! monind on l'a connu, que el autre regret peut-on re attaché, d'avoir trop ons, ses erreurs, ses mas seandales? Le cœur du i monde; et depuis un us rien pour lui. On ne étaché de tout.

la mort l'en dépouille; it pas attaché, et ne tecomme ne les possédant, déjà quittés de cœur et 
it plus comme des biens; fice à son Dieu; il vougrands, pour avoir à lui 
ifice : la mort ne le déa prison de son corps; 
étoit étrangère.

des amis: sacrifice senl savoit qu'il devoit les ait qu'il ne doit pas les sait qu'il les laisse entre res enfans, épouse chét nous quitter, Dieu le unir un jour dans le ciel. ieu lui tient lieu de tout, uver tout dans Dieu: ce n'est pas les perdre, c'est s'en séparer pour un temps, après quoi on doit se réunir pour ne se quitter jamais: il va leur préparer les voies, et les attendre dans le sein de Dieu même.

4º Il quitte la vie: mais hélas! vie triste, vie périssable, vie sujette à tant de misères, de chagrins, et plus encore, sujette à tant de tentations et à tant de dangers, où l'on est si souvent exposé à offenser Dieu et à lui déplaire! Non, il n'a point de regret à la perdre; il a une vraic consolation d'en offirir le sacrifice à son Dieu; il l'offre en esprit de pénitence pour ses péchés; il l'offre en esprit de dépendance au souverain Etre; il l'offre en esprit de conformité et d'union avec Jésus-Christ mourant; il voudroit avoir mille vies pour les offrir dans ces sentimens.

Loin donc de craindre la mort, il la désire, il l'attend, il soupire après elle. Ainsi David se plaignoit-il de la longueur de son exil: Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est (1)? Ainsi saint Paul désiroit-il être délivré de la prison de son corps: Quis me liberabit de corpore mortis hujus (2)? Ainsi les Saints ont-ils soupiré après la fin de leur pélerinage et de leur exil.

Mon Dieu! que ce sacrifice, dans ces saintes dispositions, doit vous être agréable! et qu'il est consolant pour le juste de remettre son ame entre cos mains! vous la lui aviez confiée pour un temps, vous lui en demandez le dépôt pour le transporter dans l'éternité.

Hélas! qu'est-ce que notre vie? Nous croyons vivre, et nous mourons chaque jour nous nous attachons à cette vie périssable qui pecce, et nous perdons de vue cette vie véritable où vous nous appelez. Eclairez nos esprits, Dieu des vertus!

(1) Psalm. 119. - (2) Rom. 7.

sanctifiez tous nos momens, afin qu'ils soient pour nous comme autant de gages de l'éternité.

#### SECOND POINT.

Le juste meurt plein de confiance sur ce qu'il espère.

'Il attend de trouver un Dieu père et miséricordieux, au lieu d'un juge sévère et vengeur.

Il attend une vie meilleure que cette vie périssable et mortelle où il ne faisoit que gémir.

Il espère une place parmi les élus, et il espère, non sur ses mérites, mais de la bonté infinie de son Dieu.

Il espère, en sortant de ce lieu d'exil, de voir Dieu, de posséder Dieu, d'être à jamais réuni à son Dieu. Le ciel semble s'ouvrir à ses yeux, les Saints lui tend e les mains, l'éternité bienheureuse lui ouvr'r son sein pour le recevoir.

Non, non; la mort n'est point une mort pour lui, c'est le commencement d'une vie immortelle et durable, c'est la fin d'un triste pélerinage et d'un exil languissant; c'est le port assuré après tant d'orages et de tempêtes; c'est l'heureuse région des vivans; c'est la véritable et céleste patrie où il va se rendre.

O mort! que ton souvenir est amer à l'homme qui a mis son cœur dans ses possessions, dans les plaisirs, dans les illusions de la vie! mais que ta pensée est douce à celui qui vivoit comme ne vivant pas, qui ne vivoit que d'une mort continuelle à lui-même et à tout!

Que la vue du port est aimable après une longue course sur une mer orageuse! que la liberté est précieuse après une triste et douloureuse prison! que la paix est délicieuse après mille et mille combats!

Qu'on se sait alors bon gré d'avoir renoncé au

E ELEVÉE A DIEU. nomens , afin qu'ils soient pour de gages de l'éternité.

COND POINT.

olein de confiance sur ce qu'il

ver un Dieu père et miséricorjuge sévère et vengeur. meilleure que cette vie périsà il ne faisoit que gémir. ce parmi les élus, et il espère, mais de la bonté infinie de son

tant de ce lieu d'exil, de voir Dieu, d'être à jamais réuni à emble s'ouvrir à ses yeux, les les mains, l'éternité bienheun sein pour le recevoir.

ort n'est point une mort pour ncement a'une vie immortelle 1 fin d'un triste pélerinage et nt; c'est le port assuré après tempêtes; c'est l'heureuse réest la véritable et céleste patrie

a souvenir est amer à l'homme dans ses possessions, dans les lusions de la vie! mais que ta celui qui vivoit comme ne vipit que d'une mort continuelle

ort est aimable après une lonmer orageuse! que la liberté une triste et douloureuse pridélicieuse après mille et mille

rs bon gré d'avoir renoncé au

monde, sacrifié ses plaisirs, mortifié ses passions, travaillé à l'unique affaire qui intéressoit sur la terre! qu'on recueille avec joie le fruit des combats, des peines, des amertumes de cette vie! qu'on éprouve bien alors la vérité de ce grand oracle: La mort du juste est précieuse aux yeux du Seigneur: Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus (1)!

Je sais, encore une fois, que le juste ne peut se répondre et être assuré de son sort, qu'il doit craindre ses péchés, craindre les jugemens de Dieu. Mais enfin ces péchés, il les déteste plus sincèrement encore que jamais. Les jugemens de Dieu, il a tàché de s'y préparer; il met en Dieu toute sa confiance; et en craignant tout de lui-même, il espère tout de sa miséricorde et de sa bonté; il se jette entre ses bras; il lui offre son dernier sacrifice avec le dernier soupir. C'en est fait, le moment est venu, il faut donc mourir! Mais non, mon Dieu, il faut vivre et aller à vous qui êtes la vie véritable; il faut sortir de ce lieu d'exil pour entrer dans le séjour des vivans. O séjour des élus! ô terre promise!

Allez donc, ame juste, entrez dans le sein d'Abraham; allez vivre avec les élus de la vie véritable; allez prendre possession de l'héritage céleste qui vous étoit servé: et vous, è Dieu saint! Dieu des miséricordes, venez lui adoucir ce dernier passage; venez la soutenir dans les angoisses du dernier combat; venez recevoir et consacrer ses derniers soupirs. Elle n'attend que le moment de sa délivrance pour entrer dans l'heureuse li-

berté des enfans de Dieu.

(1) Psal. 115.

#### L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

#### PRATIQUES.

Que faut-il pour mourir ainsi de la mort des saints? Il faut vivre de la vie des saints, nous préparer saintement à la mort, toute notre vie mourir à nous-mêmes et à tout; nous détacher de ce monde, et le quitter avant que la mort nous en arrache; regarder chaque jour comme pouvant être le dernier de nos jours; demander aouvent à Dieu la grâce d'une sainte mort; l'espèrer de sa bonté infinie; offrir notre sacrifice en union de celui de Jésus-Christ; enfin uon-seulement nour y préparer, mais être prèts à tous les instans.

#### PRIÈRE.

Vous l'avez dit, ò mon Dieu! la mort des justes est précieuse à vos yeux. Mais pour mourir de la mort des justes, il faut avoir véeu de la v. des justes. Ayant été si éloigné d'une vie sainte, puis je encore avoir quelque espérance de cette mort précieuse? Ce n'est que de vetre bonté infinie que je puis l'espérer. Mon Dieu, avez pitié de mon aine; ne me délaissez pas dans ces derniers momens; ne me livrez pas aux amertumes et aux angoisses de la mort des pécheurs, enez à mon aide dans ce terrible combat. Vous êtes mort pour moi, faites que je vive désormais pour vous; afin qu'à ma dernière leure je puisse trouver grâce à ves yeux, et rendre entre vos mains mes derniers soupirs. Que mon âme meure de la mort des justes : Moriatur anima mea morte justorum (1). Ainsi soit-il.

# TRENTE-UNIÈME LECTURE.

SUR LA PAIX DE L'AME.

La paix intérieure est l'état d'une ame qui est avec Dieu, qui a le bonheur de vivre dans la grâce et l'amitié de Dieu, qui, sans pouvoir se dire, non plus que l'Apôtre, qu'elle est justifiée devant Dieu, peut cependant se rendre ce doux témoignage, que la conscience ne lui reproche rien; que, s'il falloit mourir et aller paroître devant Dieu, elle espéreroit trouver grâce à ses yeux: la paix véritable est l'état d'une ame qui évite avec soin toute faute volontaire et délibérée, quelque légère qu'elle (1) Num. 23.

RE.

a mort des justes est précieuse à mort des justes, il faut avoir véeu oigné d'une vie sainte, puis je entette mort précieuse? Ce n'est que l'espèrer. Mon Dieu, ayez ptité dans ces derniers momens ; ne me agoisses de la mort des pécheurs, e combat. Vous êtes mort pour pour vous ; afin qu'à ma dernière iyeux, ct rendre entre vos mains me meure de la mort des justes; m (i). Ainsi soit-il.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ME LECTURE.

DE L'AME.

at d'une ame qui est avec de vivre dans la grâce et ns pouvoir se dire, non est justifiée devant Dieu, e ce doux témoignage, reproche rien; que, s'il coitre devant Dieu, elle à ses yeux: la paix vériqui évite avec soin toute ée, quelque légère qu'elle XXXIC LECTURE.

333

paroisse; qui vit dans une fidélité inviolable à la grace; qui craint souverainement de lui résister, de la contrister; qui tâche de retrancher dans elle tout ce qui pourroit être un obstacle à cette paix: si elle a des doutes, elle les éclaircit; si elle a des remords, elle en retranche la cause; si elle a des retours, des inquiétudes et des peines, elle les offer à Dieu dans le sein de la résignation. Ainsi à couvert des doutes, des retours et des peines, elle ne s'occupe qu'à servir le Seigneur, à observer sa sainte loi, à se conserver dans la crainte salutaire de ses jugemens, et plus encore dans la douce espérance en ses miséricordes.

Voilà la paix véritable: en voilà la source, la base et les fondemens. Or, c'est de cette paix que l'on peut dire: Heureuse, mille fois heureuse l'ame qui la possède, qui en connoît le prix, qui en conserve la possession! Jugeons-en par les prodiges que cette paix opère dans l'ame, et par les délices inessables qu'elle fait goûter, mille fois presérables aux plaisirs des sens: Pax Dei quæ exsuperat om-

nem sensum (1).

Cette paix entre-t-elle dans l'ame, tous les biens entrent de concert avec elle; l'ordre, le calme, la tranquillité, la joie, la consolation, la douceur: avantages précieux, qui font dire avec le Sage, le prince pacifique par excellence: tous les biens me sont venus avec elle: Venerunt nihi omnia bona pariter cum illà (2). On est à Dien; on vit avec Dieu; on est content dans l'union de son Dieu; ni l'inquiétude ne fait sentir ses agitations, ni les chagrins ne viennent verser leur funeste poison, ni les alarmes ne viennent porter leurs cruelles atteintes. Dans un calme profond des passions, dans une tranquillité immuable de sentiment, l'ame se possède elle-même, et se laisse posséder à son (1) Philipp. 4. — (2) Sap. 7.

Dieu; l'ame est dans la paix, la paix est dans l'ame, l'ame et la paix sont dans Dieu: pax Dei.

Cette paix est-elle établie dans l'ame, l'ame dès lors devient le véritable règne de Dieu; Regnum intra vos est (1). Dieu veut régner dans une ame, mais il veut y régner en paix. Non, Dieu n'habite point dans l'agitation : Non in commotione Dominus (2). Quand une ame est dans le trouble, c'est comme lorsqu'un état est agité par des guerres civiles, et déchiré par des divisions intestines. Le trouble, l'effroi, le fer, le feu, le carnage y dominent, et avec eux toutes leurs horreurs. Dans un état paisible, au contraire, tout est calme, tout est tranquille; les lois y sont observées, les vertus honorées, le peuple heureux, le monarque respecté: cette douce paix devient comme l'ame de cet empire; elle s'insinue dans ses membres pour les animer, et faire couler partout la joie et l'abondance avec elle: voilà le règne de Dieu dans une ame; par cette paix elle devient son trône, son séjour, son empire, c'est le trône où il vient se placer: c'est le séjour où il veut habiter; c'est l'empire où il veut résider; toutes ses perfections résident de concert dans cette ame; il la sanctifie par sa présence, il y préside par sa sagesse, il y commande par son autorité, il y domine par sa puis-sance; il aime la paix, il cherche la paix, il aime par excellence le Dieu de la paix; c'est par elle qu'il règne, c'est avec elle qu'il veut régner: pax

Cette paix est-elle dans l'ame, l'ame est alors semblable à une vaste mer, à un océan pacifique et immense. Si les vents se déchaînent, si les flots se brisent, si la fureur de la tempête et de l'orage s'élève, c'est le règne de l'horreur et de la confusion: si la mer est paisible, tout change de face.

(1) Luc. 17. - (2) Reg. 19.

A DIEU. , la paix est dans l'anns Dieu : pax Dei. e dans l'ame, l'ame dès ne de Dieu ; *Regnum in*réguer dans une ame, x. Non, Dieu n'habite n in commotione Domit dans le trouble, c'est gité par des guerres cidivisions intestines. Le feu , le carnage y domi-

eurs horreurs. Dans un e, tout est calme, tout nt observées , les vertus reux , le monarque reslevient comme l'ame de

dans ses membres pour partout la joie et l'abonrègne de Dieu dans une evient son trône, son sé-

e trône où il vient se plaveut habiter; c'est l'emutes ses perfections rési-le ame ; il la sanctifie par

par sa sagesse, il y comil y domine par sa puischerche la paix, il aime le la paix; c'est par elle le qu'il veut régner : pax

ns l'ame, l'ame est alors ner, à un océan pacifique se déchaînent, si les flots e la tempête et de l'orage l'horreur et de la confuble, tout change de face. Cette donce tranquillité se fait-elle sentir, le calme étend bien au loin son empire; la sérénité règne dans les airs. Telle est l'image de l'ame en paix : l'étendue immense de cette mer représente l'étendue de l'empire qu'elle exerce sur elle-même; la profondeur de cette mer représente la profondeur de la paix dont elle jouit; et la quantité immense des caux que la mer renferme représente les biens immenses que cette paix porte dans son sein et

fait goûter avec elle : pax Dei.

Disons plus encore : l'ame est-elle dans cette paix, elle devient le miroir fidèle de Dieu et de ses perfections adorables. Non, rien ne représente si vivement, si sensiblement la majesté éternelle de Dieu, que cette paix inaltérable de l'ame. Comme il n'est rien de si ordinaire parmi les hommes que le trouble, l'inquiétude, la vicissitude et le changement; quand on voit une ame se posséder constamment elle-même, dans le repos imperturbable de cette paix, elle paroît élevée au-dessus de la condition humaine, et comme transportée jusqu'aux confins de la divinité. Car, qu'est-ce qui nous donne plus l'idée de Dieu, et nous fait plus admirer la grandeur de son être, si ce n'est de le voir toujours le même, toujours inaltérable, toujours invariable, toujours immuable; toujours inaltérable dans la possession de sa paix, toujours invariable dans le calme de ses sentimens, toujours immuable dans la consistance de son être et de son bonheur? voilà Dieu; voici son image : une ame dans le sein de la paix. Eh! quoi de plus grand, de plus sublime, de plus divin, que de voir cette ame toujours la même, toujours paisible, toujours tranquille, sans agitation, sans variation, sans alteration, toujours dans la même assiette et le même état, toujours se possédant intimement elle-même? voila l'image la plus sensible de Dieu. Le ciel re-

présente sa gloire; la terre représente sa stabilité; la mer représente sa profondeur; l'ame représente sa paix et toutes ses perfections ineffables, parce que toutes ses perfections sont établies

dans le sein de la paix : pax Dei.

Disons, s'il se peut, quelque chose de plus grand encore. Cette ame a-t-elle la paix, dans cette paix et par cette paix elle paroît dès lors entrer comme en part de la félicité et de la joie des élus dans la gloire; elle porte jusque là son bonheur. Ce qui fait proprement le bonheur des saints dans le ciel, c'est cette paix inaltérable dont ils jouissent, et qui les met en état d'entrer dans la jouissance de Dieu; c'est cette paix qui possède leur ame; c'est cette paix qui inonde leur ame; c'est cette paix qui les fait nager dans des torrens de délices; c'est dans cette paix qu'ils vivent, qu'ils règnent, qu'ils vivront, qu'ils régneront à jamais.

Or, voilà ce que la paix de l'ame produit en quelque manière des cette vie: elle fait goûter les prémices de cette joie; elle en donne l'idée, elle en présente l'attrait, elle en donne le gage; et dans cette vie même, dans le pélerinage de cette terre, elle donne un avant-goût des délices célestes: pax

Dei

Plaçons à présent cette ame dans les différens états où l'on peut se trouver dans la vie : considérons-la sous les différens rapports qu'elle peut avoir avec Dieu, avec le prochain, et avec ellemême; je ne dis plus quels effets, mais quels pro-

diges n'opèrera-t-elle pas!

Cette ame est-elle en possession de la paix, que sera-t-elle par rapport à Dieu? que trouvera-t-on dans elle, que soumission, que résignation, que dépendance, fidélité inviolable à sa grâce, abandon total à sa providence, conformité, union entière à ses sentimens?

la terre représente sa stante sa profondeur; l'ame reoutes ses perfections ineffases perfections sont établies : pax Dei.

quelque chose de plus grand-elle la paix, dans cette paix aroît dès lors entrer comme et de la joie des élus dans la uelà son bonheur. Ce qui fait eur des saints dans le ciel, able dont ils jouissent, et qui rdans la jouissance de Dieu; ossède leur ame; c'est cette ame; c'est cette paix qui les rrens de délices; c'est dans at, qu'ils règnent, qu'ils vient à jamais.

paix de l'ame produit en quelevie : elle fait goûter les préelle en donne l'idée , elle en e en donne le gage ; et dans le pélerinage de cette terre, goût des délices célestes: pax

cette ame dans les différens trouver dans la vie : considéérens rapports qu'elle peut ec le prochain, et avec ellequels effets, mais quels pro-

en possession de la paix, que t à Dieu? que trouvera-t-on ssion, que résignation, que inviolable à sa grâce, abanlence, conformité, union enPar rapport au prochain, que trouvera-t-on dans une ame en paix, que charité, que bonté, qu'affabilité, que condescendance? Dans elle, ni ressentiment, ni fiel, ni aigreur, ni jalousie, ni envie : ce ne sont pas là les sentimens de la paix, dès lors ils lui sont incounus, ne voyant des défauts que pour les supporter, des besoins que pour les soulager, des misères que pour y compatir.

Dans elle-même, toujours même égalité, dans quelque circonstance qu'elle se trouve. Quoi qu'il arrive, quelque événement qui survienne, rien ne l'altère, rien ne l'abat; dans la perte de tout, trouvant tout dans l'abondance de cette paix. Les biens seront talevés, la fortune tombera, la santé s'altérera, le monde périroit, la paix ne seroit point altérée: dans la décadence de tout le reste, la paix seule subsistera; et sur les débris mêmes de tout le reste elle s'élèvera, et établira le triomphe et le trône du Dieu de la paix.

Ainsi en est-il des choses temporelles; ainsi en sera-t-il encore des choses de piété, des pratiques de religion. Partout vous trouverez l'ame dans cette paix, et cette paix faisant les délices de l'ame

Faut-il au pied des autels ou de son oratoire, offrir à Dieu l'hommage de sa prière, elle y va avec confiance, elle y est avec joie, elle l'offre à Dieu par les mains de la paix. Faut-il s'approcher du sacré tribunal de la pénitence, elle le regarde comme le sacrement de sa réconciliation avec Dieu: elle voit ses péchés, ses péchés l'humilient, la confondent, mais ne la découragent, ne l'abattent pas: elle s'approche donc de ce sacré tribunal comme de celui de la paix; et elle est toute consolée, toute transportée, lorsqu'en sortant, le Ame élev.

Par

L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

ministre de Dieu lui fait entendre ces douces pa-

roles: Allez en paix : Vade in pace (1).
Faut-il s'approcher de la sainte table, elle va recevoir le Dieu de la paix; c'est la paix qui lui prépare les voies; c'est la paix qui dispose ses affections, qui prépare ses sentimens; et quand ce Dieu de bonté vient à elle, la paix est à la porte du cœur pour le recevoir; elle l'introduit comme en triomphe dans l'àme.

Ainsi cette paix règle, dirige, console, accompagne l'homme durant le cours de sa vie : elle le suivra encore à la mort; et alors même plus que jamais, elle lui fera éprouver ses faveurs.

Je me transporte en esprit dans ces derniers momens, ces momens critiques d'un homme mourant. Quel spectacle je considère autour de lui! tout semble se réunir pour l'effrayer et l'intimider : entouré des ombres de la mort, investi des obscurités du tembeau, assailli de spectres lugubres, les frayeurs, les craintes, les terreurs, tout l'environne pour l'alarmer. O paix intérieure! le délaisserez-vous dans ce triste état? au milieu des sombres ténèbres, la paix, l'aimable paix viendra allumer son flambeau; et à la lueur de ce céleste flambeau, les ombres se dissiperont, les nuages scront dispersés, les spectres lugubres s'évanouiront, la paix se montrera à ses yeux; elle rappellera la tranquillité dans son ame ; elle modérera l'excès de ses frayeurs; elle recevra enfin ses derniers soupirs; et faisant changer de face à tous les objets, elle ne présentera la mort que comme un doux sommeil, le souverain juge que comme un tendre père, l'avenir que comme un doux asile; la fin de cette vie périssable et mortelle que comme le commencement d'une vie immortelle et durable, l'éternité que comme la région des

ele, dirige, console, accomit le cours de sa vie: elle le rt; c: alors même plus que prouver ses faveurs.

en esprit dans ces derniers critiques d'un homme moue considère autour de lui! r pour l'effrayer et l'intimiores de la mort, investi des w, assailli de spectres lugucraintes, les terreurs, tout rmer. O paix intérieure ! le ce triste état? au milieu des paix , l'aimable paix viendra ; et à la lueur de ce céleste se dissiperont, les nuages spectres lugubres s'évanouitrera à ses yeux; elle rapdans son ame ; elle modéreenrs; elle recevra enfin ses aisant changer de face à tous sentera la mort que comme souverain juge que comme enir que comme un doux e périssable et mortelle que ment d'une vie Lamortelle que comme la région des

XXXI LECTURE.

33c

vivans, parce qu'elle est par excellence la région de la paix.

O paix! ô délices! ô ciel! qu'avez-vous de plus grand, de plus consolant? Paix céleste, résidez-vous en ce monde? et ne devrions-nous pas craindre que, dédaignant cette terre, vous n'ayez pris votre essor vers le ciel pour y fixer votre séjour? Où êtes-vous, ô paix désirée! où résidez-vous? où faut-il aller pour vous chercher? Faut-il se transporter au-delà des mers, aux extrémités de la terre, pour vous trouver? Que faut-il donner pour vous acheter? Que faut-il faire pour vous posséder?

C'est dans vous-même, ame fidèle, que vous la trouverez, que vous la posséderez, si vous la désirez sincèrement. Elle ne cherche que des cœurs préparés pour y résider; disposez le vôtre, elle y établira son séjour et son règne avec celui de Dieu même.

#### MÉDITATION

Sur les moyens d'acquérir et de conserver la paix de l'ame.

LA paix de l'ame étant un bien si grand, si nécessaire et si divin, il n'est point de moyen au monde que je ne doive prendre pour l'acquérir et la conserver.

Découvrez-moi ces moyens salutaires, ô mon Dieu! je ne désire les connoître que pour les employer, et je ne désire les employer qu'en vue de cette paix inestable que le monde ne sauroit donner, et que votre grâce seule peut nous procurer.

Le premier moyen d'acquérir et de conserver la

paix, c'est d'éviter le péché. C'est là l'ennemi implacable de cette paix; c'est le glaive qui perce le cœur; c'est le poison qui le déchire; c'est le ver rongeur qui le dévore; jamais le péché et la paix ne firent entre eux d'alliance; eh! quelle paix peut on goûter, quand on sait qu'on est ennemi de son Dieu?

Je le comprends, o mon Dieu! rien qui soit plus selon les lois de votre sagesse et de votre justice: il est juste que, quand on perd votre grace, on per de la paix; que quand on devient votre en-nemi, on devienne son propre ennemi; que, quand on cherche sa satisfaction hors de vous, on n'y trouve qu'affliction d'esprit et amertume de cœur: eh! quel seroit mon malheur, si étant dans le péché, j'y trouvois la paix! Si je vivois tranquille dans le désordre, ne seroit-ce pas pour moi le plus grand aveuglement et le plus grand malheur tout ensemble? ne seroit-ce pas une marque que vous vous seriez entièrement retiré de moi, que vous m'auriez abandonné à mon égare-ment? Quelle ressource me resteroit-il, si, par l'agitation de mon ame, vous ne me faisiez comprendre que je ne suis pas ce que je devrois être; que mon ane sera dans le trouble tant qu'elle sera dans le péché; et que, la paix une fois perdue, tout bonheur est perdu pour moi? L'oracle est porté, et l'oracle s'accomplit tous les jours: une ame coupable trouve à jamais dans elle-même son propre tourment : Jussisti , Domine , etc.

Comprenez-le donc, ô mon ame! et ne l'oubliez jamais : si vous voulez jouir de la paix intérieure, fuyez le péché, craignez le péché, tremblez à sa vue, comme à la vue d'un monstre, et soyez bien assurée que, du moment que le péché ent croit dans vous, la paix en seroit bannie : et que pourroit alors vous offrir le péché-qui vous LEVEE A DIEU.

péché. C'est là l'ennemi imc; c'est le glaive qui perce le n qui le déchire; c'est le ver re; jamais le péché et la paix alliance; eh! quelle paix peut n sait qu'on est ennemi de son

o mon Dieu! rien qui soit votre sagesse et de votre jus-, quand on perd votre grâce, e quand on devient votre enson propre ennemi; que, a satisfaction hors de vous, lliction d'esprit et amertume eroit mon malheur, si étant rouvois la paix! Si je vivois sordre, ne seroit-ce pas pour veuglement et le plus grand ole? ne seroit-ce pas une marseriez entièrement retiré de riez abandonné à mon égareprce me resteroit-il, si, par me, vous ne me faisiez comis pas ce que je devrois être; ans le trouble tant qu'elle sera ue, la paix une fois perdue, erdu pour moi? L'oracle est accomplit tous les jours: une à jamais dans elle-même son ussisti , Domine , etc.

nc, ô mon ame! et ne l'ous voulez jouir de la paix inténé, craignez le péché, tremne à la vue d'un monstre, et ue, du moment que le péché , la paix en seroit bannie : et rous offrir le péché qui vous dédommageat de la perte que vous auriez faite en perdant la paix, unique bien à désirer en ce monde?

Le second moyen pour acquérir et conserver la paix, c'est d'éviter toute infidélité réfléchie, toute résistance volontaire à la grâce et à la voix de Dieu. L'Esprit saint même nous l'a dit, et l'expérience d'un million de pécheurs le confirme : quel est celui qui, en résistant à Dieu, a jamais trouvé le bien de la paix? Quis restitit ei, et pacem habuit? (1) Il est impossible de résister volontairement à la grâce sans comprendre qu'on déplait à Dieu, qu'on afflige le cœur de Dieu, qu'on attriste l'Esprit saint dans son cœur; et avec cette vue et dans cette persuasion intime, peut-on n'être pas troublé, agité, et sentir qu'on s'éloigne de l'ordre, qu'on s'ecarte des voies de la grace, et que des lors, selon le langage de l'Esprit saint, la justice et la paix ne peuvent se donner dans notre àme ce baiser sacré qui en fait les délices : Justitia et pax osculatæ sunt(2)?

Ah! je ne l'ai que trop éprouvé dans moi-même: si bien souvent dans ma vie j'ai perdu la paix de mon ame; si dans certains momens je me trouvois tout agité, tont inquiet, devois-je en chercher d'autres causes que mes résistances et mes infidélités à la voix de la grâce? N'étoit-ce pas une voix secrète qui, en s'élevant dans moi, contre moi, me disoit intérieurement: Tu déplais à Dieu, tu t'éloignes de Dieu, tu contristes l'Esprit saint dans ton cœur, tu perdras la tranquillité et le calme de ta conscience.

Cependant combien de résistances et d'infidélités n'ai-je pas à me reprocher! combien de fois n'ai-je pas par là banni la paix de mon cœur! J'étois quelquefois étonné du trouble de mon ame;

(1) Job. 9. - (2) Psalm 84.

e lui disois: Pourquoi vous troubler, ô mon ame, et vous livrer à ces agitations? Quare tristis es? (1) Ne devois-je pas comprendre que j'en portois la cause en moi-même, et que mes résistances à la grâce en étoient la funeste source? Non, jamais plus de résistance ainsi réfléchie à vos saintes lumières, ô mon Dieu! les ténèbres, le trouble, les remords, la suivroient bientôt; et comme je veux conserver la paix de mon ame au prix de tout autre bien, j'éviterai tout ce qui pourra la troubler : et comme toute résistance à votre voix, toute infidélité à votre grâce scroit un obstacle à cette paix ineffable, jamais pareille résistance ne trouvera d'entrée dans mon cœur. Je craindrois au même instant de voir la paix sortir de mon ame, m'abandonner à mes cruelles agitations, à mes remords dévorans. Je croirois vous avoir irrité, armé contre moi; et dans cet état, de quelle paix pourrois-je jouir? Mon cœur ne seroit-il pas comme une espèce d'enfer, par le trouble et les alarmes qui se répandroient dans lui après mes infidélités envers vous?

Le troisième moyen de conserver la paix de l'ame, c'est la morification des passions et des sens. O mon ame! voulez-vous avoir la paix avec Dieu? déclarez-vous la guerre à vous-même. Toute passion est ennemie de notre repos, parce qu'elle trouble et renverse l'ordre de Dieu. Pour que la paix règne dans nous, il faut que les passions soient dominées et soumises à son empire. La paix veut régner comme en souveraine, il faut que tout lui soit soumis: son règne ne sauroit s'établir que dans le calme: une seule passion sussit pour jeter le trouble et le désordre dans une ame.

Vous l'avez dit, adorable Sauveur: je ne suis pas venu au monde apporter la paix, nais le glaive;

(1) Psalm. 42.

oi vous troubler, ô mon es agitations? Quaretristis comprendre que j'en porême, et que mes résistanl la funeste source? Non, e ainsi réfléchie à vos sainieu! les ténèbres, le trouvrojent bientôt ; et comme ix de mon ame au prix de erai tout ce qui pourra la ite résistance à votre voix, grace seroit un obstacle à mais pareille résistance ne mon cœur. Je craindrois oir la paix sortir de mon mes cruelles agitations, à s. Je croirois vous avoir ; et dans cet état, de quelle Mon cœur ne seroit-il pas nfer, par le trouble et les oient dans lui après mes in-

n de conserver la paix de cation des passions et des lez-vous avoir la paix avec guerre à vous-même. Toute e notre repos, parce qu'elle ordre de Dieu. Pour que la , il faut que les passions unises à son empire. La paix souveraine, il faut que tout ègne ne sauroit s'établir que ule passion suffit pour jeter dans une ame.

lorable Sauveur : je ne suis porter la paix , mais le glaive; c'est-à-dire que, pour avoir la paix dans nous, il faut nous armer contre nous-mêmes; prendre le glaive de la mortification en main; combattre constamment nos passions, nos inclinations, nos penchans : ce n'est que par mille combats et une guerre continuelle contre nous-mêmes que nous pouvons obtenir la victoire et la paix. Il faut détruire et subjuguer ces ennemis; autrement ils s'élèveront sans cesse contre nous, et nous réduiront enfin sous leur empire tyrannique et leur esclavage honteux.

Avec quel soin ne dois-je donc pas entreprendre ce combat, si je veux avoir et conserver cette paix intérieure, seule capable de faire le bonheur de ma vie! Aidez-moi, ò mon Dieu! ò vous, le Dieu de paix! fortifiez-moi dans le combat des passions, si difficile à mon cœur, et cependant si nécessaire à la paix de mon ame. C'est pour mon bonheur, il est vrai, que je la désire; mais c'est encore pour votre gloire, puisque je ne puis la perdre sans vous déplaire et vous offenser.

Le quatrième moyen, et le moyen le plus sûr, le plus infaillible d'acquérir, de goûter, et de conserver la paix de l'ame, c'est une conformité entière et absolue à la volonté de Dieu, un abandon total et sans réserve à sa providence : c'est de se jeter entre ses bras, et de le laisser, en maître absolu, disposer souverainement de notre sort, nous reposant entièrement sur lui de tout ce qui nous regarde; et dès lors s'abandonner entièrement à sa divine conduite, sans plus se permettre ni retour ni réflexion sur tous les événemens de la vie. Dans cet heureux état, qui pourroit jamais troubler la paix d'un âme qui veut tout ce que Dieu veut ou permet; qui ne regarde en tout que la disposition de la Providence; qui,

4

levant les yeux au ciel, adore dans tout celui qui dispose de tout?

O que ce moyen est divin! qu'il est assuré ! qu'il est infaillible pour avoir !a paix! qu'une ame qui entreroit dans cette voie entreroit bientôt dans les voies de la paix! qu'elle y marcheroit à grands pas! qu'elle y seroit saintement, sûrement, invariablement établie! qu'elle y couleroit des

jours screins et heureux!

O mon ame! tu t'es resusée à ces jours précieux et tranquilles; tu n'as pas voulu marcher dans cette voie d'un saint abandon : ah! si tu avois su connoître ce que Dieu te préparoit pour le bien de la paix, quelles délices il t'auroit sait goûter! quels mérites n'aurois-tu pas acquis! Si cognovisses quæ ad pacem tibi (z). Mais, aveuglée par les nuages de tes passions et de tes illusions, tu as méconnu la voie du bonheur; tu t'es écartée des sentiers de la paix; et, en courant après des saitssactions trompeuses et passagères, tu t'es privée des véritables et solides douceurs: Nunc autem abscondita sunt.

O mon Dieu! je connois mon erreur, je déplore mon égarement. Insensé que j'étois, je cherchois la paix, je la désirois; je disois: pax, vax (2); et la paix se refusoit à mes désirs, parce que je me refusois à ses sages conseils: et non

erat pax.

Mon Dieu! peurquoi nous égarer ainsi! persuadés que vous êtes notre père, que vous voulez notre bien, que vous savez ce qui nous convient, qu'avons-nous à faire qu'à nous tenir en paix et tranquilles dans le sein de votre providence, comme un tendre enfant dans le sein de sa mère? Nous serions saints, et nous serions heureux.

<sup>(1)</sup> Luc. 19. - (2) Jerem. 6.

u t'es refusée à ces jours préles , tu n'as pas voulu marcher l'un saint abandon : ah! si tu e ce que Dieu te préparoit pour c, quelles délices il t'auroit fait irites n'aurois-tu pas acquis! Si d pacemtibi (z). Mais, aveuglée tes passions et de tes illusions, voie du bonheur; tu t'es écare la paix; et, en courant après trompeuses et passagères , tu t'es bles et solides douceurs : Nunc sunt.

je connois mon erreur, je dénent. Insensé que j'étois , je chere la désirois; je disois : pax, ix se refusoit à mes désirs, pariscis à ses sages conseils : el non

eurquoi nous égarer ainsi! perctes notre père, que vous vouque vous savez ce qui nous connous à faire qu'à nous tenir en es dans le sein de votre providenendre enfant dans le sein de sa ons saints, et nous serions heuXXXI° LECTURE.

345

#### PRIÈRE.

Dieu de bouté! plus que jamais je désire la paix de mon ame ; je désire que ce bien en ce monde; je le désire par-dessus tous les Dieu de houte! plus que jamais je désire la paix de mon ame ; je ne désire que ce hien en ce monde; je le désire par-dessus tous les biens de la terre. Dieu de paix , si jamais je vous ai demandé une paice avec instance, avec empressement, avec un désir sincère et adent de l'obtenir, c'est la grande grâce que je sollicite aujour-d'hui, la paix de mon âme : que les autres vons demandent les douceurs, les consolations de la vie; pour moi, je porte mes vœux vers cette paix ineffable ; je vous la demande dans toute l'étendue de mon cœur, et selon toute l'étendue de vos miséricordes. Je ne la demande pas au monde : je sais que le monde ne peut la donner; mais vons savez aussi que ce fruit précienx ne nait pas dans mon fonds; je porte au contraire dans moi-même tous les principes qui peuvent l'altérer et me la ravir : des passions violentes, des inclinations perverses, des penchans malheureux, tout dans moi combat contre cette paix; il n'est denc que vous qui puissiez me l'accorder, m'en conserver la possession. Je vous la demande par votre bonté infinie, par cette paix que vous faites régner dans le ciel, et plus encore par cette paix un tens la revier dans le ciel, et plus encore par cette paix un tens si nécessaire et si précieux, voici ce que je me propose avec votre grâce, source de tout bien, et surtout du bien de la paix.

### RÉSOLUTIONS ET PRATIQUES.

1º Pour l'obtenir, je vous la demanderai souvent, ó mon Dieu !
avec toute l'humilité, toute l'instance, toute l'ardeur dont je suis
capable; vous avez tout promis à une prière humble et constante.
2º Pour la conserver, j'éviterai avec soin tout ce qui peut y mettre obstacle dans moi, tout péché, toute infidélité, toute résistance
a cette grâce; ce seroit le moyen de l'éloigner à jamais.
3º Je ne garderai jamais aucun doute, aucune peine, qui puisse
troubler cette paix dans mon œur. Tout doute est un ver rongeur
et un funeste levain.
2º Chand l'armi des rechests les

et un funeste levain.

4º Quand j'aurai des peines et des tourmens intérieurs, je vous
les offirini en esprit de pénitence : je n'ai pas mérité de goûter cette
paix, après tant d'infidélités et de résistances.

5º Pour pur fier mon âme et lui reudre le calme, j'approcherai
des sacremens, et j'y puiserai ces fleuves de paix, ces eaux salutaires qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle.

6º Je demanderai surtont la paix de l'ame pour ces derniers momens qui doivent terminer una course : afin que l'Echise puisse alors

mens qui doivent terminer ma course; afin que l'Eglise puisse alors ossirir pour moi cette consolante prière: Requiescat in pace.

Jerem. 6.

# TRENTE-DEUXIÈME LECTURE.

SUR L'AMOUR DE DIEU.

O HOMMES! sortis de la main de Dieu, et créés a l'image de Dieu, voici le grand et inviolable précepte que vous impose l'auteur de votre être pour vous conduire au terme de votre bonheur : Vous aimerez le Seigneur de tout votre cœur, de tout rotre esprit, de toute votre ame et de toutes vos forces : Diliges Dominum ex toto corde tuo (1). Un père veut être aimé en père : un ami veut être aimé en ami; un roi veut être aimé en roi; et Dieu veut être aimé en Dieu; c'est-à-dire, que nous devons l'aimer dans tout, avant tout, par-dessus tout, préférablement à tout. L'amour que l'on porte doit être proportionné au bien que l'on aime: si le bien est lé-ger, l'amour sera foible; si le bien est plus précieux, l'amour sera plus ardent; si le bien étoit infini et immense, l'amour, s'il étoit possible, devroit être immense et infini comme lui. Or Dieu est infiniment au-dessus de tout autre bien; l'amour que nous lui portons doit être au-dessus de tout autre mour. Nous devons donc l'aimer par-dessus toutes choses: plus que nos biens, parce qu'ils sont terrestres; plus que nos amis, parce qu'ils sont mortels; plus que notre vie, parce qu'elle est périssable; plus que nous-mêmes, narce que nous sommes à lui; diliges; voilà quel est cet amour de préférence si souvent cité, si souvent célébré, jamais assez médité, jamais assez pratiqué.

Mais cet amour si parfait, en quoi consiste-t-il età quoi nous engage-t-il? C'est une estime sou-

(1) Deut. 6.

VEE A DIEU.

.

IÈME LECTURE,

UR DE DIEU.

a main de Dieu, et créés le grand et inviolable prél'auteur de votre être pour de votre bonheur : Vous tout votre cœur, de tout otre ame et de toutes vos m ex toto corde tuo (1). Un ère : un ami veut être aimé aimé en roi; et Dieu veut t-à-dire, que nous devons tout, par-dessus tout, préour que l'on porte doit être ie l'on aime : si le bien est lé-; si le bien est plus précieux, nt ; si le bien étoit infini et étoit possible, devroit être me lui. Or Dieu est infiniit autre bien ; l'amour que tre au-dessus de tout autre one l'aimer par-dessus touos biens , parce qu'ils sont os amis, parce qu'ils sont re vie , parce qu'elle est péns-mênies, parce que nous voilà quel est cet amour de cité, si souvent célébré, janais assez pratiqué.

parfait, en quoi consiste-t-ilt-il? C'est une estime sou-

ceraine, qui donne à Dieu la première place dans notre cœur; c'est un attachement inviolable à la loi. qui nous sait préférer l'amitié de Dieu à tout autre bien qui se trouveroit en concurrence avec lui; c'est une disposition intérieure de cœur, telle que si, dans une balance on voyoit, d'un côté l'amour de son Dieu, et de l'autre les trò. 5, les couronnes, les sceptres, tous les biens créés et possibles, on n'hésiteroit pas un instant à renoncer, s'il le falloit, à tout autre bien, pour conserver celui de la grâce; on aimeroit mieux renoncer à la possession éternelle de mille mondes, que de renoncer un seul instant à l'amitié de son Dieu. C'est une résolution généreuse de l'ame disposée à tout entreprendre, à tout sacrifier, à tout souffrir plutôt que de blesser, d'intéresser en rien l'amour de son Dieu: les afflictions, les tourmens, les tyrans, la mort, mille morts présentées à ses yeux, ne seroient pas capables de l'ébranler.

Tel est l'amour de préférence qu'exige la loi; cet amour souverain se rapportent tous les aures amours de Dieu. Amour de complaisance, qui réjouit des biens essentiels et meffables que dieu possède en lui-même, de sa gloire, de ses grandeurs, de ses perfections, de son bonheur.

Amour de bienveillance, qui souhaite à Dieu l'honneur qu'on peut lui procurer, qui voudroit le voir adoré, aimé, servi, glorifié dans tout l'univers, honoré du cœur et de l'hommage de tous les hommes.

Amour de reconnaissance, qui bénit Dieu des grâces dont il le comble, et dont il reconnoît sa bonté pour principe.

Amour de pénitence, qui gémit amèrement, ou de ne l'avoir pas aimé, ou de l'avoir offensé; tout cela, autant de rejetons sortis de la même tige, autant de ruisseaux émanés de la même source;

6

c'est-à-dire, autant de manières d'aimer Dieu, renfermées éminemment dans l'amour de préférence qui fait l'objet du précepte, et qui rend le plus digue hommage: diliges.

Mais cet amour souverain si relevé, si parfait, est-il possible en ce monde l' nous sommes si foibles, si imparfaits.

On comprend que, dans le ciel, où nous verrons Dieu face à face, où rien ne partagera notre eœur, nous l'aimerons en esset sans partage; mais en ce lieu d'exil, exposés que nous sommes à tant d'objets qui nous dissipent, à tant de tentations qui nous attaquent, à tant de passions qui nous tyrannisent, comment aimer Dieu dans cette éten-

L'amour de Dieu peut être considéré ou dans sa perfection, ou dans son essence : dans sa perfection, il consisteroit dans le sentiment d'une ferveur continuelle, actuelle, toujours ardente, toujours permanente, à ne perdre jamais Dieu de vue, à se tenir sans cesse dans sa divine présence. En ce sens et sous ce point de vue la charité ne peut être parfaite en ce monde; elle ne le sera pleinement que dans le ciel. Partagés entre tant d'occupations et tant de devoirs sur la terre, notre esprit ne sauroit être toujours uni à Dieu dans cette

les justes réduit en pratique; des millions de martyrs l'ont signé de leur sang.

Mon Dieu, je voudrois bien vous aimer; il me semble que je le désire, que ce seroit mon bouheur, ma consolation de vous aimer; mais je ne sens point cet amour; mon cœur est souvent dans

rerveur actuelle; mais le précepte, dans son essence, consistant à donner à Dieu la préférence sur tout, et à être prêt à renoncer à tout plutôt qu'à sa grâce, non-seulement en ce sens le précepte est possible, mais tous les jours il est par

EE A DIEU. nanières d'aimer Dieu , dans l'amour de préféprécepte , et qui rend le

*liges.* rain si relevé , si parfait , de ? nous sommes si foi-

ns le ciel, où nous verù rien ne partagera notre n effet sans partage; mais s que nous sommes à tant ent, à tant de tentations ant de passions qui nous mer Dieu dans cette éten-

t être considéré ou dans on essence: dans sa perans le sentiment d'une fere, toujours ardente, touperdre jamais Dieu de dans sa divine présence. oint de vue la charité ne ionde; elle ne le sera plei-Partagés entre tant d'ocoirs sur la terre , notre es~ ours uni à Dieu dans cette e précepte, dans son esner à Dieu la préférence à renoncer à tout plutôt ement en ce sens le piétous les jours il est par ique ; des millions de marsang.

sang, ois bien vous aimer; il me , que ce seroit mon boule vous aimer; mais je ne non cœur est souvent dans une sécheresse, une espèce d'indifférence, qui m'affiige, qui m'alarme. Quand je suis devant vous, mon cœur ne sent rien, ne dit rien: je suis pour vous comme sans sentiment et sans ame; je crains

de ne pas vous aimer.

Pour calmer nos alarmes, distingaons l'amour sensible et de goût d'avec l'amour solide et de pure foi. L'amour sensible, on l'éprouve quelquetois dans certains momens de ferveur, de douceur, de consolation; le cœur se porte à Dieu avec une sainte ardeur et un doux transport; mais cet amour ne dépend point de nous; aussi n'est-il point commandé. On peut aimer Dieu sans goûter cet amour sensible; bien des saints ne l'ont jamais éprouvé. Contentons-nous de l'amour solide; soyons prêts à tout sacrifier, à tout souffrir, à mille fois mourir plutôt que d'offenser Dieu et de perdre son saint amour. Du reste, abandonnons-nous à sa divine bonté.

Mais, en aimant Dieu, nous est-il défendu d'aimer autre chose que lui? Non, Dieu n'a point prétendu étousser dans nos cœurs tout sentiment, et nous réduire à une indifférence qu'il condamne lui-même par la voix de la nature et de la raison. Il nous défend d'aimer autre chose que lui, d'un amour indépendant qui se borne la, sans s'élever usqu'à lai; mais il nous permet d'aimer autre -hose d'un amour dépendant et subordonné, qui se rapporte à lai comme à sa fin. Ainsi, pères et mères, aimez vos enfaus; épouses, aimez vos époux, amis, aimez vos amis; mais aimez-les en Dieu, pour Dicu, et toujours moins que Dieu, ou plutôt aimez Dieu en eux. L amour de Dieu, dit saint Augustin, est comme un grand fleuve qui coule dans une vaste plaine; tous les ruisseaux viennent s'y jeter et s'y rendre comme tributaires; ce grand leuve, c'est l'amour de Dieu qui coule dans notre

cœur; tous les autres amours bien réglés sont comme autant de ruisseaux différens qui viennent s'y rendre comme tributaires, et offrir leur hommage à l'amour divin, qui les réunit tous dans limmense océan des perfections adorables. Ainsi on aime Dieu en tout, et tout en Dieu.

A quelles marques peut-on connoître que l'on sime Dieu? Je voudrois vous aimer, ô mon Dieu! et pouvoir me rendre quelque témoignage que je

vous aime.

Arrêtons-nous, et gardons-nous de sonder la profondeur des abimes. De marque assurée et infaillible, il n'en est point en ce monde. Personne ne sait s'il est digne d'amour ou de haine; c'est un secret que Dieu s'est réservé. Cependant, ame fidèle, pour donner quelque chose à votre foiblesse ou à votre empressement, voici quelques marques, sinon assurées, du moins consolantes. 1º Désirez-vous sincèrement, ardemment, d'aimer Dieu? Si cela est, rassurez-vous; le désir ardent d'une chose n'est pas éloigné de sa possession, quand, pour la posséder, il suffit de la désirer. 2" Pensez-vous à Dieu avec plaisir? Etes-vous bien aise d'en entendre parler, d'en rappeler le souvenir? Si cela est, consolez-vous. Si vous pensiez souvent au monde avec complaisance, vous auriez tout à craindre. 3º Avez-vous une grande horreur du péché? le regardez-vous comme le plus grand des rialheurs? ayez confiance : point de marque plus sensible qu'on aime que la crainte de ne pas aimer. 4º Observez-vous les commandemens du Seigneur? tâchez-vous de remplir sa loi sainte? calmer vos agitations; c'est Jésus-Christ même qui nous le dit : celui qui observe ma loi, c'est celui qui m'aime. Après tout, ce qui vous importe, c'est d'aimer Dieu, et non de connoître si vous l'aimez: quand vous le connoîtriez, que seriezours bien réglés sont différens qui viennent es, et offrir leur homi les réunit tous dans ctions adorables. Ainsi out en Dieu.

on connoître que l'on us aimer , ô mon Dieu! que témoignage que j**e** 

ons-nous de sonder la marque assurée et inn ce monde. Personne ur ou de haine ; c'est servé. Cependant , am**e** jue chose à votre foiement, voici quelques du moins consolantes. it , ardemment , d'aimer z-vous; le désir ardent igné de sa possession, il suffit de la désirer. vec plaisir? Etes-vous arler, d'en rappeler le olez-vous. Si vous penec complaisance, vous Avez-vous une grande dez-vous comme le plus confiance : point de marme que la crainte de ne s les commandemens du remplir sa loi sainte? st Jésus-Christ même observe ma loi, c'est ut , ce qui vous importe, n de connoître si vous

amoîtriez, que feriez-

vous? faites-le, et vous aimerez. La pratique du bien vaut mieux que sa connoissance qui pourroit flatter l'amour-propre, et vous enlever des mains le trésor, si vous vous croyiez assuré de le posséder.

Que nous serions heureux, si, réunissant tous ces grands objets sous un seul point de vue, nous pouvions bien comprendre ce que c'est qu'un acte d'amour de Dieu parfait, pour le former à présent dans nos cœurs; si nous pouvions connoître quelle en est la grandeur, la beauté, la dignité, la sublimité, l'excellence, et le prix! Concevons-le devant Dieu.

C'est la plus sainte de toutes les actions de la vie; c'est la disposition la plus parfaite du cœur; c'est le sentiment le plus héroïque de l'ame; c'est l'exercice le plus digue de la religion; c'est la pratique la plus sublime du christianisme; c'est l'œuvre la plus sainte que puisse faire une pure créature; c'est l'hommage le plus glorieux qui puisse être offert à Dieu; c'est ce qui nous approche de plus près des intelligences célestes; c'est ce qui nous donne entrée dans le cœur de Dieu même, et qui nous élève déjà en quelque manière au ciel, quoique encore habitans de la terre.

L'acte d'un amour parfait envers Dieu est quelque chose de si grand et de si sublime, qu'il renerme dans lui le prix de toutes les grâces, le méite de toutes les verêus : disons plas, ce seul acte eroit capable d'effacer l'horreur de tous les pédés. Oui, si nous formions un acte d'amour parfait avec le désir du sacrement, eussions-nous commis les plus grands crimes, eussions-nous été plongés dans tous les désordres, eussions-nous lonné dans tous les excès, à l'instant même cous nos péchés seroient effacés; et si en ce moment on venoit à mourir, cet acte d'amour pour-

roit être si parfait, qu'à l'instant même cette ame iroit jouir de la présence du céleste époux.

O hommes! qui que vous soyez, aimez donc le Seigneur, et ne vivez sur la terre que pour l'aimer, et pour vous mettre en état de l'aimer à jamais. A qui prodiguez-vous vos sentimens et vos cœurs? que vous resteva-t-il un jour de toutes les affections form tres et rérissables? Elles auront occupé, troddie, agité vos cœurs; les auront-elles jamais satuatots et remplis? Aimez le Seigneur votre Diea de tout votre cœur: aimez-le jusqu'au dernier soupir de la vie, et que le dernier soupir même de la vie sou un soupir d'amour envers Dieu.

#### EFFUSION DE COEUR SUR L'AMOUR DIVIN.

PROSTERNÉ en votre présence, ô mon Dieu! et en la présence de vos saints anges, à la face du ciel et de la terre, je commence par reconnoître que je ne suis au monde que pour vous aimer, que ce n'est que dans cette vue et à cette fin que vous m'avez donné l'être et la vie.

Je reconnois, dans la douleur de mon ame et le gémissement de mon cœur, que je ne vous ai pas aimé, et dès lors que j'ai perdu, que j'ai profané le temps de ma vie et les sentimens de mon cœur.

Je désire enfin, dès ce moment, de vous aimer de toute l'étendue de mon cœur, et de réparer, par l'ardeur de cet amour, la perte de tant d'années passées sans vous aimer.

Voici donc l'amour que je vous demande, et que je désire pouvoir vous offrir: un amour parfait, car je ne veux plus de bornes ni de partage. A DIEU.

astant même cette ame
celeste époux.
a soyez, aimez donc le
erre que pour l'aimer,
t de l'aimer à jamais.
entimens et vos œurs;
ar de toutes les affeceurs; les auront oceurs; les auront-elles
a? Aimez le Seigneur
œur; aimez-le jusqu'au
t que le dernier sou-

R L'AMOUR DIVIN.

soupir d'amour envers

ence, ô mon Dieu! et sanges, à la face du ciel ce par reconnoître que our vous aimer, que ce et à cette fin que vous

ouleur de mon ame et le , que je ne vous ai pas perdu, que j'ai profales sentimens de mon

noment , de vous aimer cœur, et de réparer, par perte de tant d'années

e je vous demande, et ous offrir: un amour de bornes ni de partage. 1° Amous if et ardent: l'amour est un feu, et le feu est proi à s'éteindre dès qu'il languit. Aimer Dieu dans tout, avant tout, par-dessus tout; que ce feu sacré alume, embrase, consume tout dans moi, mon esprit, mon œur, mes affections, mes actions; que mes paroles soient autant de paroles de feu, mes pensées autant de l'ammes ardentes, mes désirs autant de soupirs embrasés; que je ne vive que de ce feu; que je ne respire que ce feu; que ce feu soit mon aliment, l'ame de mon ame, la vie de mon cœur. Heureuse vie que celle d'un cœur, pre vit que d'amount.

cœur qui ne vit que d'amour! 2º Amour généreux, capable, s'il le faut, des plus grands sacrifices, en état de tout entreprendre, de tout sacrifier, de tout perdre, et plus encore de tout souffrir. L'amour divin n'épargue point ses victimes; c'est sur le Calvaire qu'il conduit les ames, et là, il leur présente le calice, il les abreuve de son amertume, il les arrose de son sang. Mais ce calice, elles le reçoivent des mains d'un épo x: cette amertume, il la change en douceur; ce sang, il en fait un breuvage d'immortalité pour les ames : il les aime, mais il les purific. Ce n'est pas sur le Thabor que se forment les saints, mais au pied de la croix; c'est là qu'il les place; il y appelle les véritables amans; il n'y a que les cœurs généreux qui l'y suivent et qui s'y arrêtent; les autres tremblent et s'enfuient: et là, ô mon Dieu! Dieu d'amour! Dieu souffrant et mourant! vons restez presque seul; j'y serai avec vous, souffrant pour vous, et mourant avec vous. Hélas! on voudroit aimer, et on ne voudroit rien souffrir. Gémir, souffrir et mourir, voilà le partage de ceux qui aiment; les autres, loin d'avoir les sentimens du véritable amour, en connoissent à peine le nom.

3º Amour efficace qui se produit par les œnvres

Aimer Dieu, ce n'est pas dire simplement qu'on l'aime. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement désirer de l'aimer; aimer Dieu, ce n'est pas purement éprouver quelque sensibilité passagère du cœur. Aimer Die 1, c est mourir à «oi-même; c'est se détacher au monde; c'est renoncer à tout, de cœur, d'e cit et d'effet, quand il le demande. Aimer neu, c'est observer ses commandemens; c'est se résigner à ses volontés; c'est s'abandonner à sa providence; c'est soutenir ses épreuves. Aimer Dieu, c'est dominer ses passions, combattre ses goûts, vaincre ses répugnances; c'est mourir à tout. Voilà l'amour efficace. Tout le reste, dire, désirer, projeter, et s'en tenir la, c'est un langage, une illusion, un fantôme d'amour; ce n'est pas l'amour. Si on aime bien, ce n'est pas la bouche qui le dit, c'est le cœur; ce sont les œuvres et les sacrifices : voilà son langage ; il parle par les

Ainsi ont aimé les saints, les apôtres transportés aux extrémités de la terre, les confesseurs dans le sein des cachots, les martyrs au milieu des brasiers, les vierges avec leurs robes teintes du sang de l'Agneau, les solitaires au fond des déserts. Ah! que ceux-là disent qu'ils aiment : mais moi, ô mon Dieu! quand je dis: je vous aime, osé-je le Sire quand mes actions ou se taisent ou le démentent? Donnez-moi cet amour, et mon cœur le dira, et vous l'entendrez.

4º Amour pur et désintéressé. Oui, aimer Dieu, mais uniquement pour lui-même, parce qu'il est bon, aimable, parfait; parce qu'il est Dieu. Aimer Dieu, et dans Dieu, n'aimer, ne goûter que Dieu seul; ne chercher ni ses dons, ni ses consolations, ni ses récompenses; mais lui-même, sa bonté, sa beauté, ses grandeurs, ses amabilités infinies. Non,

lans l'amour point d'autre récompense, que d'ai-

dire simplement qu'on t pas seulement désirer ce n'est pas purement ité passagère du cœur. coi-même; c'est se déioncer à tout, de cœur, il le demande. Aimer ommandemens ; c'est se 'est s'abandonner à sa r ses épreuves. Aimer assions, combattre ses iances : c'est mourir à e. Tout le reste , dire , enir là , c'est un langaôme d'amour; ce n'est ien , ce n'est pas la bouir ; ce sont les œuvres et angage ; il parle par les

s, les apôtres transporrre , les confesseurs dans artyrs au milieu des brars robes teintes du sang es au fond des déserts. ı'ils aiment : mais moi , ô : je vous aime, osé-je le ou se taisent ou le détamour, et mon cœurle

téressé. Oui , aimer Dieu, ui-même, parce qu'il est rce qu'il est Dieu. Aimer mer , ne goûter que Dieu lons, ni ses consolations, s lui-même, sa bonté, sa s amabilités infinies. Non, tre récompense, que d'aimer toujours davantage. Loin de nous ces cœurs bornés, ces cœurs intéressés, ces cœurs mercenaires! ils sont indignes d'aimer, ils ignorent ce que c'est que l'amour, ils en déshouorent et profanent les sentimens. Montrez-vous à nous, ô mon Dieu! bonté suprême, beauté souveraine! et faites disparoître tous les vains objets, comme la venue du so cil fait disparoître et obscurcit tous les astres. Vous seul, ô mon Dieu! vous seul, en tout, partout, pour toujours. Que cherchons-nous, que désirons-nous davantage? un Dieu ne suffit-il pas à nos cœurs? et nos cœurs sont-ils trop grands

pour un Dieu?

5° Amour durable et constant : je n'ai qu'une étincelle d'amour, et je voudrois un brasier im-mense; cette foible étincelle s'allume de temps en temps et s'éteint bientôt, et je voudrois un incendie permanent. Mon Dieu, vous êtes toujours aimable; pourquoi ne vous aimé-je pas toujours? pourquoi ces vicissitudes, ces tiédeurs, ces langueurs? Il y a certains temps où il me paroît que je vous aime; certains momens, où, touché de votre grâce, je vous dis, ce me semble, de cœur: Mon Dieu, je vous aime! Jours heureux ! momens délicieux! mais ces temps sont si variés, ces momens sont si courts, cet amour est si peu constant et si peu assuré! On vous aime un jour, ô mon Dieu! et l'autre on ne vous aime pas; on vous cherche un jour, et le suivant on vous perd de vue; on vous aime un temps, et ensuite on semble oublier qu'on vous a aimé; et qu'a-t-on trouvé dans vous pour se dégoûter? et que trouve-t-on hors de vous pour s y attacher? Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, perdez-vous quelque chose de vos attraits? vos attraits ne sont-ils pas capables d'exciter sans cesse de nouvelles ardeurs? Telle est, ô mon Dieu! l'unique chose que je

vous demande; cet amour saint, céleste et parfait. Non, je ne vous demande ni la santé, ni la vie, ni aucun bien périssable. Je vous demande votre saint amour: je sais que je ne le mérite pas, que je m'en suis rendu indigne, que j'ai profané mon cœur: je ne mérite pas cet amour; mais vous le demandez, vous le méritez, je le désire: je ne vous ai pas aimé: mais je vis, je respire encore; je suis encore en état de vous aimer. Je puis encore dire de cœur: mon Dieu! je vous aime; eh bien! je vous le dis de toute l'étendue de mon cœur et de ses sentimens: peut-être est-ce pour la première fois de ma vie; mais je vous le dirai jusqu'au dernier soupir.

#### ACTE D'AMOUR.

Our, mon Dieu, je vous aime, je désire de vous aimer de tout mon cœur, de toute mon ame et de toutes mes forces: je vous aime, de beauté! à bouté suprême! et je vondrois en ce moment, par l'arleur de mon amour, réparer tout le temps que je ne vous ai pas aimé, rappeler ces jours infortunés où j'ai été assez malheureux pour vous offenser. Pourquoi tous les jours de ma vie n'ont-ils pas été consacrés à votre saint amour? l'aurois vécu, et je n'ai fait que mourir.

Mon Dieu! je vous aime, et non content de vous aimer moi-même, je voudrois vous faire aimer de tout l'univers; je voudrois embraser tous les cœurs, attirer à vous tous les étres; je voudrois embraser tous les hommes réunis de concert dans ces sentimens embrases se dissent les uns aux autres: Aimons Dieu, il est notre père, nous sommes tous ses enfaiss. Je voudrois porter jusqu'aux extrémités de la terre le flambeau céleste de votre amour, convertir tous les peuples, éclairer toutes les nations, embraser l'univers. Je voudrois qu'il n'y ett d'autre sentiment que celui de votre divin amour; que tous les cœurs fussent autant de charbons ardens, toute la terre un vaste incendie. Je voudrois que cet amour durât taut qu'il y aura des hommes au monde, jusqu'à la consommation des temps et des siècles, et que le feu vengeur qui doit consumer tout l'univers ne fût que le feu même de votre saint amour, qui allumât tout, qui réduisit tout en cendres et que ce feu même ne cessat enfin de consumer la terre dans le te, 175, que pour s'allumer, se ranimer, se perpétuer dans le tel et dans la durée de l'éternité même. Je dis tout, o mon Dieu! dans ce seul mot : je voudrois vous aimer de l'amour même dont vous nous aimez : voilà mon cerur, il n'est plus à moi; vivez-y, régnez y à jamais, faites-y régner deternellement l'éternel amour.

#### PRATIQUES.

r\* Faraz souvent des actes d'amour de Dieu , si nous pouvous :

in father souvent des actes d'amoir de Dieu, si nous pouvous : il faudroit les rendre aussi fréquens que nos respirations.

2º En toutes choses, autant que nous le pouvous, agissons per le motif de l'amour : c'est le plus parfait et le plus digno de Dieu.

3º Selon notre portée, et dans les occasions, engageons les autres à aimer Dieu.

4º Unissons-nous souvent de cœur avec les saints dans le ciel , ou ils aiment Diev si parfaitement. 

# TRENTE-TROISIÈME LECTURE.

#### SUR LE PARADIS.

Dieu a créé l'homme pour le rendre heureux, et c'est dans le ciel qu'il lui a préparé son bonheur. Il l'a placé quelque temps sur la terre, pour lui donner le moyen de mériter cette félicité, qu'il ne veut lui accorder qu'à titre de récompense; après quoi l'ame, sortie des mains de Dieu, doit rentrer dans son sein pour se réunir à jamais à l'auteur de son être : et voici en quoi consistera son bon-

Nous verrons Dieu, nous l'aimerons, nous le posséderons. Mais nous le verrons sans nuage, nous l'aimerons sans partage, nous le posséderons sans crainte de le perdre jamais : Videbimus , amabimus , possidebimus : c'est saint Augustin qui nous

donne du ciel cette grande idée. 1° Nous verrons Dieu ; et cette vue , quels objets ineffables présentera-t-elle à nos yeux! videbimus.

Nous verrons Dien; et dans Dieu nous verrons enfin comme à découvert ces grands mystères qui, durant notre vie, avoient tant exercé notre foi, qui étoient pour nous couverts de tant de nuages : cette

MOUR.

sire de yous aimer de tout mon a mes forces: je vous nime, ô idrois en ce moment, par l'arle temps que je ne vous ai pas soù j'ai été assez malhemeux s jours de ma vie n'ont-ils pas 'aurois vécu, et je n'ai fait que

aiut, céleste et parfait.

ni la santé, ni la vie,

e vous demande votre

ne le mérite pas, que , que j'ai profaué mon mour ; mais vous le dee le désire : je ne vous

respire encore ; je suis

er. Je puis encore dire

ous aime ; ch bien ! je lue de mon cœur et de

t-ce pour la première s le dirai jusqu'au der-

content de vous aimer moi-mêtout l'univers; je vondrois em-tous les êtres; je voudrois que dans ces sentimens embrases se Dieu, il est notre père, nous porter jusqu'aux extrémités de amour, convertir tous les peu-embraser l'univers. Je voudrois clui de votre divin amour; que rbons ardens , toute la terre un amour durât taut qu'il y aura consommation des temps et des doit consumer tout l'univers ne amour, qui allumât tout, qui cendres et que ce feu même dans le temps que pour s'allu-le ciel et dans la durée de l'éter-!! dans ce seul mot : je vondrois vous nous aimez : voila mon réguez y à jamais, kutes-y ré-

Trinité adorable de personnes dans l'unité d'essence; un Dieu fait homme et revêtu de notre mortalité; un Dieu caché sous les voiles du sacrement, et tant d'autres mystères jusqu'alors incompréhensibles à notre intelligence créée. Tout sera éclairé; et des obscurités de la foi nous passerons à l'éclat de la vision intuitive et béatifique.

Nous verrons Dieu; et dans Dieu nous admirerons les effusions de cette bonté divine sur nous durant notre vie et dans le cours de nos tristes égaremens. Tant de traits marqués de cette miséricorde infinie, qui nous a rappelés avec tant d'empressement après notre péché, qui nous a recherchés avec tant d'ardeur dans notre fuite, qui nous a attendus avec tant de patience dans nos délais, qui nous a reçus avec tant de tendresse dans notre retour, qui nous a soutenus jusqu'à la fin dans les sentiers de la sainteté et de la justice. Nous verrons avec admiration de combien de dangers, de combien de malheurs Dieu nous a si souvent préservés. Nous verrons que mille fois nous avons été sur le bord de l'abîme, qu'il n'y avoit plus qu'un pas à faire pour nous y précipiter et nous perdre à jamais. La main de Dieu nous a arrêtés, sans quoi nous étions perdus sans retour. O bonté! à tendresse! qu'avions-nous fait pour mériter vos faveurs?

Nous verrons Dieu; et dans Dieu nous découvrirons les ressorts jusqu'alors impénétrables de cette Providence dans la conduite des hommes et de cet univers; par quelles voies Dieu a conduit ses élus, par quels prodiges de grâce il les a sauvés; pourquoi et comment parmi les hommes, les uns ont été éclairés des lumières de la foi, les autres aont restés plongés dans les ténèbres de l'erreur et les ombres de la mort. Tout cela n'est pour nous que nuages et obscurité; attendons le développeersonnes dans l'unité d'esnme et revètu de notre morous les voiles du sacrement, ères jusqu'alors incomprételligence créée. Tout sera tés de la foi nous passerons atuitive et béatif que.

; et dans Dieu nous admirecette bonté divine sur nous lans le cours de nos tristes aits marqués de cette misériis a rappelés avec tant d'emre péché, qui nous a recherr dans notre fuite, qui nous de patience dans nos délais, tant de tendresse dans notre outenus jusqu'à la fin dans les et de la justice. Nous verde combien de dangers, de Dieu nous a si souvent prés que mille fois nous avons abîme, qu'il n'y avoit plus ir nous y précipiter et nous gain de Dicu nous a arrêtés, s perdus sans retour. O bonté! s-nous fait pour mériter vos

u; et dans Dieu nous découjusqu'alors impénétrables de is la conduite des hommes et uelles voies Dieu a conduit ses liges de grâce il les a sauvés ; at parmi les hommes, les uns lumières de la foi, les autres lans les ténèbres de l'erreur et rt. Tout cela n'est pour nous crité: attendons le développeXXXIIIº LECTURE.

359

tes choses. Le grand jour de l'éternité dissipera tous nos doutes, justifiera la Providence, et lèvera le voile qui la déroboit à nos yeux.

Nous verrons Dieu: et dans Dieu nous adorerons, nous contemplerons à loisir ses attributs aimables, ses perfections adorables, cette beauté ravissante qui attirera sans cesse les yeux et les cœurs des élus, sans que jamais ils viennent à se dégoûter de la voir, à se rassasier de la posséder, cette beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, qui leur présentera sans cesse de nouveaux attraits et leur fera toujours goûter de nouvelles délices; cette sagesse souveraine si éclairée dans ses vues, si sure dans ses projets, si impénétrable dans ses conseils, qui a su si divinement choisir les moyens proportionnés à leur fin, et, par la douceur et la force, heureusement tout conduire au terme; cette puissance souveraine qui a tiré ce moude du néant, qui a balancé l'univers dans les airs, qui a fixé des bornes insurmontables aux flots de la mer, et qui cependant dans tout cela n'a fait qu'un foible essai de ses forces et de ses merveilles. C'est dans le ciel et en faveur des élus qu'elle s'est réservé de manifester toute l'étendue de son bras, pour leur faire goûter toute l'abondance des plus ineffables délices.

Nous verrons Dieu; et nous le verrons face à face, sans voile, sans ombrage, tel qu'il est luimême. Jusqu'alors, et dans ce lieu d'exil, nous ne voyons Dieu que dans ses ouvrages, que dans ses images, à travers les ombres de la foi, d'une manière bien imparfaite. Nous le verrons alors dans luimême, dans les splendeurs de son essence, dans tout l'éclat de cette lumière de gloire dont nous serons environnés et comme investis. O Dieu! quelle effusion de lumière se répandra sur notre ame sortie des ténèbres d'une si longue nuit! O

moment! ô jour de l'éternité! quelle clarté allezvous faire briller à nos yeux dans les splendeurs de la gloire!

2° Videbimus et amabimus. Nous verrons Dieu et nous l'aimerons. Les yeux peuvent-ils voir le souverain bien, la source de tous les biens, sans que les cœurs en soient transportés?

Nous aimerons Dieu; et nous l'aimerons de tout notre cœur; toutes nos inclinations s'y porteront, et avec quelle ardeur! La pierre qui tend à son centre, le feu qui s'élève vers sa sphère n'est qu'une foible image de l'activité des transports avec lesquels notre cœur se portera vers l'objet suprême qui l'attirera à lui pour l'embraser de ses divines ardeurs. Nous aimerons Dieu, nous n'aimerons désormais que Dieu, et nous aimerons tout dans Dieu. Notre cœur ne sera plus partagé dans ses sentimens, ni détourné dans ses affections; Dieu seul en sera l'occupation et le centre. Il avoit fait l'objet de tous nos vœux; il sera le terme de tous nos désirs.

Nous aimerons Dieu; et nous l'aimerons d'une manière digne de lui, et de l'amour dont il s'aime lui-même. Nous l'aimons en ce monde; mais hélas! que notre amour est foible! qu'il est inparfait! nous en gémissons, nous en sommes affligés. Notre ame alors prendra son essor, et se portera vers Dieu, en l'aimant autant qu'elle est capable d'aimer.

Nous aimerons Dieu, et nous serons assurés de l'aimer. Durant cette vie nous désirons aimer Dieu; mais, incertains si nous l'aimons en effet, nous tremblons dans cette incertitude: et cet amour qui doit faire nos délices devient en quelque manière notre tourment. Assurés alors de nos sentimens, nous aimerons Dieu; et tout notre désir sera de l'aimer toujours davantage, de nous em-

s. Nous verrons Dieu et peuvent-ils voir le soutous les biens, sans que ortés?

inous l'aimerons de tout clinations s'y porteront, a pierre qui tend à son re vers sa sphère n'est tivité des transports avec tera vers l'objet suprême embraser de ses divines Dieu, nous n'aimerons ious aimerons tout dans ra plus partagé dans ses lans ses affections; Dieu et le centre. Il avoit fait ; il sera le terme de tous

et nous l'aimerons d'une de l'amour dont il s'aime s en ce monde : mais hést foible ! qu'il est inias, nous en sommes afflindra son essor , et se porant autant qu'elle est ca-

, et nous serons assurés vie nous désirous aimer si nous l'aimons en effet , ette incertitude : et cet délices devient en quelque . Assurés alors de nos sen-Dieu ; et tout notre désir davantage , de nous em-

braser

XXXIII° LECTURE.

-36

braser toujours plus de ces ineffables ardeurs, de nous plonger toujours plus avant dans cet incendie d'amour souverain.

Nous aimerons Dieu, et nous nous unirons avec les saints pour l'aimer tous de concert, pour nous féliciter mutuellement du bonheur de l'aimer, pour nous animer les uns les autres à ce saint amour, comme autant de feux réunis qui par leur union augmentent leurs flammes et leurs ardeurs

O amour ! ô brasier ardent ! ô divin incendie ! embrasez-nous, consumez-nous par avance de ce feu céleste.

3º Videbimus, amabimus et possidebimus. Nous verrons Dieu; en le voyant nous l'aimerons, en l'aimant nous le posséderons: voilà le terme et le comble de tout bonheur.

Nous posséderons Dieu; et dans Dieu tous les biens, les richesses et tous leurs trésors, les honneurs et tout leur éclat, les plaisirs et toutes leurs délices; nous aurons non-seulement tout ce que nous désirons, mais encore tout ce qu'il faut pour ne rien désirer; quelque immenses que soient nos désirs, nous serons satisfaits au-delà denos désirs mèmes. C'est alors que, dans la plénitude de tous les biens, nous éprouverons ce que dit le prophète: Satiabor cum apparuerit (1).

Oui, dans le ciel, tons les biens, tous les plaisirs, tous les trésors à la fois se réuniront dans un même cœur, pour faire goûter toutes leurs déliges dans tous le journe de

lices dans tous les instans.

Nous posséderons Dieu, et dans Dieu tous les biens, sans aucun mélange de maux. Dans ce monde, les plaisirs sont toujours détrempés de quelque amertume; jamais de joie pure, jamais de douceur sans quelque retour. Il n'eu sera pas ainsi dans le ciel; jamais ni trouble, ni dégoût, ni en-(1) Prodem. 16.

Ame élev.

-0

nui, ni chagrin, ni alarmes, ni aucuns des maux de la vie ne viendront altérer la possession tranquille et immuable de ce bonheur: Neque luctus,

neque dolor erit ultrà (1). Nous posséderons Dieu, et dans Dieu tous ses biens pour toujours, sans crainte de les perdre jamais. Oh! qui pourra comprendre quel poids immense de gloire ajoute au paradis la certitude de ce bonheur immense dans sa plénitude, et in-terminable dans sa durée? Tant que le ciel subsistera, et il subsistera à jamais; tant que Dieu sera Dieu, et il sera toujours ce qu'il est durant tous les siècles, au delà des siècles et de millions d'années et de siècles, les élus seront avec Dieu et dans Dieu, toujours grands, toujours riches, toujours heureux. Leur éternité semblera commencer à tous les instans, et tous les instans leur feront goùter les délices de l'éternité tout entière. Leur bonbeur, fondé, établi sur l'éternité et l'immuabilité de Dieu même, qui en est l'auteur, ne connoîtra plus de fin; il en sera d'eux comme de Dieu : et regm ejus non erit finis (2), O ciel 1 ô Etre suprême, ô gloire ineffable! des créatures mortelles ne pourront jamais concevoir ce bonheur, et cependant elles sont faites pour le posséder: Nec oculus vidit, nec auris audivit (3).

#### MEDITATION

Sur le même sujet.

1º Que faisons-nous pour mériter le ciel? 2º Quels seront les sentimens d'une ame en en trant dans le ciel! Vous ne m'avez mis sur la terre, (1) Apos, 21. - (2) Luc. 1. - (3) Cor. 2.

EE A DIEU. les , ni aucuns des maux érer la possession tranbonheur : *Neque luctus* ,

u, et dans Dieu tous ses ns crainte de les perdre comprendre quel poids e au paradis la certitude dans sa plénitude, et in-? Tant que le ciel subsismais ; tant que Dieu sera ce qu'il est durant tous iècles et de millions d'ans seront avec Dieu et dans toujours riches, toujours mblera commencer à tous ustaus leur feront goù-é tout entière. Leur bonl'éternité et l'immuabilité 'anteur, ne connoîtra plus comme de Dieu : et regni ciel! ô Etre suprême, ô atures mortelles ne pourbonheur, et cependant osséder: Nec oculus vidit,

MOITAT

ême sujet.

our mériter le ciel? ntimens d'une ame en en ne m'avez mis sur la terre, – (3) Cor. 2. 8 mon Dieu! que pour entrer dans le ciel; tous les jours de ma vie doivent être employés à m'y préparer. Elevez mon esprit pour en méditer les délices éternelles; embrasez mon cœur pour en désirer et en mériter la possession immuable.

#### PREMIER POINT.

1º Il est donc vrai que nous sommes créés pour un bonheur immense, un bonheur ineffable, un bonheur éternel; mais, appelés à un tel bonheur, comment le désirons-nous si peu? Destinés à une gloire immortelle, à peine y pense-t-on, s'en occupe-t-on. Tout rempli, tout occupé des biens périssables, on semble perdre de vue les biens éternels. Toutes les pensées de l'esprit, tous les désirs du cœur, se portent vers la terre. On s'attache au monde, aux biens du monde, aux plaisirs du monde; la vie se passe à se repaître d'illusions, à conrir après des fantômes. Une soif ardente, une faim dévorante des choses terrestres transportent le cœur; et celles du ciel attirent à peine quelques regards. O hommes aveugles! ou désirons moins, ou désirons davantage. Désirons moins des biens faux qui nous séduisent, et désirons davantage les vrais et solides biens, seuls capables de nous ren-

Appelé à un si grand bonheur, au bonheur de Dieu même, comment ai-je travaillé à m'en rendre digne? qu'ai-je fait pour le mériter? quels soins, quels travaux, quels efforts lui ai-je consacrés ? Où sont les vertus que j'ai pratiquées, les sacrifices que j'ai faits, les victoires que j'ai remportées en vue de ce bonheur suprême, après lequel je dois uniquemer groupirer?

Que n'a pas fait et souffert un Dieu pour nous mériter le ciel et nous engager nous-mêmes à le mériter? Ses tourmens, ses larmes, son sang, sa

(1) Cor. 9.

mort même, que nous disent-ils, et quelle voix nous font-ils entendre? Que n'ont pas fait et sourfert les saints pour se rendre dignés de cette conronne de gloire? Les uns vivant dans le sein de la retraite et de la solitude, les autres livrés à toutes les rigueurs de la pénitence; ceux-ci ensevelis comme tout vivans dans les antres et les cavernes: combien dutres sur les échafauds et au milieu des brasiers ardens, s'estimant heureux de souffrir les plus grands tourmens en vue des récompenses qui les attendoient! Espéroient-ils un autre ciel que moi? Avoient-ils d'autres espérances? Ne suis-je pas fait pour la même fin et le même bonheur? Qu'ai-je fait pour le mériter?

Les mondains eux-mêmes, que ne font-ils pas tous les jours pour des biens fragiles et périssables! On les voit s'épuiser, se consumer de travaux, de veilles et de fatigues; point de soins qu'ils ne prenn nt, point d'efforts qu'ils ne fassent, point de moyens qu'ils ne tentent pour élever l'édifice d'une fortune de quelques jours, à travers les péils, les écueils, les naufrages; rien ne les arrête. rien ne les rebute: et après quoi courent-ils, et pourquoi se consument-ils: et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant (1); pour obtenir une couronne périssable; et encore sont - ils assurés de l'obtenir? Combien courent et s'efforcent en vain! Et nous, qui pouvons aspirer à une couronne immortelle, que faisons-nous, que souf-frons-nous pour l'obtenir? Eufans de lumière, jusqu'à quand nous laisserons-nous condamner par les enfans de ténèbres? Ils mettent tout en œuvre pour des biens incertains, faux et trompeurs; et nous, destinés à des biens suprêmes, à des biens immortels, nous négligeons de nous en assurer la possession; nous nous exposons sans

disent-ils, et quelle voix Que n'ont pas fait et sourendre dignes de cette couns vivant dans le sein de la c, les autres livrés à toutes itence; ceux-ci ensevelis les antres et les cavernes: es échafauds et au milieu timant heureux de souffrir se en vue des récompenses spéroient-ils un autre ciel autres espérances? Ne suise fin et le même bonheur?

ériter 🧎 êmes, que ne font-ils pas piens fragiles et périssables! se consumer de travaux , de point de soins qu'ils ne rts qu'ils ne fassent, point entent pour élever l'édifice ues jours , à travers les péifrages ; rien ne les arrête . après quoi courent-ils, et nt-ils: et illi quidem ut corpiant (1); pour obtenir une et encore sont - ils assures courent et s'efforcent en uvons aspirer à une coufaisons - nous, que souienir? Enfans de lumière, isserons-nous condamner bres? Ils mettent tout en incertains, faux et tromnés à des biens suprêmes, , nous négligeons de nous 1 ; nous nous exposons sans XXXIII\* LECTURE.

365

cesse au danger d'en être privés à jamais. Où est noire foi?

Appelé à un tel bonheur, que fais - je sur la terre, si je ne pense, si je ne travaille pas à mériter le ciel? Pourquoi suis-je en cette vie, que pour me préparer à une vie immortelle? Je sais que tout ce qu'il y a dans le monde finira un jour; que Dien a créé un nouveau ciel et une nouvelle terre pour être à jamais le séjour des élus. Je sais qu'ici bas nous n'avons point de cité permanente: Non ha bemus hie manentem civitaten (1).

Ne nous considérons donc en ce monde que comme autant d'exilés qui aspirent à leur retour dans la céleste patrie : sed futuram inquirimus.

#### SECOND POINT.

Quelle sera la joie d'une ame au moment où elle entrera dans le ciel! Quel moment! quels transports! Me voilà enfin assurée de mon sort, arrivée au terme de mes désirs, fixée à jamais dans la possession du souverain bien. Je suis avec mon Dieu, je jouis de mon Dieu; éternellement je vivrai , je régnerai dans son sein avec les élus. Enfin les voila passés, ces jours de nuages, ces jours de combats. Il a fallu, pendant quelques années, gémir, souffrir, se faire violence. O peines ! ô combats! ô souffrances! que vous êtes abondamment récompensés! Dieu des miséricordes! qu'il m'est doux d'être avec vous! je jouis de votre présence, rien ne sera jameis capable de m'en séparer. Cette scule pensée, ce premier moment d'assurance et de joie, ne sera-t-il pas capable de dédommager une ame des peines, des épreuves de toute sa vie, et de l'engager à s'écrier avec l'Apôtre : Non sunt condignæ passiones hujus temporis ad futuram gloriam quæ revelabitur in nobis (2)? Non, toutes les (1) Heb. 13. - (2) Rome S.

peines de la vie ne sont rien en comparaison de la gloire dont elles doivent être suivies et récom-

O sainte Sion! céleste Jérusalem! aurai-je moimême le bonheur d'entrer un jour dans ton sein? mon partage sera-t-il un jour celui des élus?

Ali! si jamais je suis introduit dans cette céleste patrie, que penserai-je de toutes les vanités, de toutes les illusions, de tout le néant de ce monde? Que je me saurai bon gré d'avoir été fidèle à la loi du Seigneur! qu'il me sera doux d'avoir souffert quelque chose sur la terre pour mériter une éternité de bonheur ! qu'il me sera consolant de m'être séparé de la foule, d'avoir marché dans la voie étroite qui m'a conduit à cet heureux terme! qu'il sera glorieux pour moi d'être associé à jamais avec les amis de Dieu, de chanter le cantique éternel de louanges, d'entrer dans le concert des esprits bienheureux! Aspirons, ô mon ame! à ces biens célestes; élevons-nous vers la région des vivans; nourrissons-nous de cette pensée du ciel durant cette vie : elle nous procurera les plus doux avantages pour l'autre.

1º Elle sera pour nous un moyen salutaire de nous détacher de tous les biens de ce monde : biens fragires, biens faux, biens trompeurs, qu'êtesvous en comparaison des biens solides, des biens immenses que le ciel nous présente? Méritez-vous le nom de biens? de quels maux n'êtes-vous pas la source funeste! Non je ne connois, je ne désire de biens que ceux qui sont éternels. Tout ce

qui passe n'est rien à mes yeux.

2º Moyen salutaire pour nous consoler dans toutes les peines et les afflictions de la vie. Elles finiront un jour, et leur récompense sera éternelle. Quelques jours de souffrances qui nous procurent un bonheur durable sont une grace et un avanJérusalem! aurai- je moir un jour dans ton sein? jour celui des élus? introduit dans cette céi-je de toutes les vanités, de tout le néant de ce i bon gré d'avoir été fi-! qu'il me sera doux d'aose sur la terre pour méheur I qu'il me sera conde la foule, d'avoir marqui m'a conduit à cet heuglorieux pour moi d'être amis de Dien, de chanter ouanges, d'entrer datis le enheureux! Aspirons, ô élestes ; élevons-nous vers nourrissons-nous de cette ette vie : elle nous procutages pour l'autre.

ous un moyen salutaire de s biens de ce monde: biens biens trompeurs, qu'êteses biens solides, des biens us présente? Méritez-vous pas i je ne connois, je ne déqui sont éternels. Tout ce nes yeux.

pour nous consoler dans Hictions de lavie. Elles finirécompense sera éternelle. irances qui nous procurent ont une grâce et un avanXXXIII LECTURE.

367

tage pour nous. Combien de saints ne devront leur salut qu'à leurs afflictions, et leur couronne qu'à leurs combats! Sans les croix ils auroient été éternellement malheureux.

3º Moyen efficace pour résister aux tentations, pour réprimer les passions, en peusant qu'au moment où nous viendrions à succomber et à nous satisfaire, nous pourrions être enlevés de ce monde, et qu'un moment funeste de plaisir pourroit nous priver d'une éternité de bonheur.

4° Moyen assuré pour nous adoucir les rigneurs de la mort. Si, comme nous l'espérons,
elle doit être suivie d'une éternité bienheureuse,
devons-nous tant la craindre et nous en alarmer?
Si, en soriant de ce lieu d'exil, le ciel devient notre
véritable patrie, quittons cet exil sans regret et
sans peine. Nous ne faisons qu'y souffrir, y génir, y offenser Dieu; la mort nous conduit au
port du salut. Offrons à Pieu notre sacrifice,
espérons de sa miséricorde qu'il voudra bien
l'adoucir par sa grâce.

Elevons-nous donc à cette grande pensée du bonheur qui nous est destiné; souvent rappelée, souvent méditée, elle nous fera soupirer après ces biens ineffables; elle nous engagera à nous y préparer : elle nous y préparera elle-mêr,; la grace qui nous l'inspire sera le gage de la gloire qu'elle nous aunonce. Nous n'avons que trop vécu pour la terre, il est temps que le ciel attire tous nos regards; il doit être le terme de tous nos désirs.

#### PRIÈRE.

Vou: m'avez fait pour le ciel, ô mon Dieu! mon âme est créée pour vous possèder à jamais; ne permettez pas que je me rende indigne de ce bouheur, et que les faux biens de la terre m'égarent jamais de la voie du ciel où vous m'appelez.

O sainte Sion! glorier-se cité de Dieu! quand viendra l'heureux our où je pourrai ent :: lans ton sein? Quando veniam et appare-lo.? (i) Dans cette al. :-les 'es jours sont pour moi des années a, les années ont la durée des ...cres; la vie m'est à charge, je no vis plus que de cette douce espérance: Lætatus sum in his quæ dieta suns mili (a). Nou , je n'ai de consolation et de joie que dans l'heureuse annouce de cette maison du Sujeneur, où j'espère d'être admis un jour pour y vivre à jamais: In domum Domini ibimus.

# 

## TRENTE-QUATRIÈME LECTURE.

SUR LA PERSÉVÉRANCE.

Cette lecture s'adresse à des ames qui, ayant été autrefois éloignées de Dieu par le péché, ont cu le bonheur de rentrer en grâce avec lui par la pénitence; et je dis que le motif le plus graud, le plus efficace, le plus digne de Dieu pour engager à la persévérance dans son saint service, c'est la bonté même de Dieu, et la reconnoissance éternelle que nous lui devons après ce salutaire retour.

bonte meme de Dieu, et la reconnoissance éternelle que nous lui devons après ce salutaire retour.

Je dis donc à ces ames: Qu'étiez-vous autrefois? qu'êtes-vous à présent? qu'est-ce que Dieu a fait pour vous et en votre faveur? Vous étiez dans un état de péché, de mort et de damnation, éloi-gnées, ele Dieu, ennemies de Dieu, objets de sa colèré, frappées de ses anathèmes, dignes des peines de l'infer, et pouvant être à tous les instans précipitées dans le sein d'une éternité malheureuse. Dans ce triste état, où vous ne méritiez que les effets de la justice et des vengeances de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, et de quelles grâces vous a-t-il prévenues? Il vous a rappelées avec bonté dans votre fuite, il vous a attendues avec une patience inaltérable dans votre (loir, ement, il vous a reçues avec une tendresse

www.www.www.

## IÈME LECTURE.

SÉVÉRANCE.

à des ames qui, ayant été dieu par le péché, ont cu en grâce avec lui par la le motif le plus grand , le me de Dieu pour engager on saint service, c'est la et la reconnoissance éters après ce salutaire retour. : Qu'étiez-vous autrelois ? qu'est-ce que Dieu a fait faveur? Vous étiez dans rt et de damnation, éloiies de Dieu , objets de sa s anathèmes, dignes des ouvant être à tous les inssein d'une éternité malétat, où vous ne méritiez tice et des vengeances de u a fait pour vous, et de t-il prévenues? Il vous a ans votre fuite, il vous a ence inaltérable dans votre reçues avec une tendresse 121.

ineffable dans votre retour : et pour cela que de grâces! et en cela quelle miséricorde! Mais en conséquence quel retour, quelle recomnoissance, quel amour devez-vous avoir pour Diemi-quelle adélité, quelle constance, quel attachement inviolable à son saint service! Ce seul motif de recomnoissance et d'amour envers Dieu ne doit-il pas vous attacher à jamais à lui?

Que si, après de tels bienfaits et une telle miséricorde, vous veniez encore à l'abandonner, à l'offenser, à vous armer contre lui, ne devriezvous pas vous regarder comme indignes de respirer

et de vivre? Or êtes-vous à présent? Vous devez vous regarder comme autant d'enfans prodigues, vous en avez tous les traits et toute la ressemblance. Or, pensez à cet enfant autrefois indocile, rebelle, éloigné du plus tendre des pères, mais enfin revenu à lui, reçu avec bonté, comblé de nouvelles faveurs, avant retrouvé dans le cœur de son père la place dont il s'étoit rendu si indigne. Si cet enfant, après une si grande et si ineffable bonté de la part de son père, étoit retombé dans ses premiers égaremens, avoit encore outragé, abandonné ce tendre père, avoit blessé et percé son cœur d'un nouveau glaive de douleur, ned auriezvous pas regardé comme un monstre d'ingratitude et d'horreur?

Or, voilà ce que vous seriez aux yenx de Dieu, si vous veniez encore à quitter le Seigneur, à vous éloigner de lui, à l'outrager de nouveau; en un mot, à manquer de persévérance dans son service. De quel œil devriez-vous alors vous regarder vous-mêmes? Pourriez-vous encore souteuir vos propres regards, et à quoi ne devriez-vous pas vous attendre pour l'avenir?

Car de là qu'arriveroit-il? et quelles suites ter-

ribles pourroient avoir devant Dieu votre infidélité et votre manque de persévérance!

1º Dès lors vous perdriez entièrement tous les mérites que vous auriez acquis par le passé, le fruit de tous vos travaux, de tous vos combats, de tout ce qu'il vous en a coûté pour revenir à Dieu : l'amitié de Dieu, la grâce sanctifiante, toutes vos vertus, tous vos mérites, tous les trésors que vous avez amassés, tout seroit dissipé et arraché de vos mains par le péché : vous-même réduites à un état de dépouillement, d'indigence, de misère spirituelle, et, au lieu de tous ces biens précieux, n'ayant que des trésors de colère. Triste et funeste état où vous réduiroient votre infidélité et votre rechute!

2º Par le manque de persévérance, votre état devant Dieu deviendroit pire encore que le premier, plus triste, plus déplorable, plus funeste qu'auparavant. C'est le Sauveur même qui nous le dit: Fiunt novissima illius hominis pejora prioribus (1). Le péché de rechute est bien plus grand devant Dieu, parce qu'il est commis avec plus de connoissance, plus de malice, plus d'ingratitude, après des grâces plus signalées, après des promesses plus solennelles, après des résolutions cimentées par le sang de Jésus-Christ même. Quel crime et quel malheur!

3' En manquant de persévérance, vous rendriez votre retour à Dieu bien plus difficile. Comme les maladies où l'on retombe sont plus dangereuses et plus funestes, ainsi les plaies de l'ame qui se renouvellent sont bien plus profondes et plus envenimées. Des passions qui ont pris une nouvelle force, le penchant au mal devenu plus violent, les habitudes plus enracinées, quels obstacles au retour et à la pénitence! quels efforts

(t) Matth, 12.

sie A Blieu.

evant Dieu votre infidérsévérance!

ez entièrement tous les acquis par le passé, le de tous vos combats, a coûté pour revenir à la grâce sanctifiante, vos mérites, tous les ssés, tout seroit dissipé ur le péché: vous-même uillement, d'indigence, au lieu de tous ces ue des trésors de colère, vous réduiroient votre

persévérance, votre état pire encore que le preléplorable, plus funeste 
le luveur même qui nous le 
le lus hominis pejora priohute est bien plus grand 
est commis avec plus de 
lice, plus d'ingratitude, 
gnalées, après des prola après des résolutions 
ésus-Christ même. Quel

ersévérance, vous renieu bien plus difficile. Fon retombe sont plus tes, ainsi les plaies de sont bien plus profondes assions qui ont pris une ant au mal devenu plus s enracinées, quels obspénitence! quels efforts



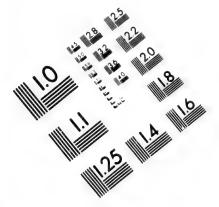



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadian de microreproductions historiques



(C) 1983



redoublés, quels sacrifices généreux ne demanderoient-ils pas! en seriez-vous capables? et si avec moins d'obstacle vous ne vous êtes point soutenues, que deviendriez-vous quand les obstacles seroient malheureusement multipliés, et vos forces sensiblement affoiblies?

Vons auriez à craindre que Dien ne retirat ses grâces, du moins ses grâces privilégiées et choisies, dont il vous avoit si abondamment favorisées. Car enfin un père cruellement outragé par un fils ingrat et dénaturé sera-t-il bien porté à le prévenir et à lui ouvrir son cœur? Un ami indignement traité, déshonoré, fera t-il aisément les premières avances pour la réconciliation? Un roi abandonné et trahi comblera-t-il de ses faveurs signalées un sujet rebelle dont il auroit beaucoup à se plaindre? Dieu est votre roi, votre ami, votre père; si vous étiez assez malheureuses pour l'offenser et l'outrager encore, surtout après qu'il vous a rendu La tendresse et son cœur, devriez-vous vous at-tendre à ses grâces de prédilection et de choix? Ne devriez-vous pas craindre, au contraire, qu'il ne les retirat, de peur d'une nouvelle profanation et d'un nouvel abus?

5° J'ajoute même en tremblant que, par le défaut de persévérance, vous rendriez en quelque manière suspectes votre pénitence et votre conversion. Je sais bien que la grâce ne rend pas impeccable, et qu'après une conversion, même sincère, on peut retomber; que la rechute n'est point une marque assurée d'une fausse pénitence, je le sais; et à Dieu ne plaise que je veuille jeter le trouble et la terreur dans les ames; mais toujours est-il vrai de dire que les rechutes donnent quelque sujet de craindre pour les pénitences passées, surtout quand ces rechutes sont promptes, sont fréquentes, sont plus réfléchies.

Or, n'y eût-il sur ce point que la moindre crainte, le moindre soupçon, n'en est-ce pas assez pour faire souverainement redouter la rechute dans le péché, et par là même, pour nous engager à une sainte persévérance dans la grâce, de peur de nous exposer à ces tristes retours?

Il y a plus encore ; et pour augmenter le désir, le soin d'une sainte persévérance, surtout par le juste motif d'amour et de reconnoissance envers Pieu, vous devez vous considérer, en quelque l'effet des bontés de Dieu. Il est bien constant qu'une personne qui nous empêcheroit de tomber dans un abime nous feroit un plus grand bien que si elle nous en retiroit après que nous y serions tombés. Voilà ce que Dieu a fait pour vous. Par vo tre péché vous aviez mérité l'enfer; Dieu, en vous empéchant d'y tomber, a plus fait pour vous que s'il vous en avoit retirées après vous y avoir précipiiées. Or, quel retour, quelle reconnoissance, quel amour devez-vous avoir pour lui! et comment lui marquer cette reconnoissance et cet amour, autrement que par une fidélité inviolable, une persévérance constante dans son saint service? Et que seroit ce si une personne à qui on auroit sauve la ie, en la retirant du précipice, ou en l'empêchant ty tomber, se tournoit contre son bienfaiteur qui l'auroit sauvée ; si elle l'outrageoit et s'élevoit contre lui? Voilà quelle seroit l'horreur de votre conduite envers Dieu, si, miséricordieusement prévenues et sauvées par sa grâce, vous veniez l'offenser de nouveau, à tourner contre lui les bienfaits mêmes dont il vous auroit prévenues et combiées.

Si de pareils motifs trouvent vos cœurs capables de sentimens, ne doivent-ils pas vous entager à une sainte et inviolable persévérance dans

TEE A DIEU. point que la moindre upçon, n'en est-ce pas ainement redouter la repar là même, pour nous rsévérance dans la grâce, à ces tristes retours? pour augmenter le désir, sévérance, surtout par le de reconnoissance envers

s considérer, en quelque ons arrachés de l'enfer par ieu. Il est bien constant us empêcheroit de tomber oit un plus grand bien que après que nous y serions eu a fait pour vous. Par vo érité l'enler ; Dieu , en vous , a plus fait pour vous que s après vous y avoir précipiquelle reconnoissance, quel r pour lui! et comment lui issance et cet amour, autreité inviolable, une persevéson saint service? Et que ne à qui on auroit sauvé la récipice, ou en l'empêchant poit contre son bienfaiteur elle l'outrageoit et s'élevoit le seroit l'horreur de votre

s trouvent vos cœurs capaie doivent-ils pas vous eninviolable persévérance dans

, si, miséricordicusement

par sa gràce, vous veniez

u, à tourner contre lui les

il vous auroit prévenues et

son service, vous attacher pour toujours à lui, vous determiner à perdre mille fois la vie plutôt que de l'abandonner? Après tout, vous le savez, ce ne sont pas les commencemens, c'est la fin qui décide. Celui-là scul sera sauvé, qui aura persévéré jusqu'à la fin : Qui perseveraverit usque in finem , hic salvus erit (1).

#### MÉDITATION

Sur les moyens de persévérer dans le bien.

JE le comprends, & mon Dieu, mon Sauveur, mon souverain bienfaiteur! tous les motifs m'engagent à une sainte persévérance dans votre service. Vous avez déployé sur moi toute l'étendue de vos grandes miséricordes. De ma part, je ne désire rien tant que de m'attacher pour toujours a vous, et de prendre pour cela tous les moyens qui dépendront de moi, de ma fidélité, de mes soins, de ma vigilance. Voici en particulier ceux que je suis résolu d'employer et de consacrer à la reconnoissance que je vous dois. Eclairez-moi dans mes vues, soutenez-moi dans mes résolutions, aidez-moi à remplir mon engagement.

Le premier moyen que j'emploîrai, ce sera la prière. Je sais que la persévérance est un don , un don des plus précieux qui soient puisés dans les trésors de vos graces: personne ne peut la mériter dignement; tous doivent la demander ardemment. le vous la demanderai tous les jours de ma vie, je vous la demande dans ce moment même dans toute l'étendue de mes sentimens. C'est une grâce que je ne puis recevoir que de vos mains, accordez-la à mon humble prière. Vous m'ordonnez (1) Matth. 17.

vous-même de vous la demander : c'est une marque que vous désirez plus ardemment de me l'accorder, que moi-même de l'obtenir. Je la regarderai comme la plus grande des grâces, le plus précieux des trésors, le bonheur qui me prépare un bonheur suprême. Exaucez ma prière, vous comblerez mes désirs.

Deuxième moyen. Je ferai les réflexions les plus sérieuses et les plus solides pour m'animer à la persévérance; je me dirai à moi-même; Les motifs qui m'ont engagé à me donner à Dieu, à revenir à Dieu, ne sont-ils pas toujours les mêmes? Le Dieu que je sers n'est-il pas toujours également grand, également bon, également saint et parfait, également digne de mon cœur et de mes hommages? L'évangtle que je prosesse n'est-il pas toujours la loi sainte, la règle assurée qui doit m'éclairer et me conduire jusqu'à la fin? Les grandes vérités qui m'ont touché, ont-elles changé? Les ombres de la mort qui m'environnent sans cesse, les terreurs d'un jugement redoutable où je puis être appelé à tous les instans, une éternité de bonheur ou de malheur, où je dois un jour aboutir, tous ces grands objets ne doivent-ils pas être toujours présens à mes yeux, et diriger constamment tous mes pas dans les voies du salut? J'espère que des réflexions si solides m'affermiront dans le bien, et m'armeront contre ma foiblesse et mon inconstance : Memorare novissima tua (1).

Troisième moyen. La vigilance sur moi, sur mes sens, sur mon cœur, sur mes mauvais penchans, sur mes passions malheureuses, sur toutes mes démarches, sur toutes les actions de ma vie, sur les illusions, les tentations du démon, de peur que cet ange de ténèbres ne se déguise en

(1) Eccles. 7.

e ferai les réflexions les plus solides pour m'animer à la lirai à moi-même : Les moà me donner à Dieu, à re--ils pas toujours les mêmes? n'est-il pas toujours égalent bon, également saint et me de mon cœur et de mes e que je professe n'est-il pas , la règle assurée qui doit uire jusqu'à la fin? Les grantouché, out-elles changé? ort qui m'environnent sans un jugement redoutable où ous les instans, une éternité alheur, où je dois un jour nds objets ne doivent-ils pas à mes yeux, et diriger consas dans les voies du salut? exions si solides m'affermim'armeront contre ma foistance : Memorare novissima

La vigilance sur moi, sur œur, sur mes mauvais penns malheureuses, sur toutes toutes les actions de ma vie, tentations du démon, de ténèbres ne se déguise en XXXIV' LECTURE.

355

ange de lumière. Je sais que j'ai tout à craindre de moi, des ennemis de mon salut; sans une attention continuelle sur moi, je serai dans un continuel danger de perdre la grâce de mon Dieu et de me perdre moi-même à jamais. Sainte vigilance, vous ouvrirez sans cesse mes yeux sur tous ces dangers; et à la faveur de vos divines lumières, je tacherai d'éviter les piéges qui me sont tendus de toutes parts pour me perdre : Vigilate et

orale (1)

Quatrième moyen. La fuite des occasions. Ce moyen est absolument et indispensablement nécessaire pour moi. Une triste expérience a dû me faire connoître, me faire craindre ma propre foiblesse. Oui, mon Dieu, je le comprends, je le seus, je le vois; malgre toutes mes promesses, mes résolutions, mes propos, si je m'expose à l'occasion, l'occasion me perdra; parce que, d'une part , l'occasion me présentera toujours les mêmes objets; et de l'autre, j'aurai toujours dans moi le même fonds de misères. Ainsi les mêmes objets teront à peu près les mêmes impressions, et les mêmes impressions me précipiteront dans les mêmes malheurs. Oui, fussions-nous aussi sages que Salomon, aussi forts que Samson, dans l'occasion nous succomberons. Hélas! les plus fortes colonnes ont été ébranlées. Tremblons pour nous, foioles et timides roseaux; et soyons assures que, surtout dans certaines occasions, il n'est que la uite qui puisse soutenir et mettre à couvert du langer : Qui amat periculum , peribit in illo (2).

Cinquieme moyen de persévérance. Me mettre au-dessus des jugemens, des discours, des mépris du monde. Funeste respect humain, à combien d'ames n'as-tu pas fait faire un déplorable naurage! A certains momens où la grâce parle au

(1) Matth. 26. - (2) Eccles. 23.

cœur, on regarde le monde d'un œil de mépris; on dit avec l'Apôtre dans l'abondance de son cœur, que ni les discours, ni les railleries, ni les persécutions du monde, ni toutes les créatures conjurées ensemble ne pourront nous arracher à la grâce: Certus sum (1). Hélas! il n'est pas nécessaire que toutes les créatures se liguent contre moi; un mot, une raillerie, un rien, c'en est souvent assez pour arrêter, pour ébranler tous mes projets de salut. Monde pervers, jusqu'à quand, par de fausses terreurs, ébranleras-tu la confiance des cufans de Dieu? Adorable Sauveur, vous l'avez dit: si quelqu'un rougit de moi devant le monde, je rougirai moi-même de lui devant mon père céleste. Le monde est votre ennemi: puis-je ne pas m'en défier et ne le pas craindre?

Sixième moyen. La fréquentation des sacremens. Oui, mon Dieu, c'est là la source salutaire où j'irai puiser les forces qui me sont nécessaires. C'est l'unique moyen, ou du moins le moyen le plus efficace pour me soutenir. Si on se néglige en ce point, on risque de se démentir en tout. On attend d'un jour à l'autre, d'un mois à un autre : plus on diffère, plus on veut différer; et quand on a différé un certain temps, on ne peut presque plus se déterminer. En attendant, privé de ce secours, et livré à sa propre foiblesse, on en éprouve bientôt les tristes effets. La ferveur se ralentit, la vigilance sur soi diminue, les mauvaises inclinations se réveillent; et s'il survient quelque occasion malheureuse, on est en danger de tomber dans qu'ique nouvel abîme, pour ne s'en relever peut-être jamais. O mon âme! ne vous éloignez plus de ces sources de salut et de vie, de peur de vous priver des secours que la grace vous y prépare, et de vous livrer comme sans dé-

<sup>(</sup>i) Rom. 8.

EE A DIEU. nde d'un æil de mépris ; ns l'abondance de son s , ni les railleries , ni les , ni toutes les créatures ourront nous arracher à ). Hélas! il n'est pas néréatures se liguent contre llerie, un rien, c'en est êter, pour ébranler tous Monde pervers, jusqu'à terreurs, ébranleras-tu la Dieu? Adorable Sauveur, qu'un rougit de moi devant i moi-même de lui devant monde est votre ennemi : éfier et ne le pas craindre? réquentation des sacremens. st la la source salutaire où es qui me sont nécessaires. , ou du moins le moyen le ne soutenir. Si on se néglige que de se démentir en tout. à l'autre, d'un mois à un au-, plus on veut différer; et in certain temps, on ne peut erminer. En attendant, privé vré à sa propre foiblesse, on les tristes effets. La ferveur nnce sur soi diminue, les mause réveillent; et s'il survient aalheureuse, on est en danger relque nouvel abîme, pour ne re jamais. O mon âme! ne vous es sources de salut et de vie,

river des secours que la grâce de vous livrer comme sans défense, aux ennemis conjurés contre vous. Nourrissez-vous de ce pain de vie, du pain même des auges, si vous voulez vivre de la vie de Dieu.

Septième moyen. La dévotion à Marie, à la reine des anges. O mon ame! comment pourriez-vous jamais manquer à ce doux sentiment de confiance envers la plus tendre des mères? vous en avez si souvent éprouvé les salutaires effets! Or, si jamais vous avez eu besoin de réclamer sa puissante protection auprès de Dieu; n'est-ce pas surtout pour obtenir par son intercession la grâce des grâces, celle d'une sainte persévérance jusqu'à la fin? Demandez-la tous les jours de votre vie; demandezla à cette tendre et divine mère avec la vive instance, et dans toute l'ardeur dont vos sentimens sont capables; elle vous ouvrira les entrailles de sa miséricorde, elle vous tendra une main secourable, elle vous obtiendra l'abondance des secours célestes. Animée des sentimens de cette confiance, des ce moment même donnez-lui-en des marques ; demandez par son intercession cette sainte persévérance qui fait l'objet de vos réflexions et de vos désirs.

#### PRIÈRE à la sainte Vierge pour demander la grâce de la persévérance.

J'at recours à vous, Vierge sainte, pour obtenir la plus grande, la plus précieuse des grâces; celle d'où dépendent mon sort et mos salut éternel, la grâce d'une sainte persévérance. Souvenez-vous, divine mère, que jamais il n'est arrivé, dans le cours des siècles, qu'aucun de ceux qui ont implore votre protection ait été abandonné, et l'ait implorée inutilement ; je l'implore en ce moment dans toute l'étendue de mon ceur. En vain m'auriez-vous obtenu tant d'autres grâces, si je venois à être privé de celle de la persévérance. Toutes les autres n'auroient servi qu'à me rendre plus coupable dans le temps, par le peu d'usage que j'en aurois fait, et plus malheureux dans l'éternité, par la peine qu'il m'en faudroit subir. Accordez-moi donc cette grâce ineflable qui couronnera toutes les autres grâces, et m'obtiendra enfin la couronne de gloire. Ainsi soit-il.

#### CONSIDÉRATION.

Sur les visites de Dieu dans les ames, ou sur les différens états où les ames peuvent se trouver.

Dans la vie intérieure, il y a des temps de douce consolation, des temps de pénibles épreuves. Dieu conduit les ames tantôt sur le Thabor, et tantôt sur le Calvaire. Dans l'ordre de la grâce comme dans l'ordre de la nature, il y a des jours et des nuits; des jours aereins et des nuits obcures; c'est-à-dire, que Dieu prépare à ces ames, ou des visites qui les consolent, ou des épreuves qui les affligent. Il importe extrèmement de savoir comment on doit se comporter dans ces différens temps, pour entrer dans les vues de Dieu, et ne point contrister l'Esprit saint dans nos cœurs.

Que faut-il faire dans le temps des douceurs et

des consolations?

Que faut-il faire dans le temps des peines et des épreuves? Quels fruits tirer des unes et des autres?

#### PREMIER POINT.

Il y a des temps de douceurs et de consolations. Jours sereins et trauquilles, où le soleil de justice brille dans tout son éclat; où il ne répand dans les ames que des influences bienfaisantes et des rosées salutaires; où dans la prière, dans les communions, dans les communications avec Dieu, on goûte toutes les delices de la manne céleste; où l'on est tout ardeur, tout zèle et tout feu; où transporté sur le Thabor, on diroit volontiers avec le prince des Apôtres: Seigneur, il est bon d'être ici, fixons-y notre séjour. il y a des tempa de douce de pénibles épreuves. Dien sur le Thabor, et tantôt ordre de la grâce comme re, il y a des jours et des ns et des nuits obcures; prépare à ces ames, ou des it, ou des épreuves qui les trêmement de savoir comporter dans ces différens ns les vues de Dieu, et ne it saint dans nos cœurs. is le temps des douceurs et

s le temps des peines et d**es** s tirer des unes et des au-

ER POINT.

e douceurs et de consolatranquilles, où le soleil de t son éclat; où il ne répand influences bienfaisantes et où dans la prière, dans les communications avec Dieu, lelices de la manne céleste; ar, tout zèle et tout feu; où abor, on diroit volontiers ôtres: Seigneur, il est bon otre séjour. XXXIV" LECTURE.

379

Ce n'est point la ce que le Seigneur se propose dans ces jours de bénédictions, dans ces temps de visites si consolantes.

Considérons ce qu'ils sont dans la vue de Dieu, ce qu'ils doivent être par notre fidélité, ce qu'ils pourroient devenir par notre manque de correspondance. Quelle matière à nos réflexions l

1° Ce qu'ils sont dans les vues de Dieu, et ce qu'il s'y propose pour sa gloire et pour notre salut.

Dicu s'y propose de nous donner une idée de sa gloire, de ses grandeurs, de sa magnificence, de sa bonté, de ses perfections adorables.

Dieu s'y propose de nous attirer toujours plus à lui par l'attrait de ses dons, par l'onction de ses grâces, et la douceur de son saint service; d'engager, de fixer nos cœurs, et de nous affermir dans l'amour de la pratique du bien.

Dien s'y propose peut-être de nous préparer à quelque grand sacrifice, à quelque humiliation, à quelque grande épreuve; il nous prépare au combat, et nous arme contre la tempête qui va s'élever. Ce sont ici comme les années d'abondance dans l'Egypte; une triste disette va bientôt succéder.

Ainsi, loin de nous endormir dans le calme, tenons-nous prêts, disposons-nous à combattre et à soutenir les épreuves quand le temps en sera venu.

2º Temps des visites consolantes: ce qu'ils doivent être par notre fidélité; un temps de reconnoissance et d'actions de grâces envers Dieu; un temps d'humilité et de défiance de nous-mêmes; un temps de vigilance et d'attention sur notre cœur et nos sentimens; c'est-à-dire, un temps de moisson et de récolte pour les jours d'indigence et de privation.

Rappelons le triste exemple des vierges folles. qui, faute de vigilance, sont surprises à la venue de l'époux, et par la même exclues du festin qui

étoit préparé. 3º Temps des visites consolantes : ce qu'ils peuvent devenir par notre manque de correspondance. Oui, ce temps de visite, si saint en luimême, si précieux dans les vues de Dieu, si salutaire dans ses effets, peut, par notre faute et notre négligence, devenir un temps d'illusions, un temps de tentations, un temps d'orgueil, d'amour-propre, et en conséquence un temps de

dangers et de chutes,

Un temps d'illusions : l'ange de ténèbres peut se transformer en ange de lumière; tout esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Il faut prendre garde alors de former des résolutions extraordinaires ; de prendre des déterminations qui tirent à conséquence. On peut s'engager mal à propos, prendre l'ombre pour la lumière, prendre un détour qui égare pour un chemin qui conduit au terme. Il est de la sagesse de ne rien faire de soi-même et sans conseil; tout avec prudence et maturité. Combien d'ames se sont ainsi égarées en présumant trop de leurs forces, et en comptant trop sur leurs dispositions présentes!

Le temps des visites consolantes peut devenir un temps de tentations. Le démon nous trouvant alors moins sur nos gardes, peut profiter du manque de vigilance, et nous prendre comme au dépourvu; dans un mauvais moment, nous éloigner pour bien des années; par un seul coup nous faire bien des plaies dangereuses; et après quelques instans de douceurs trompeuses, nous

faire verser bien des larmes amères.

Il peut devenir un temps d'orgueil et de vanité. On se complaît dans son état, on nourrit son consolantes : ce qu'ils manque de corresponle visite , si saint en luiles vues de Dieu , si sapeut , par notre faute et iir un temps d'illusions , s , un temps d'orgueil , conséquence un temps de

: l'ange de ténèbres peut e de lumière; tout esprit eu. Il faut prendre garde solutions extraordinaires; nations qui tirent à couséger mal à propos, prendre re, prendre un détour qui i qui conduit au terme. Il e rien faire de soi-même et ec prudence et maturité, nt ainsi égarées en présurces, et en comptant trop présentes!

es consolantes peut devenir es consolantes peut devenir s. Le démon nons trouvant gardes, peut profiter du et nous prendre comme au auvais moment, nous éloiannées; par un seul coup laies dangereuses; et après louceurs trompeuses, nous armes amères.

irmes ameres. temps d'orgueil et de vanité. s son état, on nourrit son XXXIV? LECTURE.

381

amour-propre, on s'approprie les dons de Dieu, et par là en en abuse, on les pervertit.

C'est comme une épouse à qui un époux a donné des joyanx précieux; elle en fait son ornement, sa parure; elle s'en sert pour se jeter dans le monde, pour attirer les regards et les cœurs. Epouse ingrate, imprudente, hélas! peutêtre bientôt infidèle. Ins de pareilles dispositions, est-on bien éloigné du danger, et ne marchet-on pas sur le bord de l'abîme? Qui stat, videat ne cadat (1). Le sage l'a dit, et on doit se le dire souvent à soi-même, que celui qui est debout prenne garde de tomber.

Que faut-il donc faire dans ce temps de visites consolantes pour éviter ces malheurs et entrer dans les vues de Dieu?

1° Il faut nous humilier devant le Seigneur, et nous croire absolument indignes de ses dons; penser que, s'il nous en favorise, c'est par un pur effet de sa bonté; c'est pour nous soutenir dans notre foiblesse, de peur que nous ne succombions. Prenons conseil, il nous est nécessaire.

2º Il faut prendre garde de trop s'attacher à ces dons de Dieu, de les goûter et de s'y complaire. Il faut au contraire, les rapporter tous à Dieu, comme à leur principe et leur fin, nous en regarder comme les simples dépositaires, et surtout marcher, tandis que nous avons la lumière, de peur que les ténèbres ne viennent nous surprendre.

3º Il faut nous attendre que ces temps heureux, ces jours consolans, ne dureront pas; nous attendre à la privation, être bien assurés qu'après les lumières viendront les tenèbres, après la sérénité, les nuages; qu'au calme succéderont les

(1) Cor. 10:

orages et les tempêtes. Préparons-nous donc, ou plutôt tenons-nous toujours prêts; l'ennemi du salut tourne sans cesse autour de nous pour chercher une proie et la dévorer. Faisons donc des provisions, et ne dissipons pas les trésors que Dieu

nous présente.

Cependant il ne faut pas faire de provisions dans un esprit de défiance ou de propriété, qui mette comme en réserve les dons de Dieu. La manne réservée pour le lendemain dégénéreroit en pourriture. Faisons des provisions, non d'abondance et de propriété, mais des provisions d'humilité, des provisions de vigilance, des provisions de résignation, d'abandon entre les mains de Dieu; soyons reconnoissan., Dieu sera libéral.

#### SECOND POINT.

Comme dans le service de Dieu il y a des jours sereins, il y a aussi des jours de mages, des jours d'épreuves et de combats. Les prières ne sont plus que sécheresses, les consolations ont disparu, les doux entretiens avec Dieu ne présentent plus leurs attraits, la source des communications intimes paroît tarie; le temps des orages et des tempêtes s'est élevé; les tentations en foule viennent as saillir de toutes parts.

A cette vue, une ame autresois nourrie de lait et de miel s'étonne et se trouble, s'alarme, croit tout perdu; et, comme au milieu d'une mer orageuse, s'écrie en tremblant: Salva nos, Domine, perimus (1), Sauvez-nous, Seigneur, nous allons périr: heureuse encore, dans cet état, de recourir à Dieu, et de ne pas se livrer à elle-même et à ses

alarmes

Quels sont les desseins de Dieu dans ces visites pénibles? et que devons-nous faire pour entrer dans ses vues? Dieu veut nous éprouver, nous pu-

(1) Matth. 8.

réparons-nous donc, ou ours prêts ; l'ennemi du atour de nous pour chervorer. Faisons donc des ns pas les trésors que Dieu

t pas faire de provisions nce ou de propriété, qui ve les dons de Dieu. La lendemain dégénéreroit en es provisions, non d'abonmais des provisions d'hude vigilance, des provisions andon entre les mains de oissat..., Dieu sera libéral.

OND POINT.

rvice de Dieu il y a des jours es jours de nuages , des jours bats. Les prières ne sont plus consolations ont disparu, les ec Dieu ne présentent plus urce des communications ine temps des orages et des temtentations en foule viennent as

s. me autrefois nourrie de lait et se trouble, s'alarme, croit tout u milieu d'une mer orageuse, it : Salva nos, Domine, perius, Seigneur, nous allons pée, dans cet état, de recourir à se livrer à elle-même et à ses

esseins de Dieu dans ces visites levons-nous faire pour entrer i veut nous éprouver, nous purifier, no fortifier, peut-être nous punir, peutêtre nous préparer par l'humiliation, à quelque grande grace, à quelque nouvelle faveur. Adorons ses desseins, ils ne tendent qu'à notre bonheur et ne demandent que notre correspondance.

1º Dieu veut nous éprouver et voir si nous sommes capables de sacrifice. Souvent tranquilles au pied de ses autels, nous lui avons fait les plus grandes protestations de fidélité; nous nous sommes crus capables de tout pour sa gloire et son saint amour. Il veut voir si les effets répondront aux paroles, si c'étoit la bouche ou le cœur qui parloit. Saint Pierre, hors de combat, étoit généreux; à la première attaque, il succombe : son infidélité fut bientôt lavée dans ses larmes.

2º Dieu veut nous purifier. Quelque sainte que soit une ame, elle éprouve toujours dans elle bien des misères. Les plus parfaits ont toujours bien des imperfections. Combien de fautes, d'infidélités, de résistances à la grâce! combien de tiédeurs, de langueurs, de négligences dans le ser-vice d'un Dieu si saint! Hélas! le juste même pèche sept fois le jour, que sera-ce de nous? Or ce sont ces fautes, ces infidélités, ces tiédeurs que Dieu veut nous faire expier par les épreuves où il nous met, par les combats où il nous engage, par les peines intérieures dont il permet que nous soyons affligés. Par là il lave les taches de nos ames L'or se purifie dans le feu; ainsi les ames se purifient dans le feu de la tribulation, qui leur rend toute leur beauté et tout leur éclat.

3º Par les épreuves Dieu veut nous fortifier. L'arbre planté dans une terre féconde, en un lieu éminent, est exposé à l'agitation et aux secousses des vents; s'il résiste, il se fortifie et prend des racines plus profondes et plus assurées ; telest l'effet des épreuves à l'égard de l'ame. Plantée dans une

terre favorable, élevée à un état de grâce plus spéciale, les épreuves intérieures l'afferrairont dans le bien; soit parce qu'alors Dieu lui donne plus de grâces, soit parce qu'elle-même, devenue plus attentive et plus vigilante, s'arme contre ses ennemis, et réunit toutes ses forces pour se mettre en état de défense. Quand j'éprouve ma foiblesse, disoit saint Paul, c'est alors que je trouve en moi plus de forces; parce que, dans cet état, convaincu de sa propre misère, on se réfugie dans Dieu; et que ne peut-on pas avec son secours?

4° Peut-être, par les épreuves, Dieu veut nous préparer à quelque grâce particulière, à quelque faveur spéciale dont il veut nous combler. Il commence à bien établir dans nous les fondemens de l'humilité sur lesquels doit s'élever l'édifice de

notre perfection.

Tels sont les desseins de Dieu sur nous dans les épreuves qu'il nous ménage; desseins toujours de miséricorde, de providence, de salut et de grâces; Hélas! souvent opposés aux desseins de Dieu, peu résignés à ses volontés, ennemis de notre propre bonheur, nous nous décourageons, nous nous inquiétons, nous nous laissons abattre et décourager; peut-être même nous nous plaignons et nous murmurons.

Car voilà ce qui n'arrive que trop souvent: tandis que la grâce sensible nous soutient et nous porte, tandis que les douceurs du service de Dieu se font sentir dans nos cœurs, tandis que le miel des consolations coule dans nos ames, nous mar-

chons, nous nous soutenons.

Mais du moment que le ciel s'obscurcit, que le soleil de justice semble se cacher et s'éclipser à nos yeux, nos cœurs abattus, nos ames défaillantes, ne sont plus capables de rien; nous nous arrêtons,

un état de grâce plus spéures l'affermiront dans le Dieu lui donne plus de e-même , devenue plus ats'arme contre ses ennemis, ces pour se mettre en état rouve ma foiblesse, disoit ue je trouve en moi plus de s cet état, convaincu de sa réfugie dans Dieu; et que

secours? s épreuves, Dieu veut nous ace particulière, à quelque veut nous combler. Il comdans nous les fondemens de s doit s'élever l'édifice de

ns de Dieu sur nous dans les nénage; desseins toujours de dence , de salut et de grâces . sés aux desseins de Dieu, peu és, ennemis de notre propre s décourageons, nous nous us laissons abattre et découme nous nous plaignons et

n'arrive que trop souvent : ensible nous soutient et nous douceurs du service de Dieu os cœurs , tandis que le miel le dans nos ames, nous mar-

outenons. que le ciel s'obscurcit, que le ible se cacher et s'éclipser à rs abattus, nos ames défailcapables de rien; nous nous arrêtons, arrêtons, nous reculons, nous nous mettons en danger de nous égarer.

Là-dessus on se dégoûte de la prière, on néglige ses pratiques, on manque à ses communions, et par là on éloigne la grâce, on s'expose à perdre le mérite de tout.

Que faut-il donc faire pour mettre à profit les épreuves et les rendre salutaires et méritoires?

Voici les vraies, les saintes, les solides dispositions qu'il faut prendre, avec le secours de la grâce qui nous sera toujours assurée dans tous les temps, et plus encore dans celui des épreuves.

1º Reconnoître humblement devant Dieu qu'on a bien mérité ses peines, et qu'on se les est attirées par sa faute : Peccavi.

2º S'adresser à Dieu, recourir à la prière pour implorer son secours et son assistance plus spéciale : Veni , Domine.

3º S'armer de courage et de confiance, persuadés que Dieu est alors plus près de nous que jamais. Où étiez-vous, Seigneur, s'écrioit saint Antoine, au milieu des tentations terribles dont il étoit assailli? J'étois auprès de vous, lui dit le Seigneur; et une marque que j'étois présent,

c'est que vous n'avez pas succombé. 4º Loin de se négliger, de quitter les pratiques de piété, il faut s'y aftermir, les redoubler, y être plus exact que jamais. Doit-on quitter les armes dans le temps du combat?

Sur toutes choses, dans ce temps d'épreuves, de sécheresse, de délaissement, nous unir à Jésus-Christ notre divin modèle. Il a été comme délaissé lui-même de son père céleste dans le fort de sa passion et de ses souffrances; il les offroit alors pour nous mériter les grâces et les secours dans les temps de nos afflictions et de nos combats.

Enfin, dans le temps de nuages et d'obscurité, Ame élev,

espérer des jours plus heureux; après l'hiver le printemps, après la tempête le calme, après les ténèbres l'éclat des lumières. On goûtera mieux les douceurs de la paix après les horreurs du combat.

Ainsi ont été éprouvés tous les saints; tous ont marché par cette voie semée d'épines, souvent arrosée de leurs larmes, quelquefois même inondée de leur sang. Avant que d'arriver à la terre promise, il faut avoir traversé le désert.

Lequel vaut mieux pour nous, lequel est plus salutaire pour le bien de nos ames, le temps des consolations, ou le temps des épreuves? Nous pouvons dire en général que celui que Dieu nous envoie, dès que nous en ferons un saint usage, est le meilleur pour nous. Mais ce que nous pouvons ajouter, c'est que dans le temps des épreuves il y a pour nous moins à craindre et plus à mériter; et que, dans le temps des consolations, au contraire, il y a moins à mériter et bien plus à craindre.

Encore une fois, laissons tout entre les mains de Dieu; prenons ce qu'il nous donne, recevons ce qu'il nous envoie; remettons-lui notre sort, tàchons de faire un saint usage de ce qu'il permet. S'il nous rend des visites consolantes, recevons-les avec recounoissance; s'il nous fait part des amertumes de son calice, recevons-les de sa main et dans son esprit.

Soyons fidèles à sa grâce, abandonnons-nous à sa providence, espérons tout de sa miséricorde; il sait le chemin qui doit nous conduire au bonheur; c'est à nous de le suivre sans nous arrêter: si la route est pénible, le terme nous dédommagera de toutes les peines.

PUN DE L'AMB ÉLEVÉE A DIEU.

ÉLEVÉE A DIEU.

lus heureux; après l'hiver le a tempète le calme, après les lumières. On goûtera mieux paix après les horreurs du

uvés tous les saints ; tous ont oie semée d'épines , souvent mes , quelquefois même inon-Avant que d'arriver à la terre

oir traversé le désert.

ax pour nous, lequel est plus en de nos ames, le temps des e temps des épreuves? Nous néral que celui que Dieu nous us en terons un saint usage, nous. Mais ce que nous pouque dans le temps des épreuves oins à craindre et plus à méle temps des consolations, au noins à mériter et bien plus à

, laissons tout entre les mains ce qu'il nous donne, recevons pie; remettons-lui notre sort, in saint usage de ce qu'il perd des visites consolantes, reonnoissance; s'il nous fait part son calice, recevons-les de sa sprit.

i sa grâce, abandonnons-nous pérons tout de sa miséricorde; ui doit nous conduire au bonde le suivre sans nous arrêter : énible, le terme nous dédom-

es peines.

L'AMB ÉLEVÉE A DIEU.

## L'AME PÉNITENTE,

Οt

LE NOUVEAU
PENSEZ-Y BIEN.

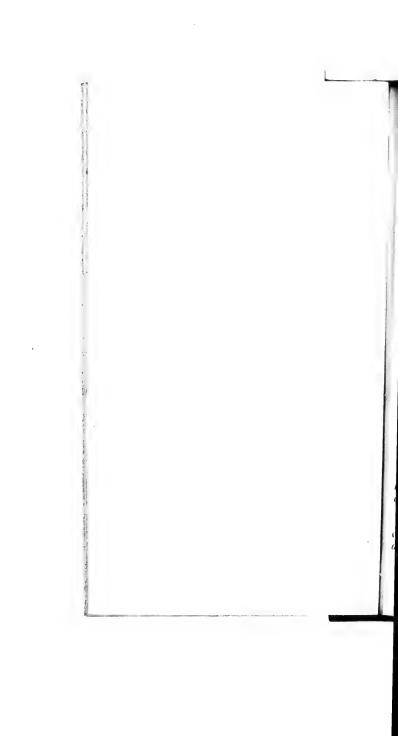

## PRÉFACE.

LE PENSEZ-Y BIEN est un petit livre qui a produit de grands fruits. Bien des personnes t ont lu si souvent, qu'elles le savent par cœur; et dès lors les grandes vérités qu'il renferme ne font plus la même impression. On a cru qu'un nouveau PENSEZ-Y BIEN, tracé à peu près sur le même modèle, pourroit en quelque manière remédier à cet inconvénient; et que ce second ouvrage, quoique bien inférieur au premier, pourroit être de quelque utilité pour le bien des ames.

Pour le lire avec plus de fruit, profitez des avis suivans.

- 1º Avant la lecture, demandez à Dieu la grâce d'en profiter.
- 2° Lisez uniquement dans la vue de vous instruire et de vous édifier.
- 3º Lisez avec attention, et arrêtez-vous quelques momens à ces mots, Pensez-y bien, surtout quand ce que vous lisez fait quelque impression sur vous.
- 4º Rappelez ensuite de temps en temps ce que vous avez lu: et, dans l'occasion, faites-en la règle de votre conduite.

i90

PRÉFACE.

Une lecture faite avec ces dispositions ne peut tre que très-utile et très-salutaire.

Cælum et terra transibunt, verba autem mea non præteribunt (1); le ciel et la terre passeront, mais mes paroles seront éternelles.

(1) 26. Matth. 24.

RÉFACE.

wec ces dispositions ne peut ès-salutaire.

nnsibunt, verba autem mea ; le ciel et la terre passeront, nt éternelles.

## L'AME PÉNITENTE,

or

# LE NOUVEAU PENSEZ-Y BIEN.

#### LES VÉRITÉS ÉTERNELLES.

Souvenez-vous de vos fins dernières, et jamais vous ne pécherez, nous dit l'Esprit saint: Memorare novissima tua; et in æternum non peccabis (1).

Il faut que la considération des vérités éternelles soit bien puissante et bien efficace, puisque, si nous les méditons sérieusement, elles nous empêcheront de jamais pécher. Mais quelles sont donc ces grandes vérités capables de faire sur nous ces impressions salutaires? Les voici: méditonsles, gravons-les à jamais dans nos cœurs.

C'er' une vérité que nous ne sommes en ce monde que pour nous sauver, et que, si nous ne sauvons pas notre ame, tout est perdu pour nous

sans ressource.

C'est une vérité qu'un seul péche mortel peut nous damner à jamais; que le péché est le seul malheur que nous ayons à craindre en ce monde, parce que c'est le seul qui peut nous rendre malheureux dans l'autre.

C'est une vérité que nous mourrons un jour, et que nous pouvons mourir à tous les instans, sans en avoir jamais un seul d'assuré: chaque moment peut être pour nous le dernier.

(1) Eccl. 7.

C'est une vérité qu'à l'instant même que nous mourrons, nous serons jugés; et que Dieu nous demandera un compte exact de toutes nos pensées, de toutes nos paroles et de toutes nos actions, qui seules nous suivront après notre vie.

C'est une vérité qu'après le temps, qui finira bientôt, viendra une éternité qui ne finira jamais; ou éternité bienheureuse, qui renfermera toutes les délices en faveur des élus; ou éternité malheureuse, qui réunira tous les tourmens sur la tête des réprouvés, sans espoir, sans consolation, à jamais sans fin.

Vérités saintes, vérités solides, vérités aussi immuables que l'éternité même de Dieu.

#### Pensez-y bien.

Ah! si ces grandes vérités étoient profondément méditées, quelles impressions feroient-elles sur pous!

Qui est-ce qui, venant à penser qu'il n'est sur la terre que pour servir Dieu et sauver son ame, passeroit sa vie dans les inutilités, les amusemens de ce monde, en perdant de vue l'unique affaire qui doit décider à jamais de son sort?

Qui est-ce qui, pendant qu'un seul péché peut le damner, pourroit jamais consentir à le commettre? et s'il l'a commis, pourroit-il demeurer un seul instant dans ce triste état, où la main de Dieu peut venir le frapper?

Qui est-ce qui, en considérant qu'il peut mourir à tous les momens, ne vivroit pas toujours en tremblant sur le bord de l'abîme?

Qui est-ce qui s'attacheroit aujourd'hui si éperdùment et si criminellement à la vie et aux biens de la vie, qui peut-être lui seront enlevés demain? Qui est-ce qui, étant assuré qu'au moment de vérités solides, vérités aussi rnité même de Dieu.

ensez-y bien.

les vérités étoient profondélles impressions feroient-elles

venant à penser qu'il n'est sur ervir Dieu et sauver son ame, ns les inutilités, les amuse-, en perdant de vue l'unique cider à jamais de son sort ? pendant qu'un seul péché peut it jamais consentir à le comcommis, pourroit-il demeurer s ce triste état, où la main de frapper?

en considérant qu'il peut mouns, ne vivroit pas toujours en ord de l'abîme?

tacheroit aujourd'hui si éperellement à la vie et aux biens tre lui seront enlevés demain? étant assuré qu'au moment de LAME PÉNITENTE.

la mort, il ira paroître devant le souverain Juge, ne : jugeroit pas sévèrement lui-même, ne se mettroit pas au-dessus des vains jugemens des hommes, ne se tiendroit pas toujours prêt à subir ce jugement redoutable de Dieu?

Qui est-ce qui, étant persuadé qu'une éternité de bonheur ou de malheur l'attend après cette vie périssable, ne donneroit pas tous ces soins pour éviter les horreurs de cette éternité malheureuse, et pour se rendre digne des délices ineffables de cette éternité de bonheur?

Qui est-ce enfin qui, méditant ces vérités saintes, ne vivroit pas, ne mourroit pas en saint?

#### Pensez-y bien.

O hommes aveugles et insensés! que faisonsnous en ce monde, si nous n'y pensons, si nous ne nous occupons de ces grands objets? Ames immortelles et créées à l'image de Dieu, souvenez-vous des premières et dernières vérités; comprenez bien, par de sérieuses réflexions, d'où vous venez et où vous allez; de qui vous avez reçu l'être, et à qui vous devez votre eœur; ee que vous avez apporté en venant au monde, et ce que vous en emporterez en sortant de ce lieu d'exil.

Y avez-vous pensé? comment y avez-vous pen-

sé? qu'at a dez-vous pour y penser (1)? O vérites saintes, vérités divines! à la lueur de votre céleste flambeau, dissipez les ténèbres qui nous aveuglent, présentez-nous à tous les instans ce que nous avons été, pur néant; ce que nous sommes, pécheurs et coupables: ce que nous serons un jour, éternellement heureux ou éternellement malheureux. Hélas ! pour nous préparer à ce dernier terme, peut-être n'avons-nous (1) Eccles.

R 5

qu'un instant : allons dans les solitudes et les déserts, nous remplir de ces grands objets, seuls digues de nous occuper, seuls capables de nous convertir. Laissons passer ce qui passe; attachons-nous à ce qui est éternel; disons à tont le reste : vous ne m'êtes rien; parce que demain pentêtre, ou vous ou moi nous ne serons plus; laissez-moi les momens qui me restent, puisque Dieu veut bien encore me les accorder. Je vous les consacre, ò mon Dieu! pour ne penser plus qu'à vous, ne m'occuper plus que de vous. Le ciel et la terre passeront; vos paroles subsisteront à jamais; gravez-les dans mon cœur; et qu'elles y demeurent gravées jusqu'au dernier soupir de ma vie. Cælum et terra transibunt (1). Je n'y ai pas pensé, j'y penserai tant que je vivrai.

#### HISTOURE

L'histoire de l'Eglise rapporte qu'un grand nombre de saints pénitens, pénétrés du néant des choses humanes, et de la grandeur des vérités éternelles, se retiroient dans les déserts pour avir le moyen de les méditer à loisir. Là, sépares les uns des autres, enfoncés dans les cavernes, et comme ensevelis dans des tombeaux, ils ne s'occupoient que de ces vérités immuables; pénétrés de cas grands sentimens, ils se livroient à toutes les austerités de la penitence, à toutes les rigueurs des macérations: les prières, les veilles, les jednes, les cilices, tons les instrumens sanglans de la pénitence, rédusoient teurs corps en servitude; pâles et défigurés, semblables à des squelettes vivans, ils ne se nourrissoient que de racines, d'herbes, ou de pâin détrempé de leurs larmes. Ainsi passoient-ils leur vie, qui n'étoit qu'une longue mort; et quand apres des 20, des 30, des 40 années, ils arrivoient au bout de leur course, encore effrayés et alarmés, ils se demandoient les uns aux autres, et s'erriorent en tremblant: Pensez-vous, hélas! pensez-vous que Dieu so laissera tourcher et fléchir; qu'il aura pitié de nos ames, qu'il nous accordera le pardon de nos pechés? Pensez-vous qu'à la mort nous puissions vouver quelque consolation, que les souverair Juge adouera la ringueur de notre jugement? Pourrons-nous enfin espèrer d'éviter les horteurs de l'éternité mailneureuse, et d'avoir un jour quelque part au bonhècue des étus? Quels sentinens l'quels exemples pour nous! L'élas! peut-être quelle condamnation contre nous! Pensez-v bien.

(1) Matth, 13,

#### ISTOIRE.

orte qu'un grand nombre de saints pées choses humannes, et de la grandeur
Lià, sépares les uns des autres, enfonme ensevelis dans des tombeaux, ils ne
és immuables; pénétrés de ces grands
toutes les austerités de la péniteure, à
rations: les prières, les veilles, les jeùtrumens sanglans de la péniteure, à
rations: les prières, les veilles, les jeùtrumens sanglans de la péniteure, rèitude; pâles et défigurés, semblables à
se nourrissoient que de racines, d'here leurs larmes. Ainsi passoient-ils leur
e mort; et quand apres des 20, des 30,
au bout de leur course, encore effrayès
ent les uns aux autres, et s'écrionent un
las! pensez-vous que Dieu se laissera
pitié de nos annes, qu'il nous accordera
ensez-vous qu'à la mort nous puissions
que le souverain Juge adauerra la
riourrons-nous enfin espèrer d'éviter les
ureuse, et d'avoir un jour quelque part
sentimens I quels exemples pour nous l
amuation contre nous! Pensez-y bien.

#### L'AME PENITENTE.

#### 395

#### RÉFLEXION.

Cos saints pénitens que nous admirons avoient-ils un autre évangule à suivre, une autre religion à pratiquer, un autre Dien à servir, une autre éternité à espèrer on à traindre? Non, sans doute; mais c'est qu'ils avoient de la foi, et nous en manquous; c'est qu'ils penment au salut du leur ame, et nous le négligeous; c'est qu'ils méitaient les grandeurs de Dieu, les horreurs du péché, l'incertifuide du moment du la mort, les abines redontables des jugemens du Dieu, les suites d'un avenir ou éternellement heureux ou éternélement malheureux, et nous craignous de nous occuper de ces grands objets; en un mot, c'est qu'ils vivoient en saints, et nous vivous en mondains.

Pensous-y tandis qu'il en est temps, que gaguons-nous à no pas y penser? Quelles consolations n'aurons-nous pas un jour d'y avoir pensé! Pensous-y, occupons-nous-en à présent, pour ne pas nous désespérer éternellement de n'y avoir pas pensé, ou plutôt pour recuellir à jamais les fruits de cette salutaire pensée.

#### 

#### LE SALUT.

JE veux me sauver. Tout le monde le dit, tout le monde le pense. On a bien raison de le dire, et plus encore de le penser : qu'avons-nous à faire en ce monde, que de nous sauver? Qu'est-ce qui nous intéresse plus en cette vie que le salut de notre ame? Pensons-y; ne pensons qu'à cela : disons-nous sans cesse : Je veux me sauver. Le salut de notre ame est la seule chose pour laquelle Dieu nous a nis au monde. Non, Dieu ne nous a point mis sur la terre pour être grands, pour être riches, pour être heureux; mais pour être saints, et pour nous sauver. Si nous ne nous sauvons pas, il auroit nieux valu pour nous n'être jamais nés. Si nous n'étions pas nés, il y auroit eu une personne de moins dans le monde; et si nous ne nous sauvons pas, il y aura un réprouvé de plus dans l'enfer.

Le salut de notre ame est la scuie chose qui peut nous donner quelque solide contentement dans la vie : les amusemens, les divertissemens, les plaisirs,

6

ne satisfont pas tonjom's notre cœur; souvent ils y répandent l'amertume des regrets et le poison des remords; un moment passé avec Dieu et donné au salut de notre ame est présérable à des années passées dans les inutilités de la vie et dans l'excès des passions.

Le salut de notre ame est la scule pensée qui pourra nous rassurer au moment de la mort. Je vaisen esprit auprès d'un homme mourant; il aura vécu dans l'abondance des trésors, dans l'éclat des homeurs, dans le sein des plaisirs: de tout cela, que lui reste-t-il à la mort? et tout cela, s'il en a abusé, que peut-il être pour lui, qu'une source de regrets et un sujet de condamnation? Malheureux! qui n'avoit qu'une chose à faire dans ce monde, et c'est la seule qu'il a négligée!

Le salut de notre ame est la seule chose dont Dieu nous l'emande compte au jugement. Vous êtes-vous sauvé? Ce n'est que sur cela que Dieu nous interrogera; et sur cela que nous aurons à répondre. Vous êtes-vous sauvé? Sans cela, en vain auriez-vous acquis des richesses immenses, vous n'avez amassé que des trésors de colère; eu vain auriez-vous tenu un rang distingué dans le moude, vous n'êtes plus qu'au rang des réprouvés. Quels seront donc la surprise, la consternation et le désespoir d'une aux qui ira paroître devant son Dieu, n'ayant à lui présenter que des crimes et des remords? Etoit-ce pour cela qu'elle étoit venue au monde, et avec cela qu'elle devoit re devant son ingre ?

Enfin, le soin du salut de notre ame est la seule tenore qui décidera de notre éternité. Si nous avons travaillé au salut de notre ame, le ciel nous est assuré; si nous l'avons négligé, nous n'aurons à jamais que l'enfer pour partage.

ame est la seule pensée qui r au moment de la mort. Je l'un homme mourant; il aura e des trésors, dans l'éclat des in des plaisirs : de tout cela, mort? et tout cela, s'il en a e pour lui, qu'une source de condamnation? Malheureux! ose à faire dans ce monde, et

régligée!

ame est la seule chose dont compte au jugement, Vous n'est que sur cela que Dieu sur cela que nous aurons à vous sauvé? Sans cela, en is des richesses immenses, ue des trésors de colère : en i un rang distingué dans le plus qu'au rang des réprou-ne la surprise, la consterd'une ame qui ira paroitre yant à lui présenter que des SP Etoit-ce nour cela qu'elle , et avec cela qu'elle devoit ige?

alut de notre ame est la seule \* notre éternité. Si nous avons notre ame, le ciel nous est ns négligé, nous n'aurons à

r partage,

## L'AME PENITENTE. Y avez-vous bien pensé?

397

Ce n'est pas même assez de penser au salut de notre ame, il faut y travailler. Dieu vous a créés sans vous, mais il ne vous sauvera pas sans vous. Or qui est-ce qui travaille à son salut? qui est-ce qui s'en occupe? ou si l'on y travaille, y travaillet-on ardemment, y travaille-t-on efficacement? et au lieu de s'en tenir à cette maxime générale, je veux me sauver, descend-on dans le détail, ct se dit-on en particulier : je veux me sauver ; donc il faut quitter cette occasion dangereuse; donc il faut m'éloigner de cette personne suspecte : donc il faut restituer ce bien mal acquis; donc il faut me réconcilier avec cet ennemi ; donc il faut mettre ordre aux affaires de ma conscience? On dit tous les jours: Je veux me sauver, et chaque jour on travaille à se perdre.

O aveuglement déplorable des hommes! Je me transporte sur une place publique; j'y vois une soule de personnes qui vont, qui viennent, qui courent, qui s'empressent; je leur demande: Où allez-vous? où courez-vous avec cet empressement? L'un dira : je vais travailler à un établissement; l'autre : je vais visiter un ami; l'autre : je vais solliciter un procès; l'autre : une affaire importante m'appelle. Et votre salut, et votre salut?.. C'est ainsi que parmi cette foule de gens agités, empressés, à peine s'en trouve-t-il quelqu'un qui s'empresse pour le salut de son ame. Tout le reste, absorbé dans les affaires temporelles, refuse jusqu'au moindre de ses soins à la seule affaire qui les mérite tous sans réserve. Non, Dieu ne condamne pas le soin raisonnable des choses de ce monde; mais ce que Dieu condamne, c'est la négligence criminelle pour le salut. Pour les affaires du monde, on est tout ardeur et tout

feu; pour celles du ciel, on n'est qu'indifférence et que glace. On agit ainsi, on vit ainsi, ou mourra ainsi. Voilà l'homme; où est le Chrétien! Voilà le temps; quelle sera l'éternité? On a travaillé pour le monde, pour sa fortune, pour sa famille; qu'a-t-on fait pour Dieu, pour son salut? Quand on sera au bout de sa course, et qu'on jettera les yeux sur le chemin qu'on a fait durant sa vie; quel Stomement! quels regrets! peut-être, quel dé-sespoir! il falloit y penser, et le prévenir. Pensez à votre salut. De quoi sert à l'homme de posséder l'univers, s'il vient à perdre son ame?

Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animæ verò suæ detrimentum patiatur (1)?

#### HISTOIRE.

Un courtisan, qui avoit passé sa vie au service de son prince, étant tombé dangereusement malade, le prince, qui l'aimoit, vint le visiter en personne, accompagné de ses autres courtisans. Il lu trouva dan- le plus grand danger, réduit à une espèce d'agonie, et comme pres de rendre le dernier soupir. Touché de ce triste état, pourrai-je quelque chose pour vous ? lui ditil : demandez avec contiance, et ne craignez pas d'être refusé. Prince, lui répondit le malade, dans la triste situation où je suis, je n'ai qu'une chose à vous demander; ce seroit de m'accorder un quart d'heure de vie. Hélas! ce que vous me demandez n'est pas en mon pouvoir, dit le prince : ce que vous me demandez n'est pas en mon pouvoir, dit le prince: ce que vous me demanuez, n'est pas en mon pouvoir, du ne prince i demandez autre chose, si vous voulez que je vous exauce. Eh I quoi l' dit alors le malade, il y a cinquante ans que je vous sers, et vous ne pouvez m'accorder un quart d'heure de vie! Ah l' si j'avois servi aussi fidèlement et aussi long-temps le Seigneur, il m'accorderoi à présent, non pas un quart d'heure de vie, mais une éternité de bonheur. Bientôt après il rendit l'esprit. Heureux s'il profita lui-même de la leçon qu'il donnoit aux autres sur le néant des choses humaines, e-la nécessité de travailler au salut de son ame !

#### RÉFLEXIONS.

N'aurons-nous point un jour le même sort? Nous nous épuisons, nous nous consumous, nous nous sacrifions au service du monde; quand notre heure sera venue, que pourra le monde pour nous. et que nous restera-t-il de ce que nous aurons fait pour le monde, si nous avons négligé le service de Dieu et le salut de notre ame? Pensons-y bien, et disons plus sincèrement, plus efficacement que (1) Mar. 8.

enser, et le prévenir. t. De quoi sert à l'homme de il vient à perdre son ame? , si mundum universum lucredetrimentum patiatur (1)?

#### IISTOIRE.

passé sa vie au service de son prince, passe sa vie au service de son prince, t malade, le prince, qui l'aimoit, vint le npagné de ses autres courtisans. Il la langer, réduit à une espèce d'agonie, et dernier soupir. Touché de ce triste éta, pur vous? lui dit-il : demandez avec cond'être refusé. Prince, lui répondit le maon où je suis , je n'ai qu'une chose à vous accorder un quart d'heure de vie. Hélas! necorder un quart d'heure de vie, Hélas!
n'est pas en mon pouvoir, dit le prince;
vous voulez que je vous exauce. Eh! quoi
inquante aus que je vous sers, et vous ne
it d'heure de vie! Ah! si j'avois servi aussi
us lo Seigneur, il m'accorderoit a préscuit,
i de vie, mais une éternité de bordeur,
prit. Heureux s'il profita lui-mème de la
tres sur le néant des choes humaines, er
u salut de son ame! u salut de son ame l

#### RÉFLEXIONS.

jour le même sort ? Nous nous épuisons , pour le meme sori r roots nois epinsons, us nous sacrifions au service du monde; enue, que pourra le monde pour nois, e c que nois aurons fait pour le monde, rvice de Dieu et le salut de noire anné; plus sincerement, plus efficacement que

#### L'AME PENITENTE.

399

jamais : Volo salvare animam meam : Je veux me sauver, et j'y travaillerai le reste de ma vie. Je ne l'ai que trop negligé par le passé. Heureux que Dieu mo donne encore le temps et la grâce d'y penser!

#### LE PÉCHÉ.

L faudroit des torrens de larmes pour déplorer toutes les pertes que le péché cause à l'ame, et tous les malheurs qu'il attire sur elle.

Le péché lui ôte toute sa gloire. Par la grâce, l'ame étoit la fille bien-aimée du Père céleste, la digne épouse du Fils , le temple vivant de l'Esprit-Saint. Par le péché, elle perd tous ces précieux avantages, et devient l'esclave du démon et de ses passions.

Le péché la dépouille de toute sa beauté. La grâce la rendoit un objet de complaisance aux yeux de Dieu ; il la regardoit comme son temple, son sanctuaire : le péché en fait un objet d'horreur à ses yeux, et d'exécration pour son cœur.

Le péché lui ôte tous ses mérites. Représentezvous un vaisseau richement chargé de tout ce qu'il y a de plus précieux; il échoue, il fait un triste naufrage, tout est perdu et enseveli dans les flots: voilà la triste image de l'ame dans le péché; il lui ôte tous les mérites qu'elle avoit acquis devant Dien, et ne lui laisse qu'une affreuse indigence.

Le péché lui ôte sa paix; elle en jouissoit tant qu'elle étoit avec Dieu. Le péché, entrant dans elle, y a introduit le trouble, l'agitation, les remords, les craintes, les alarmes : elle devient pour elle-même une espèce d'enfer.

Le péché l'expose à tous les malheurs de la vie, à toutes les horreurs de la mort, à tous les tourmens d'une éternité malheureuse : y pense-t-on?

Il faudroit des larmes de sang, pour pleurer sur

les affreux caractères du péché dans une ame, et sur l'opposition monstrueuse qu'il lui donne avec Dieu. Caractère de révolte et de rébellion; Dieu commande, le pécheur répond: Je n'obéirai point. Si la bouche ne le dit pas, le cœur, la conduite, les actions le disent. Caractère de témérité et de présomption; un ver de terre, une vile créature ose s'élever contre le Tout-Puissant, contre l'Être suprême, qui peut l'anéantir à tous les instans. Caractère d'ingratitude; comblée des bienfaits de Dieu, elle en abuse et les tourne contre son bienfaiteur. Caractère de perfidie; mille fois elle avoit promis une fidélité inviolable à son Dieu; peutêtre l'avoit-elle rendue plus solenuelle dans la grâce des sacremens: elle trahit son Dieu, et viole toutes ses promesses. Enfin, pourrai-je le dire sans horreur? caractère de parricide et de déicide; tout pécheur, comme dit saint Paul, crucifie de nouveau Jésus-Christ, et fait de son cœur un autel sacrilége, où il immole son Dieu en immolant son ame au démon.

Hélas! ô mon Dieu! sont-ce des discours, ou des soupirs et des sanglots qu'il faut ici faire eutendre? disons donc en gémissant, en tremblant: Le péché est un si grand mal, que, quand vous réuniriez tous les autres maux à la fois, la guerre, la peste, la famine, les chagrins, les maladies, la mort même, tout cela ne seroit rien en comparaison d'un péché. Le péché est un si grand mal, que, quand, pour ne pas le commettre, il faudroit perdre vos biens, votre liberté, votre santé, votre vie, sans balancer un instant, il faudroit verser usqu'à la dernière goutte de votre sang, présenter votre cœur, et y laisser enfoncer le poignard, plutôt que de jamais consentir au péché. Le péché est un si grand mal, que, quand par un péché on pourroit retirer tous les damnés de l'enfer, et les

eu!sont-ce des discours, ou anglots qu'il faut ici faire encen gémissant, en tremblant : grand mal, que, quand vous tres maux à la fois, la guerre, les chagrins, les maladies, la cela ne seroit rien en compa-Le péché est un si grand mal, le pas le commettre, il faudroit otre liberté, votre santé, votre un instant, il faudroit verser coutte de votre sang, présenter laisser enfoncer le poignard, se consentir au péché. Le péché, que, quand par un péché on 15 les dannés de l'enfer, et les

#### L'AME PENITENTE.

401

placer dans le ciel, il vaudroit mieux laisser les réprouvés dans les feux, les tourmens et le désespoir, que de les en délivrer, si pour cela il falloit commettre, je ne dis pas un péché mortel, mais le moindre péché véniel. Enfin le péché est un si grand mal, un mal si affreux, si détestable, que le ciel n'a pas assez de foudres pour l'écraser, la terre assez d'abimes pour l'engloutir, l'enfer assez de flammes pour l'expier.

## Qui est-ce qui y pense?

Ah! disons de tout notre cœur : Maudit péché, qui attire sur nous toutes les malédictions! Maudit de Dieu le Père, dont il efface l'image; maudit du Fils, dont il profane le sang; maudit de l'Esprit saint, dont il méprise les grâces; maudit dans le ciel qui lance sur lui tous ses auathèmes; mandit sur la terre, qu'il couvre d'iniquités; maudit dans l'enter où il précipite tous les damnés ; maudit durant la vie; maudit à la mort; maudit dans les temps; maudit dans l'éternité! Je vois les saints qui tremblent à la seule vue du péché, les solitaires qui s'enfoncent dans les déserts pour s'en éloigner, les pénitens qui poussent des soupirs et des sanglots pour le déplorer, les martyrs qui nagent dans leur sang pour l'éviter; qu'avons-nous fait, que faisons-nous pour pleurer, pour expier, pour effacer nos péchés? Mourir, o mon Dieu! mourir mille fois plutôt que d'en commettre jamais aucun : je vous le demande, je l'espère avec votre grâce.

Il est bien temps d'y penser : demain peut-être nous ne serons plus,

#### HISTOIRE.

L'empereur de Constantinople, hérétique, étoit mortellement irrité contre saint Jean-Chrysostôme; un jour, enflammé de colère, il dit en présence de ses courtisans : Je voudrois bien me venger

#### L'AME PENITENTE.

de cet évêque. Quatre ou cinq dos courtisans assemblés pour faire leur cour, dirent leur avis. Le premier dit : Envoyez-le si loin en exil, que vous ne le voyiez jamais. Le second : Confisquez tous ses biens. Le troisième : Jetez-le dans une prison chargé de fers. Le quatrième : N'étes-vous pas le maître ? faites-le périr , et délivrezvous-en par la mort. Un cinquième, plus intelligent! Vous vous trompez tous, dit-il; ce n'est point là le moyen de s'en venger et de le punir. 6i vous l'envoyez en exil, la terre entière est sa patrie; si vous confisquez tous ses biens, vous les enlevez aux pauvres, et non à lui; si vous le mettez dans un cachot, il baisera ses fers et s'estimera heureux; si vous le condamnez à la mort, vous lui ouvrez le ciel. Prince, voulez-vous vous venger, forcez-le à commettre un péché? Je le connois, cet homme ne craint que le peché en ce monde : He homo nihil timet nisi peccatum. Non, il ne craint ni l'exil, ni la perte des biens, ni fer, ni feu, ni tourmens; il ne craint au monde que le péché. Grands sentimens! ah! que nous serions heureux si on pouvoit dire Je nous comme de lui: Cet homme ne craint que le péché; et il le craint souverainement: Hic homo nihil timet nisi peccatum.

#### RÉFLEXIONS.

Pensons-y donc, et ne l'oublions jamais : avec le péché jamais nous n'entrerons dans le ciel, notre unique patrie; avec le péché jamais nous ne verrons Dieu, l'auteur de notre être; avec le péché et par un seul péché, s'il n'est elfacé, nous serons à jamais livrés aux feux, aux tourmens, aux remords, à la fureur, au désespoir éternel de l'enfer. Pensons-y; et s'il le faut, oublions tout le reste pour y penser.

Quasi à facie colubri suge peccatum (1): A la vue du péché, trem-

blez et suyez comme à la vue d'un serpent.

Peccavi in cœlum et coram te (2): J'ai peché contre le ciel, et en votre présence, è mon Dieu!

Peccatum meum contra me est semper (3) : Mon péché est toujours présent à mes yeux, il s'élève sans cesse contre moi.

Averte faciem tuam à peccatis meis, etc: Detournez vos regards, o mon Dieu, do dessus mes pechés, et lavez toutes les iniquités de

#### LA MORT.

1º Nous mourrons tous; et viendra un jour qui sera pour nous le dernier des jours.

2º Le moment de la mort nous est inconnu; et il arrivera plutôt que nous ne pensons.

(1) Eccles. - (2) Luc. 41. - (3) Psalm. 150.

#### PENITENTE.

inq dos courtisans assemblés pour s. Le premier dit: Envoyez-le si loin parais. Le second: Confisquez tons le dans une prison chargé de fers, le maître? faites-le périr, et delivrezquième, plus intelligent: Vous vous soint la le moyen de s'en venger et de xil, la terre entière est sa patrie; si vous les enlevez aux pauvres, et noin cachot, il baisera ses fers et s'estimenz à la mort, vous his ouvrez le ciel, ger, forcez-le à commettre un péché peraint que le péché en ce monde: Hie um. Non, il no craint ni l'exil, ni la , ni tourmens; il ne craint au moude ens! ah! que nous serions heureux si ne de lui: Cet homme ne craint que rainement: Hie homo nihit timet nisi

#### FLEXIONS.

oublions jamais : avec le péché jamais el , notre unique patrie ; avec le péché t, l'auteur de notre ètre ; avec le péché est effacé , nous serons à jamais livrés ux remords , à la fureur , au désespoir c; et s'il le faut , oublions tout le reste

peccatum (1): A la vue du péché, trem-

d'un serpent. 1 te (2): J'ai peché contre le ciel, et en

e est semper (3) : Mon péché est toujours re saus cesse contre moi.

catis meis, etc: Détournez vos regards, péchés, et lavez toutes les iniquités de

## .....

#### A MORT.

tous; et viendra un iour qui rnier des jours. la mort nous est inconnu; et r nous ne pensons.

. - (3) Psalm. 150.

L'AME PÉNITENTE.

403

3° Du moment de la mort dépend notre éternité. 4° Après la mort il n'y aura plus pour nous de ressource.

### Pensez-y donc à présent.

Rien de si commun que la mort; tous les jours on entend dire : un tel est mort; une telle vient d'expirer; tel a été frappé d'un accident imprévu; tel a été enlevé après une longue maladie; un tel vient d'être assassiné; tel autre s'est noyé; celuici a fait une chute, et il est resté sur le coup; celuila a été écrasé sous les ruines d'un bàtiment. Chaque jour nous en fournit des exemples, Nous en donnerons un quelque jour aux autres. Y pensonsnous?

Tous les hommes, sans exception, sont sujets à la mort : elle domine sur toutes les conditions. Ce jeune homme n'est pas à couvert de ses coups ; un enfant meurt quelquefois au moment où il a commencé à vivre : elle assiége la porte du riche : la puissance, les richesses, les couronnes, les sceptres, tout cède à la mort : elle pénètre les palais des grands, comme la cabane des pauvres. Elle étend dans la bière le grand comme le petit. Tous les jours quelque victime est immolée : vous pouvez être la première. Y pensons-nous?

Comment les hommes peuvent-ils s'aveugler si malheureusement sur la mort qui les menace à tous les momens? On sait qu'on peut mourir à tous les instans, et on vit comme si jamais on ne devoit mourir; on regarde toujours la mort dans un grand éloignement, comme si elle ne devoit jamais arriver. On entend dire : un tel est mort subitement, et on se flatte toujours d'une longue vie. A la mort des autres, on trouve toujours des raisons de se rassurer soi-même : cette personne est morte, dit-on; mais elle n'avoit point de santé,

elle languissoit depuis long-temps; elle ne se ménageoit point : elle faisoit des excès, on l'avoit avertie : elle étoit menacée de tels accidens; on ne l'a pas secourue à temps et à propos. Ainsi trouvet-on des raisons pour se rassurer, au lieu de se dire : Un tel est mort aujourd'hui ; qui m'a dit que demain je serai en vie? Un tel a été enlevé subitement de ce monde; peut-être que demain les cloches funèbres annonceront ma mort. Tel croit être bien éloigné de sa dernière heure, qui porte le trait de la mort dans son sein ; il pense au-

porte le trait de la mort dans son sem; il pense au-jourd'hui à une partie de plaisir, et demain il sera devant Dieu. Y a-t-il pensé? Ce qu'il y a de plus terrible en ce point, c'est que les suites de la mort sont éternelles et irrépa-rables. La mort n'est qu'un moment, et ce moment décide de tout pour toujours. Tel qu'on aura été au moment de la mort, tel on sera durant une éternité tout entière. Si on meurt en état de grâce, on est heureux pour toujours; si on meurt en état de péché mortel, on est malheureux, maudit, réprouvé à jamais. L'arbre tom-bera un jour, dit l'Esprit saint: s'il tombe à droite, il est réservé pour l'édifice de la céleste Jérusalem; s'il tombe à gauche, il est destiné au seu: Ubi ce-ciderit arbor, ibi erit. Non, dès le moment de la mort il n'y a plus de ressource : ni regrets, ni soupirs, ni sanglots, ni larmes, ni résolutions. ni promesses; rien ne changera le sort : il est fixé pour toujours: l'arrêt est porté, et l'éternité tout entière en sera l'exécution. Il falloit y avoir peusé; il ne sera plus temps de le faire. Toute la vie devoit être employée à se préparer à la mort : si on ne l'a pas fait, toute l'éternité sera employée à déplorer son malheur et à gémir dans son désespoir. Le Sauveur du monde nous en avertit : Quà NITENTE.

ng-temps; elle ne se méit des excès, on l'avoit
e de tels accidens; on ne
et à propos. Ainsi trouvee rassurer, au lieu de se
aujourd'hui; qui m'a dit
vie? Un tel a été enlevé
de; peut-être que demain
nonceront ma mort. Tel
de sa dernière heure, qui
dans son sein; il pense aude plaisir, et demain il

t-il pensé? terrible en ce point, c'est t sont éternelles et irrépaqu'un moment, et ce mo-pour toujours. Tel qu'on la mort, tel on sera du-it entière. Si on meurt en heureux pour toujours; si péché mortel, on est malouvé à jamais. L'arbre tomrit saint : s'il tombe à droite, ifice de la céleste Jérusalem ; est destiné au feu : Ubi ce-Non, dès le moment de la ressource: ni regrels, ni ni larmes, ni résolutions. changera le sort : il est fixé est porté, et l'éternité tout ion. Il falloit y avoir peuse; le le faire. Toute la vie dee préparer à la mort : si on éternité sera employée à déet à gémir dans son déses-

ionde nous en avertit : Quà

L'AME PÉNITENTE.

405

hord non putatis filius hominis veniet (1). Le fils de l'homme viendra à l'heure que vous y penserez le moins. Je vais y penser, j'y penserai toute ma vie; je me tiendrai toujours prêt, et dès ce jour je me regarderai comme pouvant mourir tous les jours.

#### HISTOIRE.

Un jeune homme, pour le salut doquel saint Grégoire, pape, a'intéressoit ardemment, avoit conçu pour une personne du sexe une passion si violente, qu'il en étoit transporté, sans que les conseils, les avis, les prieres de saint Grégoire eussent jamais pu l'arracher de son cœur. Dieu, par un de ces jugemens redoutables qu'on ne peut qu'adorer, frappa d'un accident imprévu l'objet de cette passion malheureuse : une mort subite l'enleva de ce monde. Le jeune homme en fut dans le plus grand désespoir; mais ce qu'il y a d'etonnant, c'est que cette mort funeste, loin de détacher son cœur, ne fit qu'augmenter et allumer le feu qui le consumoit. Saint Grégoire, sensiblement affligé de cet aveuglement déplorable, crut qu'il devoit faire un dernier effort pour sauver cette ame. Un jour donc, apres avoir prié le Seigneur de bénir son dessein, il prit ce jeune homme par la main, eu lui disant : Venez avec moi, je veux vous montrer l'objet de votre affection criminelle. Il le conduisit dans le tombeau où cette personne étoit enterrée : quel spectacle affreux vint se présenter à ses yeux! Il recule de crainte et d'horreur. Non, mon fils, lui dit saint Grégoire, ne fuyez pas, soutenez le spectacle que la mort vous présente; considérez ce qui s'offre à vos yeux; voyez ce qu'est devenue cette beauté périssable à l'aquelle vous étez si éperdiment attaché; voyez cette tété décharrée, ces yeux éteints, ces ossemens livides, cet amas horrible de cendres, de pourriture et de vers; voila, voila l'objet de votre passion, pour lequel vous avez poussé tant de soupirs, sacrifié votre ame, votre salut, votre éternité, votre Dieu.

salut, voire éternité, voire Dieu.

Ces paroles touchantes, ce spectacle frappant, firent une impression si vive sur le cœur de ce jeune homme, que, connoissant enfin le néant de ce monde et la fragilité de tonte beauté périssable, il renonça dès ce moment à tontes les vanités de la terre, et ne pensa plus qu'à se préparer, par une vie chrétienne, à une sainte mort.

Pensez-y bien. Votre heure viendra: que penserezvous alors de tout ce qui vous attache en ce monde?

Une jeune dame, douée de beaucoup d'esprit, et de tous les talens propres à sou sexe, se trouva à la fin de sa course bien plus tôt (1) Luc. 12.

qu'elle n'avoit pensé. Au commencement de la maladie, on lui dissimula le danger, comme il n'arrive que trop souvent; cependant, le mal augmentant, il fallut lui amoncer son Cat, et l'avertir de mettre ordre à sa conscience; à cette annonce elle fut troublée, alarmée; mais enfin, la grâce ranimant toes les sentimens de sa foi, elle offrit généreusement son sacrifice à Dieu, et demanda elle-mème à recevoir les derniers sacremens. 8'y etant disposée, elle fit prier un certain nombre de ses amies de venir la voir; et toutes s'y étant rendues au moment où elle alloit recevoir le saint Viatique, elle leur adressa la parole: Mesdames, leur dit-elle, d'une voix mourante et d'un ton pénétré, je vous ai appelées pour vous faire voir dans moi le vide des choses humaines; vous voyez mon état, vous en étes touchées; profitez-en; connoissez quel est le néant de ce mondes. Ah! mesdames, si vous pouviez voir les choses des yeux dont le les vois à présent, que vous seriez bien détrompées de toutes les vanités et de toutes les illusions de la vie, et que vous comprendriez bien qu'il n'y a rien de soilée que de servir Dieu! Mon heure est venue, la votre viendra; n'attendez pas alors à vous y préparer. Je vous parle et je vous vois pour la dernière fois de ma vie. Je vous demande le secours de vos prières. Si j'obtiens miséricorde, comme je l'espère, je ne vous oublerai pas devant Dieu. Alors elle reçut le saint Viatique, et quelque temps après elle expira. Ces dernières paroles restèrent gravées dans l'esprit de celles qui les avoient entendues, et y produisirent des fruits de salut. Produiront-elles du moius dans nous quelques réflexions salutaires? Pensez-y tandis qu'il en est temps.

## L'ÉTERNITÉ.

L'HOMME entrera un jour dans la maison de son éternité, dit l'Esprit saint: Ibit homo in domum aternitatis sua (1). Il est donc vrai, ô homme mortel! que si vous êtes en ce monde, ce n'est pas pour toujours; qu'après cette vie courte et de quelques jours, il en succédera une autre qui n'aura point de fin. Il est donc vrai, ô homme pécheur et impénitent! que tes crimes, tes excès, tes désordres, ne seront pas impunis, et que les abimes des vengeances s'ouvriront un jour pour t'engloutir à jamais. Il est donc vrai, ô ames justesl que vos vertus, vos afflictions ne seront pas sans

n jour dans la maison de son saint: Ibit homo in domum ll est donc vrai, ô homme êtes en ce monde, ce n'est u'après cette vie courie et de en succédera une autre qui ll est donc vrai, ô homme it! que tes crimes, tes excès, ront pas impunis, et que les es s'ouvriront un jour pour ll est donc vrai, ô ames justesl afflictions ne seront pas sans

#### L'AME PÉNITENTE.

407

récompense, et qu'une couronne immortelle leur est préparée dans le sein des élus, dans la région des vivans.

Pensez-y bien; le temps ne nous est donné que pour penser à l'éternité.

Eternité! après quelques années passées dans les amusemens, la joie, les plaisirs, l'abondance, une éternité tout entière dans les regrets, les remords et le désespoir: toujours et jamais; ces deux mots feront la méditation éternelle du réprouvé; toujours dans les flammes, toujours dans le sein des horreurs; jamais la moindre lueur d'espérance,

Eternité! après quelques années passées dans les croix, les peines, les exercices pénibles de la vertu, une éternité tout entière de joie, de consolations, de bonheur, d'inestables délices: toujours et jamais, ce sera la contemplation éternelle du prédestiné. Toujours dans Dieu, avec Dieu, heureux du bonheur même de Dieu. Jamais de crainte, de chagrins, de vicissitudes, de changemens: toujours et jamais; jamais et toujours. Malheur à qui n'y pense pas, mais malheur plus grand encore à qui y pense, et qui ne vit pas en chrétien et en saint!

Hélas! insensés que nous sommes! que faisonsnous le peu de jours que nors passons sur la terre?
On ne pense qu'au temps, on ne s'occupe que du
temps. on ne travaille que pour le temps, on ne
vit que pour le temps; et l'éternité nous attend,
et l'éternité avance à chaque moment; et l'éternité
va nous recevoir; demain peut-être nous entrerons
dans son sein. Aujourd'hui dans la joie, les festins,
les parties de plaisir; et demain dans les larmes,
les soupirs, les sanglots, quel aveuglement!
Il y a une éternité? y avons-nous pensé? y pen-

sons-nous sérieusement, efficacement? Est-ce ce tendre enfant, qui, à la honte de ceux qui lui ont donné la vie, sait à peine qu'il y en a une autre? Est-ce cette jeune personne, livrée aux amusemens, aux enchantemens de ce monde, et aux désirs déréglés de son cœur? Est-ce cette personne avancée en àge, qui ne pense qu'à prolonger une vie qu'elle devroit consacrer à la pénitence et aux larmes?

Si l'on pensoit à l'éternité, quel changement verroit-on dans les cœurs! Cet ennemi ne penseroit-il pas à se réconcilier, et voudroit-il aller paroître devant Dieu, le fiel dans la bouche et l'amertume dans l'ame? Celui-ci garderoit-il un bien qu'il sait ne posséder qu'à titre d'injustice? Celui-là porteroit-il dans la conscience un doute qui l'inquiète, et attendroit-il d'en avoir l'éclair-cissement au tribunal du souverain juge? Si l'on y pensoit, se conduiroit-ou comme on se conduit? agiroit-on comme on agit? vivroit-on comme on vit? Qui est-ce qui, pensant qu'après cette vie périssable et mortelle il y en a une immortelle et durable, ne lui consacreroit pas tous ses soins? Qui est-ce qui, voyant un enfer ouvert sous ses pieds, comme un abîme prêt à l'engloutir à jamais, ne se résoudroit pas à tout entreprendre, à tout souf-frir, à tout perdre, pour l'éviter? Qui est-ce qui, envisageant la gloire, les délices d'une éternité bienheureuse, ne soupireroit pas sans cesse après

Ah! si l'on pensoit sérieusement à l'éternité, les plaisirs auroient-ils des sectateurs? le monde auroit-il des partisans? le péché auroit-il des esclaves? Non, je ne crains pas de le dire; dès lors les assemblées mondaines seroient désertes, les parties de plaisir seroient rompues, les spectacles profanes abandonnés, il n'y auroit de foule que dans les temples; les autels seroient environnés,

161

it sérieusement à l'éternité , les des sectateurs? le monde aus? le péché auroit-il des escrains pas de le dire; dès lors ndaines seroient désertes, les roient rompues, les spectacles nés, il n'y auroit de foule que es autels seroient environnés, L'AME PÉNITENTE.

les tribunaux de la pénitence assiégés; chacun de nous, comme absorbé dans cette grande pensée, se diroit sans cesse à lui-même : Il y a une éternité, je la crois, je la crains, je l'attends; elle peut me surprendre à tous les momens ; du soir au matin je puis y être appelé; et si cela arrivoit, serois-je en état d'y entrer? Ah! puisque je ne dois un jour terminer ma course en ce monde que pour en commencer une nouvelle dans l'antre, n'est-il pas de la sagesse d'y penser sans délai, de m'y préparer sans relache? Et quel seroit mon malheur, si, après des réflexions si solides, je vivois comme j'ai vécu, comme ceux qui semblent n'avoir rien à espérer ou à craindre après cette vie!

O pensée de l'éternité | que vous êtes grande ! que vous seriez salutaire ! mais hélas ! que vous

êtes peu méditée!

#### HISTOIRE.

Un peintre fameux dans l'antiquité fut un jour interrogé par un autre peintre, qui lui fit cette demande: Comment arrive-t-il que vous, qui étes si habile dans votre art, fasciez si peu de tableaux; tandis que moi, bien inférieur en mérite, j'en fais un si grand nombre dans peu de temps? En voici la raison, lui repondit l'autre: c'est que vous peignez pour le temps, et moi je peins pour l'éternité: atternitati pingo. Belle leçon! ne rougissous pas de l'apprendre. Tous tant que nous sommes , nous avons un tableau à tracer; car , en qualité de Chrétiens, si nous voulons être prédestinés, il faut tracer dans nous le portrait et la ressemblance de Jésus-Christ même, qui e-t le chef et le modèle de tous les élus. Chaque jour nous pouvons y travailler; une prière edrocsée à Dieu, une aumone offerte en vue de Dieu, une mortific tion consacrée en esprit de pénitence; toui e la autant de coups de pincean que nous domaons, autant de traits de ressemblance avec le divin modèle qui nous est présenté: mais souvenous-nous toujours que ce portrait doit être lait pour l'éternité:

Pénétrés de ces grands sentimens, agissons, vivons désormais comme des personnes remplies de la pensée de l'éternité, soutenues par la foi de l'éternité, animées par l'espérance de l'éternité, Ame élev.

410 L'AME PÉNITENTE. en un mot, destinées à l'éternité. Puisse-t-elle être pour nous à jamais heureuse!

#### RÉFLEXION.

Pensez-y bien, et dites-vous sans cesse à vous-même;

Il y a une éternité. Je suis fait pour l'éternité. Je suis peut-être à la porte de l'éternité. Quel sera mon sort dans l'éternité? Le temps ne m'est donné que pour y penser. C'est à quoi je vais consacrer les momens qui me res-

### LE DÉLAI DE LA PÉNITENCE.

NE differas de die in diem (1). Ne différez pas de jour en jour de vous convertir. Tous les jours on voit dans le monde des pécheurs qui vivent dans le péché, qui croupissent dans le péché, en disant sans cesse qu'ils se convertiront, en se flattant qu'ils auront toujours le temps de se convertir; c'est une illusion, c'est un aveuglement qui a perdu et qui perdra une infinité d'ames. Pécheurs, per vous flattez pas: si vous différez de vous conne vous flattez pas; si vous différez de vous conne vous flattez pas; si vous différez de vous convertir, vous risquez de ne vous convertir jamais, et de mourir en réprouvés; du moins, dans les principes de la foi, tout doit vous alarmer, et rien qui puisse vous rassurer dans votre criminelle espérance. Oui, dans la foi, tout doit alarmer un pécheur qui diffère de se convertir. Les oracles, les menaces, les comparaisons, les figures, les paraboles, les exemples, tout devient pour ce pécheur indifférent un sujet d'alarmes. Tout lui dit, au nom de Dieu même: Ne différas; ne différez pas.

Ecoutez-les donc, et pensez-y bien.

Alarmes dans les oracles. Rien de si redoutable (1) Eccl.

NITENTE. l'éternité. Puisse-t-elle eureuse l

EXION.

ous sans cesse à vous-même:

rnité? Le temps ne m'est donné que ais consacrer les momens qui me res-

E LA PÉNITENCE.

in diem (1). Ne différez pas ous convertir. Tous les jours e des pécheurs qui vivent dans ssent dans le péché, en disant convertiront, en se flattant urs le temps de se convertir; c'est un aveuglement qui a une infinité d'ames. Pécheurs, si vous différez de vous conde ne vous convertir jamais, prouvés; du moins, dans les out doit vous aarmer, et rien surer dans votre criminelle ess la foi, tout doit alarmer un de se convertir. Les oracles, les paraisons, les figures, les pales, tout devient pour ce pé-n sujet d'alarmes. Tout lui dit, me : Ne differas ; ne différez pas. done, et pensez-y bien.

s oracles. Rien de si redoutable

que les textes de l'Ecriture sur ce sujet. Cherchez le Seigneur tandis qu'on peut le trouver; Quærite Dominum, dum inveniri potest (1). Marchez tandis que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent : Ambulate , dum lumen hahetis (2). Veillez et priez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, et qu'à l'heure que vous y penserez le moins le Fils de l'homme viendra : Qud horâ non putatis (3).

Alarmes dans les menaces. Vous me chercherez, dit le Seigneur, et vous ne me trouverez pas: Quæretis me, et non invenietis (4). Vous m'avez abandonné, outragé durant votre vie; j'aurai mon temps à la mort; je vous livrerai à votre sort, et j'insulterai à votre malheur : In interitu vestro ridebo. Vous vivez, vous persévérez dans le péché; vous mourrez, vous périrez dans votre péché; In peccato vestro moriemini (5).

Alarmes dans les comparaisons. Comme un voleur vient surprendre dans la nuit, et attaquer dans la profondeur du sommeil, ainsi la mort viendra vous surprendre dans le sommeil et la nuit du péché: Sicut fur (6). Comme la proie tombe dans les filets de celui qui les tend, ainsi le pécheur tombera sous le coup de la mort : Sicut pisces capiuntur hamo (7).

Alarmes dans les figures. Voilà l'éclair qui brille un instant, et au même instant il disparoît et s'éclipse; c'est l'image de votre vie : aujourd'hui vivant en ce monue, demain transportés dans l'éternité: Sicut fulgur (8). Déjà la cognée est attachée à la racine de l'arbre, elle va frapper, et l'arbre sera coupé et livré au feu : Jam securis ad radicem

(1) Isa. 55. — (2) Joan, 12. — (3) Luc. 12. — (4) Joan, 7. - (5) Joan. 21. (6) Thess. 5. - (7) Eccles. 9. - (8) Matth. 24. - (9) Luc, 3,

Alarmes dans les paraboles. Les vierges tolles s'endorment en attendant la venue de l'Epoux; au milieu de la nuit, l'Epoux vient, elles se présentent, et elles sont rejetées : Nescio vos. Le serviteur est surpris à l'arrivée de son maître ; il est saisi, lié, précipité dans les ténèbres extérieures : Ejicite eum in tenebras exteriores (1).

Alarmes dans les exemples. Esai vend son droit

d'aînesse : il veut en revenir ; mais il n'est plus temps, la bénédiction est perdue pour toujours. Antiochus mourant, crie, gémit et soupire : mal-heureux! l'Ecriture dit que son cœur n'étoit pas droit : il demande un pardon qu'il ne devoit pas obtenir: Orabat autem hic scelestus Dominum à quo non esset misericordiam consecuturus (2). Pécheurs aveugles, tous ces anathèmes foudroyans, qu'an-noncent-ils à ceux qui diffèrent de se convertir à la mort? Selon ces oracles, que peuvent atten-dre ces malheureux qui durant leur vie ont été sourds à la voix de Dieu, qui ont résisté obstiné-ment à la grâce, qui ont étouffé la voix qui les invitoit à la pénitence, qui ont contristé l'Esprit coint dans leur cœur, qui ont profunéle sang allesaint dans leur cœur, qui ont profané le sang adorable de l'alliance, qui se sont endurcis coutre tous leurs remords? Que peut-on en attendre? si ce n'est qu'en différant de se convertir, ou ils ne feront point de pénitence, ou ils ne feront qu'une fausse penitence, et qu'ils mourront en impénitens et en réprouvés,

# Ah! malheur à qui n'y pense pas!

On dit: Mais enfin les ouvriers qui sont venus à la dernière heure travailler à la vigne reçoivent encore la récompense. Il est vrai ; mais ces ouvriers étoient sur la place, ils attendoient, ils de-mandoient du travail; et les pécheurs qui diffèrent,

(1) Matth. 25. - (2) Machab. 9.

NITENTE.

boles. Les vierges tolles it la venue de l'Epoux ; au ux vient, elles se présenées : Nescio vos. Le serviivée de son maître ; il est s les ténèbres extérieures :

xteriores (1). mples. Esaü vend son droit revenir; mais il n'est plus est perdue pour toujours. crie, gémit et soupire : malit que son cœur n'étoit pas pardon qu'il ne devoit pas thic scelestus Dominum à quo n consecuturus (2). Pécheurs athèmes foudroyans, qu'anui diffèrent de se convertir à oracles, que peuvent attenqui durant leur vie ont été Dieu, qui ont résisté obstiné ui ont étoussé la voix qui les. e, qui ont contristé l'Esprit , qui ont profané le sang adoui se sont endurcis contre tous ne peut-on en attendre? si ce de se convertir, ou ils ne feront ou ils ne feront qu'une fausse mourront en impénitens et en

ur à qui n'y pense pas!

fin les ouvriers qui sont venus travailler à la vigne reçoivent ense. Il est vrai; mais ces oua place, ils attendoient, ils dehil ; et les pécheurs qui diffèrent , Machab. 9.

L'AME PÉNITENTE.

où sont-ils? dans les jeux, les amusemens, les désordres; et là demandent-ils leur conversion?

On dit encore: Le bon larron s'est converti à la mort, nous pouvons donc espérer. C'est moins un exemple qu'un miracle et un prodige, répond saint Augustin. Pécheurs, attendez-vous, méritez-vous ce miracle de grâce, de conversion? Le bon larron se convertit à la mort : c'est le seul exemple que l'Ecriture sainte nous fournit en ce point. Il se convertit; et où? à côté de Jésus-Christ mourant, tout arrosé de son sang; mais en même temps, tournez, pécheurs, tournez les yeux de l'autre côté, et voyez avec frayeur le mauvais larron qui meurt en désespéré sous les yeux de Jésus-Christ même; voyez, et au lieu de vous rassurer, tremblez à tous les instans.

Il est donc vrai que le pécheur qui diffère de se convertir à la mort se met en danger de ne se convertir jamais; et que, dans la pensée d'une pénitence fausse et chimérique, il se précipite dans l'abîme d'une impénitence véritable et réelle. Pensezy, et dites-vous à tous les instans ce que l'Esprit saint même vous dit : Ne differas. Commencez dès aujourd'hui; peut-être demain vous ne serez plus

à temps.

### HISTOIRE.

Un homme du monde, ayant vécu de longues années dans l'égarement et dans le péché, se convertit enfin, revint à Dieu, et per-sévèra assez long-temps dans le bien : étant ensuite retombé dans son premier êtat de péché, ses amis n'oublièrent rien pour le retirer du désordre ; mais mutilement. Il résistoit à toutes les grâces de Dieu et à toutes les sollicitations de ses amis.

Sur ces entrefaites, on annonça une retraite qui devoit se donner bientôt. On crut la circonstance favorable pour engager ce pécheur à profiter de l'occasion que Dieu lui offroit de rentrer dans le bon ct bien des résistances et des refus de la sintances de la part de ses amis, et bien des résistances et des refus de la sienne, il consentit enfin, et donna sa parole qu'il se rendroit à la retraite avec les autres qui l'y engageoient. Mais qu'arriva-t-il? ò jugement impénétrable et redoutable de Dieu e'est que le matin même où on l'attendoit, ce

Find devoit commancer la retroite, on vint annoncer que cet homme avoit été frappé d'un accident d'apoplexie, et q'îl étoit mort subitement la nuir même sans connoissauce, sans secours et sans sacremens. Cet événement terrible jeta la conternation dans tous ceux qui étoient assemblés; ce fut pour eux l'exhortation la plus touchante et la plus salutaire pour faire saintement la retraite.

### RÉFLEXIONS.

Comprenons ce que c'est que différer la conversion. On abuse du temps quand on l'a, et Dieu l'ôte souvent au moment où l'on penseroit à en profiter.

Quand est-ce que nous y penserons? Attendrons-nous la mort

pour y penser?

Si nous n'y pensons pas, qui est-co qui y pensera pour nous? Si nous n'y pensons pas à présent, aurons-nous dans la suite le temps d'y penser, et serons-nous en état de le faire?

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* LA MORT DU PÉCHEUR.

OU L'IMPÉNITENCE FINALE.

Pensez-y bien; c'est le pécheur mourant lui-même qui vous le dit.

Le voilà donc ce pécheur, tel que nous l'avons représenté, qui a vécu dans le péché, qui a différé de jour en jour de se convertir; qui s'est toujours flatté de se convertir à la mort; le voilà frappé d'une maladie dangereuse, les premiers jours on se rassure, on dit: ce ne sera rien. Cependant le mal augmente, devient sérieux. Quefait-on alors? médecins, consultes, remèdes, tout est employé en faveur du corps; mais que fait-on pour l'ame? Il n'est pas encoré temps: rien ne presse, il ne faut pas effrayer le malade, attendons demain; si le mal augmente, on l'avertira. Il augmente en effet, et la maladie est enfin déclarée mortelle: on comet la maladie est enfin déclarée mortelle : on commence à se regarder dans la maison; la tristesse

ENITENTE.

poplexie, et qu'il étoit mort subipissauce, sans secours et sans sacretat la conternation dans tous ceux pour eux l'exhortation la plus toufaire saintement la retraite.

## EXIONS.

e différer la conversion. On abuse du l'ôte souvent au moment où l'on pen-

oenserons? Attendrons-nous la mort

ui est-co qui y pensera pour nous ? présent, aurons-nous dans la suite le ous en état de le faire ?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DU PÉCHEUR.

ÉNITENCE FINALE.

t le pécheur mourant lui-même i vous le dit.

pécheur, tel que nous l'avons eu dans le péché, qui a différé e convertir; qui s'est toujours à la mort; le voilà frappé d'une, les premiers jours on se rasserieux. Que fait-on alors? méremèdes, tout est employé en mais que fait-on pour l'ame? Il sups: rien ne presse, il ne faut lade, attendons demain; si le l'avertira. Il augmente en effet, ifin déclarée mortelle; on comer dans la maison; la tristesse

est peinte sur les visages; on n'ose se parler, ou on se parle tout bas; on se cache du malade, on se trouble, on ne sait comment s'y prendre pour l'avertir. Fausse tendresse! funeste ménagement!

Enfin le malade est à l'extrémité, une foiblesse, un accident le saisit; sans connoissance, sans parole, sans sentiment; un confesseur! s'écrie-t-on tout alarmé, un confesseur! On s'empresse, mais, o providence! o justice redoutable! le ministre du Seigneur ne se trouve point; on cherche, on attend; en attendant le malade meurt: In peccato cestro moriemini (1); vous mourrez dans votre péché. Peut-être trouvera-t-on d'abord le ministre du Dieu vivant: il vient avec empressement, mais, dans le moment qu'il entre, le malade expire; et la première parole que le confesseur entend, c'est celle-ci: il est mort: In peccato.

Peut-être trouvera-t-il le malade encore en vie; mais quelle vie l'et par rapport au salut, n'est-ce pas à peu près comme s'il étoit déjà mort? Sa tête penchée tombe de foiblesse, ses yeux égarés s'obscurcissent, une pàleur mortelle est peinte sur son visage, ses membres sont glacés, il est languissant et aux prises avec les angoisses d'une triste agonie; cependant point de signe de pénitence sur lequel on puisse compter. Quel état! Est-il bien propre à une conversion? In peccato.

Mais donnons au malade ce qu'on peut désirer; supposons qu'il ait été prévenu, que le confesseur se soit trouvé à temps, que le malade ait encore sa connoissance, sa liberté; avec tout cela serat-il en sùreté? Allons, allons en esprit auprès du lit du mourant; soyons les témoins d'un spectacle en apparence édifiant et touchant, mais en effet le plus terrible et le plus effrayant; je veux dire, voyons dans quelles dispositions sont ordi-

nairement au lit de la mort ceux qui ont différé jusqu'alors de se convertir. Jugemens redoutables de Dieu! je n'y vois d'ordinaire que des pécheurs impénitens, tous différens les uns des autres, mais tous également impénitens, esclaves du péché durant leur vie, et victimes des vengeances de Dieu à la mort: In peccato.

Pécheur impénitent, qui à toutes les sollicitations qu'on lui fait ne répond que par une indifférence, une espèce d'insensibilité léthargique; rien ne le touche, rien ne le frappe; et dans ce dégoût mortel que le malade montre pour les choses de Dieu, on ne voit que trop que Dieu à son tour s'est éloigné du malade: In peccato.

Pécheur impénitent, qui, au lit de la mort, ne regardant plus Dieu que comme un juge terrible, un inexorable vengeur, se jette dans le sein de la défiance et du désespoir; qui, à la vue de ses crimes et de ses horreurs, s'imagine qu'il n'y a plus de pardon et de miséricorde pour lui, ne voit que des éclairs et des foudres dans Dieu, se condamne lui-même, et, par sa défiance funeste, grave dans son cœur son arrêt éternel: In peccato.

son œur son arrêt éternel : In peccalo.

Pécheur impénitent, qui, donnant dans un autre excès, se livre au sentiment d'une confiance présomptueuse : qui s'imagine qu'un Dieu créateur est trop bon pour perdre à jamais sa créature ; que, sa miséricorde étant infinie, tout péché sera aisément pardonné; confiance en apparence chrétienne, et en effet présomption diabolique qui le livre à son sens réprouvé, et met le sceau à sa réprobation: In peccato.

Pécheur impénitent, qui, ayant étouffé la foi dans son cœur, et poussant le désordre jusqu'aux horreurs de l'irréligion et de l'impiété, ne veut cuteudre parler ni de conversion, ni de religion, ni de sacremens, ferme les yeux et les oreilles à mort ceux qui ont différé rtir. Jugemens redoutables ordinaire que des pécheurs érens les uns des autres, mpénitens, esclaves du péet victimes des vengeances peccato.

t, qui à toutes les sollicine répond que par une ind'insensibilité léthargique; en ne le frappe; et dans ce e malade montre pour les ne voit que trop que Dieu à du malade: In peccalo.

qui, au lit de la mort, ne que comme un juge terrible, r, se jette dans le sein de la ir; qui, à la vue de ses crimes s'imagine qu'il n'y a plus de prde pour lui, ne voit que lres dans Dieu, se condamne défiance funeste, grave dans ternel: In peccato.

nt, qui, donnant dans un au sentiment d'une confiance s'imagine qu'un Dieu créaur perdre à jamais sa créaéricorde étant infinie, tout pardonné; confiance en appaen effet présomption diaboon sens réprouvé, et met le on: In peccato.

nt, qui, ayant étouffé la foi bussant le désordre jusqu'aux jon et de l'impiété, ne veut e conversion, ni de religion, rme les yeux et les oreilles à tout, expire dans ces sentimens, porte la consternation et l'effroi dans tous les assistans, consommant ainsi les excès d'une vie impie et scandaleuse par une mort criminelle et funeste: In peccato.

C'en est fait, le mourant expire, il n'est plus : déjà le son des cloches lugubres se fait entendre ; qu'aunoncent-elles? qu'il y a une personne de moins dans une famille, un honme de moins dans le monde, et un réprouvé de plus dans les enfers : In peccato.

Quelle mort! peut-on y penser sans frémir? Tels sont d'ordinaire, je ne dis pas tous, mais la plupart des pécheurs qui ont différé leur pénitence jusqu'à la mort; telles sont les dispositions de leur œur qui s'est endurci, ou plutôt tels sont les coups de la main redoutable de Dieu qui les frappe; vie des pécheurs, mort des réprouvés, éternité de tourmens et de désespoir : In peccato vestro moriemini.

### HISTOIRE.

Un grand pécheur, qui avoit passé so vie dans l'habitude des plus grands désordres, étant tombé dangereusement malade, un saint prêtre, qui lui étoit attaché, vint le visiter pour l'engager à penser cafin au salut de son âme: le malade ne répondit rien; le prêtre, en lui représentant le danger où il est, l'exhorte à se confesser. Oni, oui, je me confesseroi, dit-il, et il diffère tonjours. Le prêtre, animé d'un saint zele, l'exhorte plus vivement encore. Ré bien, venez demain, dit le malade, et je me confesserai. Le lendemain le prêtre vient, et étant seul avec le malade, il fait le signe de la croix, et veut commencer cette confession: le malade reste quelque temps sans rien dire; ensuite, d'un ton de voix terrible, il pronouce ces paroles effayantes de l'Ecriture: peccator videbit, et irascetar (t); le pécheur ouvrira les yeux et sera irrité: à l'instant il enfonce la tête dans son lit, et se couvre le visage sans plus dire mot. Le confesseur le découvrant : Il no s'agit plus de diffèrer, lui dit-il, mais de vous confesser sans délai. Oui, oui, mon père, je me confesserar, repond le malade; alors il continue ce texte effrayant: dentifus sui fremet et tebescet: le pécheur grincera des dents, il frémira de rage; et à l'instant, comme la première fois, il se cache et s'enfonce d'an

on: lit. Le confésseur le découvre de nouveau, et le conjure avec larmes de penser à Dieu et à sa confession. Oui, oui, mon père, confessons-nous, confessons-nous, dit le malade : et pour la troisième fais il se couvre le visage, et avec des youx égarés il s'enfonce encore plus avant, en disant ces dernières paroles : desiderium peccatorum peribit, les désirs du pécheur périront avec lui. Le confesseur aiarmé le découvre et le trouve mort.

### RÉFLEXIONS.

A ce trait effrayant que puis-je ajouter? Que les larmes parlent, et non les paroles. Pensez-y bien; pensez-y bien; et ne vivez plus que pour y penser; cette pensée seule vous tiendra lien de toute reflexion.

### LES JUGEMENS REDOUTABLES DE DIEU.

Voici un sujet qui donnera de quoi penser, de quoi méditer et de quoi trembler. Mille fois on a eu la la pensée des jugemens de Dieu: peut-être n'y at-on pas pensé sérieuscment une seule fois; it est temps de le faire et de nous y préparer.

1° Le monde passe comme une figure qui est à présent, et qui bientôt ne sera plus. La vie s'évanouit comme un songe, en attendant le réveil qui finira l'assoupissement. Les hommes, pour la plupart, coulent leurs jours dans la dissipation, l'agitation, l'oubli d'eux-mêmes et de Dieu; ils vivent presque comme s'ils n'avoient rieu à espérer ou à craindre après cette vie, en abusant sans cesse de la miséricorde qui les invite à la pénitence.

La justice aura son temps, et reprendra ses dreits avec d'autant plus de rigueur, que le souverain juge aura usé de plus de bonté.

Oui, il viendra, ce grand jour, ce jour terrible; il paroîtra, ce juge irrité, ce juge outragé, re juge alors inflexible; il se montrera aux pé-

### FLEXIONS.

us-je ajouter? Que les larmes parlent. bien; pensez-y bien; et ne vivez plus ensée scule vous tiendra lieu de toute

REDOUTABLES DE DIEU.

nnera de quoi penser, de quoi rembler. Mille fois on a eu la iens de Dieu: peut-être n'y aeuscment une seule fois; il est l de nous y préparer.

comme une figure qui est à tôt ne sera plus. La vie s'évange, en attendant le réveil ement. Les hommes, pour la rs jours dans la dissipation, l'eux-mêmes et de Dieu; ils ne s'ils n'avoient rien à espérès cette vie, en abusant sans orde qui les invite à la péni-

on temps, et reprendra ses plus de rigueur, que le soude plus de bonté.

ce grand jour, ce jour terrijuge irrité, ce juge outragé, ible; il se montrera aux péL'AME PENTIENTE.

cheurs avec cette majesté qu'ils auront méconnue, qu'ils auront méprisée : des prodiges frappans de puissance et de terreur annonceront sa venne, et seront les avant-coureurs de son jugement et de

ses vengeances.

On verra avec surprise et avec frayeur, à la voix du souverain juge, le soleil s'éclipser et refuser sa lumière aux yeux étonnés, la lune se couvrir d'une sueur sanglante, les étoiles fumantes se détacher du firmament; une obscurité affreuse se répandre sur tout l'univers, et le couvrir de sombres ténèbres; la terre entière, ébranlée jusque dans ses fondemens, trembler et porter dans tous les cœurs le tremblement dont elle sera ellemême agitée; la mer en fureur sortir de ses bornes; toute la nature dans le trouble, la confusion, la consternation et l'effroi , tendre à une destanction générale : alors un feu vengeur, allume par le souffle de la colère de Dieu, s'élève du sein de la terre, et consume enfin ce vaste univers ; le genre humain est détruit, et le monde finit.

Le voila donc anéanti, ce monde entier! ce n'est plus qu'un tas de cendres inanimées, et couvertes d'épaisse finnée. Hélas! étoit-ce douc pour ce monde périssable qu'il falloit former tant de désirs, faire tant de projets, livrer tant de combats, commettre tant de crimes et de désordres? Que sont devenus ces richesses, ces plaisirs, ces honneurs, et tous ceux qui les possédoient? Ne savoit-on pas que tout périroit, et qu'il faudroit un jour tout quitter, et aller rendre compte de tout au juge supreme?

2º Au premier son de la trompette fatale que les anges feront entendre , tous les morts , sortant du tombeau, se rendront dans cette célèbre vallée où sera l'assemblée générale de tous les hommes qui ont été, qui sont, et qui seront à jamais.

Oui, tous tant que nous sommes, nous serons cités a ce tribunal redoutable, où le souverain juge nous interrogera, nous examinera, et nous jugera sur tout et dans toute la rigueur de ses jugemens.

Il jugera nos pensées; tant de pensées mauvaises, de pensées honteuses, de pensées criminelles, tant de jugemens téméraires : quelle ma-

tière de jugement!

Il jugera nos paroles; il les pèsera; paroles oiseuses et inutiles, paroles libres et indécentes, paroles impies et scandaleuses : ah! que n'avious-nous mis un frein à notre langue! Il jugera nos affections, nos sentimens; et sondant le fond de nos cœurs, il y dévoilera ces affections basses et indignes, ces affections coupables et déréglées, ces affections injustes et si souvent funestes. De quoi nos cœurs dépravés n'étoient-ils pas capables, quand la passion les dominoit?

Il jugera nos actions, et tous les motifs qui les auront animées; vanité, complaisance, amourpropre, respect humain, interêt, et tant d'autres vers rongeurs qui infectoient toutes nos

œuvres de leur funeste poison.

Il jugera même nos justices, et nos prétendues bonnes œuvres, si souvent défectucuses et impar-faites, par les tiédeurs, les négligences, les infidélités qui se glissoient presque dans tout, et au

altéroient tout dans nous.

Oh! que de péchés inconnus, que de monstres cachés paroîtront alors, que d'hypocrisies, de dissimulations, de déguisemens, de perfidies, de désordres secrets! Ces crimes qu'on avoit soustraits aux yeux des autres, qu'on auroit voulu se déguiser à soi-même, et auxquels on ne pouvoit penser sans rougir; tout cela paroîtra au grand jour, tout sera dévoilé aux yeux de tout l'univers. Quelle honte, quelle confusion pour les couE PÉNITENTE.

ous sommes, nons scrons cités ble, où le souverain juge nous caminera , et nous jugera sur i rigueur de ses jugemens. isées ; tant de pensées mauionteuses, de pensées crimi-

mens téméraires : quelle ma-

roles ; il les pèsera; paroles paroles libres et indécentes, indaleuses : ah! que n'avionsi notre langue! Il jugera nos imens; et sondant le fond de oilera ces affections basses et ions conpables et déréglées, tes et si souvent funestes. De pravés n'étoient-ils pas capaon les dominoit?

ons, et tous les motifs qui les mité, complaisance, amourmain, intérêt, et tant d'auqui infectoient toutes nos

ste poison. os justices, et nos prétendues

souvent défectueuses et imparurs, les négligences, les infiient presque dans tout, et a vi

nous.

nés inconnus, que de monsont alors, que d'hypocrisies, le déguisemens, de perfidies, ! Ces crimes qu'on avoit sousautres, qu'on auroit voulu se e, et auxquels on ne pouvoit tout cela paroîtra au grand oilé aux yeux de tout l'uniquelle confusion pour les couL'AME PÉNITENTE.

pables! ô montagnes, tombez sur nous! collines, écrasez-nous! s'écrieront-ils, étonnés, alarmés, confondus, sans espoir, sans ressource, dans la vue formidable de ce qui doit arriver.

3º Que restera-t-il donc, que de porter enfin la dernière sentence et l'arrêt éternel qui doit décider de tout pour toujours, et fixer à jamais le sort des élus ou des réprouvés? Venez, ô vous, les bien-aimés de mon père, dira aux justes le juge supreme; venez, entrez en possession du royaume céleste qui vous a été préparé de toute eternité : vous avez gémi, vous avez pleuré, vous avez souffert; venez recevoir la juste récompense de vos gémissemens et de vos soupirs : venite, benedicti patris mei, etc. Et vous pécheurs, vous coupables, vous obstinés, retirez-vous de moi pour toujours; je vous maudis à jamais : allez, soyez précipités dans les feux éternels, qui ont été allumés pour les démons et les anges rebelles: Discedite à me, maledicti, in ignem æternum. A ce moment même, d'une part, le ciel s'ouvre, le juge suprême y monte en triomphe avec ses élus; mais de l'autre, l'enfer ouvre aussi ses abimes, et engloutit à jamais les réprouvés dans ses feux vengeurs, où il n'y aura plus pour eux que pleurs et que grincemens de dents, qu'amertume et que fiel, que rage et que désespoir pour partage. Tout est fini dans le temps, tout sera immuable dans l'éternité: Pensons-y, et ne cessons jamais d'y penser.

Heureux, si en y pensant toute notre vie, nous pouvons enfin trouver un juge propice et obtenir

un jugement favorable!

### HISTOIRE.

Balthazar, l'impie Balthazar est enivré dans les excès d'un festin, au milieu de ses courtisanes : livré aux délices de la table , blasphémant contre Dien, abusant de sa miséri orde, il en vient jusqu'à profaner les vases du temple sacré; il re jarde ce jour comme un

jour de plaisir et de joie: malleureux I le moment de son jugement est venu; à l'instant il voit une main terrible qui écrit sur la muraille son arrêt en ces termes: mane, thecel, phares, ¡'ni compté, j'ni pecé, j'ui divisé. J'ai compté tes jours, tu es à la fin; j'ai pese tes actions, elles te condamnent; j'ai divisé ton royaume, et je lu livre à te ennemis. Telle est la sentence portée, et le jugement arrété contre lui. La nuit même tout s'exécute, et il meurt ; il meurt en réprouvé, comme il avoit véeu en impie.

Craignons les jugemens impénétrables du Seigneur: tenons-nous prêts à tous les instans; tremllons sous sa main puissante, et n'oublions jamais que, comme il est le Dieu des miséricordes, il est aussi le Dieu des vengeances.

# Pensez-y bien.

Saint Jérôme a été un des plus saints pénitens de l'Eglise de Dieu; Jégoûté du rumulte du monde et de la grandeur de Rome, il se retira dans la Palestine, et s'gnsevelit, en quelque manière, dans la solitude; là , on ne peut exprimer quelle fut l'austérité de sa vic, la sévérité do ses pénitences, de ses mortifications, de ses macérain severire do ses pennences, de ses mortifications, de ses macera-tions, des saintes riqueirs qu'il exerça sur lui-mème. On le voyoit, une pierro à la main, se frapper la poitrine, et mettre son corp-toir en sang; dans cet état, toujours tremblant et alarmé, il med-toit sans cesse la riqueur des jugemens de Dieu : absorbé dans cette profonde pensée, hélas! s'écrioit-il en tremblant, il me semble sutendre à tons les momens le son terrible de cette trompette fatale qui nous appellera tous au jugement; jour et nuit elle vient retentir a mes oreilles, et mon esprit consterné ne peut se rassurer au sou-seure d'un Dieu terrible qui doit me juger. Il passa aims su vie dans la rrainte et l'attente des jugemens de Dieu; heureux de les avoir prévenus par une pénitence si longue et si rigourense !

### RÉFLEXIONS.

1º Apprenons à méditer les jugemens de Dieu, puisque nous devois un jour y paroître.

2º Apprenons à les craindre, puisqu'ils doivent décider de notre

sort à jamais.

3º Apprenons à nous y préparer, puisque de cette préparation dé-pend ou le bonheur ou le malheur éternel.

4º Jugeons-nous séverement nous-mêmes, afin que Dieu nous

juge dans sa miséricorde.

5º Mettons-nous au-dessus des vains jugemens des hommes, quand ils seront capables de nous éloigner de la loi de Dieu.
6º Enfin prions le Seigneur du nous être propice dans ce jour ter-

rible de ses vengeances.

lheureux! le moment de son jugement llieureux i le moment de son jugement me nain terrible qui écrit sur la mu-se; mane, thecel, phares, j'ai compté, aptè les jours, tu es à la fin; j'ai pese ent; j'ai divisé von royaume, et je le la senteres partée, et la jugement ac-

la sentence portée, et le jugement ar-ne tout s'exécute, et il meurt ; il meurt

vecu en impie. emens impénétrables du Seiprêts à tous les instans ; tremuissante, et n'oublions jamais Dieu des miséricordes , il est

igeances.

nsez-y bien. s plus saints pénitens de l'Eglise de Dieu; onde et de la grandeur de Rome, il se t s'gnsevelit, en quelque manière, dans exprimer quelle lut l'austérité de sa vic. es, de ses mortifications, de ses macéraqu'il exerça sur lui-mènie. On le voyoit, frapper la poitrine, et mettre son corps t, toujours tremblant et alarmé, il medies jugemens de Dieu : absorbé dans cette écrioit-il en tremblant, il me semble enle son terrible do cette trompette fatale jugement; jour et nuit elle vient retentir rit consterne ne peut se rassurer au souni doit me juger. Il passa ainsi sa vie dans la cenens de Dieu ; heureux de les avoir prélongue et si rigourense !

### ÉFLEXIONS.

les jugemens de Dieu, puisque nous devons

indre, puisqu'ils doivent décider de notre

préparer, puisque de cette préparation demalheur éternet.

ement nous-mêmes, afin que Dieu nous sus des vains jugemens des hommes, quand

us éloigner de la loi de Dieu. neur de nous être propice dans ce jour ter-

# LE RETOUR A DIEU,

### ET LA CONFIANCE EN SA MISÉRICORDE.

V ENEZ sur le Calvaire , ame affligée à la vue de vos péchés, pénétrée de la grandeur de vos offenses; venez-y chercher le ren Ede à vos maux et le pardon de vos crimes: ce n'est point la voix des hommes qui vous appelle, c'est la voix du sang de Jésus-Christ même. Levez les yeux, et contemplez celui qui paroît sur la croix; vous trouverez dans son cœur ouvert une miséricorde qui voit des pécheurs, mais qui ne les regarde que pour être touchée de compassion et les appeler à la pénitence. Considérez que l'état le plus triste et le plus déplorable où l'honne puisse se trouver, c'est l'état du péché et des grands péchés; et que le sentiment le plus ineffable que puisse avoir un Dieu, c'est celui de la grande miséricorde. Les grands crimes sont ceux qui se commettent avec plus de grâces : la grande miséricorde est celle qui arrête le bras vengeur ; pour donner le temps du retour aux coupables, elle leur tend les mains, elle les invite elle-même, elle les sollicite et les presse, elle ouvre leurs yeux aveuglés, elle les éveille de leur profond sommeil, et leur fait voir inopinément dans un grand jour l'horreur de leur péché, le danger terrible de leur état, le chemin d'un retour salutaire. Grande et ineff ble miséricorde d'un Dieu qui, pouvant frapper, aime mieux convertir; qui est toujours disposé à recevoir le pécheur, s'il revient avec sincérité demander sa grâce!

Parlez, pécheur infortuné; combien de péchés durant votre vie, depuis le premier moment où

vous avez commencé d'être pecheur! et combien de traits de bonté dans Dieu depuis ce triste moment! Qu'avez-vous mille fois mérité que l'enfer? et cependant, quel jour s'est passé où ce tendre père des miséricordes ne vous ait attendu, ne vous ait appelé, ne vous ait montré et ouvert son cœur, pour vous engager à sortir de l'abîme où vous étiez plongé, à vous éloigner des portes de la mort éternelle où vous étiez en danger de tomber, et cela; sans jamais se lasser de vos résistances, sans jamais se rebuter de vos délais, sans jamais se venger de la rigueur de vos outrages? Actuellement même, dans quel état êtes-vous devant lui, et quel objet présentez-vous à ses yeux? Or, quelque triste, quelque dé-plorable que puisse être votre état, quelques grands crimes que vous ayez commis, de quelques grâces que vous ayez abusé, enfant prodigue, si vous venez vous jeter aux pieds de ce tendre père, il est prêt à vous ouvrir son cœur pour vous recevoir; votre sincère retour sera un sujet de consolation pour lui; tout le ciel prendra part à sa joie, at votre retour causera autant de satisfaction que votre éloignement avoit causé de douleur.

Vous avez commis de grands péchés; vous avez besoin d'une grande miséricorde; venez sur le Calvaire, c'est l'endroit où elle se trouve, et où vous devez la chercher. Vous avez versé et profané le sang d'un Dieu; vous l'avez im olé et crucifié de nouveau par vos péchés; prosternezvous à ses pieds; faites parler votre douleur, et le regret sincère de votre cœur; à l'instant vous entendrez la voix de la miséricorde qui sortira des plaies du cœur de votre Sauveur, pour vous appeler, pour vous donner le baiser de paix, et joindre sur vos lèvres la douceur de sa grâce avec l'amertume de vos regrets; c'est là, c'est dans votre cœur afl'igé que la miséricorde et la justice

d'être pecheur! et combien de Dieu depuis ce triste moment! fois mérité que l'enfer? et ce-'est passé où ce tendre père des s ait attendu, ne vous ait appelé, et ouvert son cœur, pour vous l'abîme où vous étiez plongé, portes de la mort éternelle où de tomber, et cela; sans jamais tances , sans jamais se rebuter jamais se venger de la rigueur ctuellement même, dans quel nt lui , et quel objet présentezr , quelque triste , quelque dé-être votre état, quelques grands z commis, de quelques grâces sé, enfant prodigue, si vous ix pieds de ce tendre père, il rir son cœur pour vous receretour sera un sujet de consoit le ciel prendra part à sa joie , sera autant de satisfaction que avoit causé de douleur.

cher. Vous avez versé et pro-Dieu; vous l'avez inn olé et n par vos péchés; prosternezfaites parler votre douleur, et le votre cœur; à l'instant vous e la miséricorde qui sortira des votre Sauveur, pour vous apdonner le baiser de paix, et, res la douceur de sa grâce avec s regrets; c'est là, c'est dans que la miséricorde et la justice

is de grands péchés; vous avez de miséricorde; venez sur le adroit où elle se trouve, et où L AME PENITENTE.

se rencontreront pour cimenter par le sang d'un Dieu le grand ouvrage de votre conversion et de

votre pardon.

O miséricorde de mon Dieu! que vous êtes grande ! que vous êtes ineffable envers les pécheurs ! S'ils vous connoissoient, comment ne voudroient-ils pas tous se jeter entre vos bras? Je viens m'y jeter pour toujours; ayez pitié, grand Dieu, de mon ame que vous avez créée. Considérez dans elle l'ouvrage de vos mains, le prix de votre sang adorable ; arrachez au démon une victime qu'il étoit près d'immoler; montrez vous grand en pardonnant. Je ne cesserai de bénir vos grandes miséricordes, et toute ma vie je chanterai ses louanges. Puissé-je les célébrer à jamais dans le ciel ! misericordia's Domini in alernum can-

Pensez-y, c'est votre Dieu même qui vous invite. Pouvez-vous lui refuser voire cœur, quand

il vous ouvre le sien?

### HISTOIRE.

Un grand prince, presque de nos jours, dans la dernière maladie qui finit sa course, fut attaqué d'une tentation terrible de défiance qui finit sa course, tut attaque d'une tentation terrible de denance en la miséricorde divine: exhorté d'espérer en Dieu, Non, disoit-il, il n'y a plus de salut pour moi, je suis damné. Le ministre de Jésus-Christ, qui l'assistoit dans ses derniers momens, mit tout en cette ame, mit dans la bouche de son ministre ces consolantes paroles de David: Domine, propitiaderis peccato meo, multum est enim. Prince, diti-il au mourant, écoutez le prophète pénitent; vous êtes pécheur comme lui; dites sincèrement avec lui: Seigneur, vous aurez pitié de moi, parce que mes péchés sont grands; et la grandeur même de mes péchés sera le motif qui vous engagera à m'en accorder le pardon. Propitiaberis, etc. A ces paroles, le prince, comme revenu d'une léthargie, s'arrète un moment tout transporté, et bientôt après poussant un profond soupir: Ah! mon père! s'écriet-il, c'est pour moi que ces paroles ont été prononcées. Oui, mon Dieu, vous aurez pitié de moi, parce que mes péchés sont grands: voilà un motif bien digne de vous; parce que, plus mes péchés sont (1) Psalm. 88.

grands, plus ils feront éclater votre miséricorde, plus ils feront admirer votre puissance, plus ils feront triompher votre grâce. Alors, plein de confiance en la bonté de son Dien, et pénétré d'une vive douleur de ses péchés, il met ordre à sa conscience, il reçoit les derniers sacremens avec de grands rentimens de piété, il offre le sacrifice de sa vie avec joie; et sentant enfin approcher sa dernière heure, il prend son crucifix entre ses mains, il fixe sur lui ses regards mourans, il rend les dernière souprirs entre ses bras, et meurt en saint comme il avoit vécu en héros.

### RÉFLEXIONS.

Pensez-y bien, et voyez la miséricorde divine qui, en ce moment, vous ouvre son sein.

Pensez-y bien, et donnez à Dieu la consolation d'un sincère retour.

Pensez-y; éternellement vous bénirez le Seigneur d'y avoir bien pensé.

Après tout, considérez que Dieu est bon; mais n'oubliez jamais qu'il est juste.

# SENTIMENS DE PÉNITENCE

D'une ame au pied de la croix, convertie par la méditation des vérités précédentes.

Ame pécheresse, ame pénitente, vous êtes accablée sous le poids de vos crimes, vous gémissez à la vue de vos désordres et de vos excès; la justice divine paroît vous menacer et vous poursuivre partout, pour vous immoler et vous perdre : il n'est au monde qu'un asile pour vous; venez donc vous jeter au pied de la croix; venez-y répandre votre cœur affligé; venez-y présenter vos plaies, et en demander la guérison au médecin charitable qui en voit toute la profondeur. Là, prosternée et pénétrée d'une juste douleur, dites-lui avec un saint pénitent, vrai modèle de la pénitence : peccavi, j'ai péché; oui, mon Dieu, j'ai péché, j'ai grièvement péché; j'ai péché durant bien des an-

### PENITENTE.

votre miséricorde, plus ils feront ads feront triompher votre grace. Alors, é de son Dien, et pénétré d'une vive ordre à sa conscience, il reçoit les der-is centimens de piété, il offre le sacri-ant enfin approcher sa dernière heure, es mains, il fixe sur lui ses regards soupirs entre ses bras, et meurt en

### LEXIONS.

miséricorde divine qui, en ce moment,

à Dieu la consolation d'un sincère re-

ous bénirez le Seigneur d'y avoir bien

e Dieu est bon; mais n'oubliez jamais

# S DE PÉNITENCE

de la croix , convertie par la es vérités précédentes.

ne pénitente, vous êtes accavos crimes, vous gémissez dres et de vos excès ; la juss menacer et vous poursuivre immoler et vous perdre : il n asile pour vous; venez donc e la croix; venez-y répandre venez-y présenter vos plaies, érison au médecin charitable profondeur. Là, prosternée te douleur, dites-lui avec un modèle de la pénitence : pec-, mon Dieu, j'ai péché, j'ai ai péché durant bien des anL'AME PENITENTE.

nees; je le reconnois, j'en gémis, je voudrois en mourir de regret. Enfin, éclairée de vos divines lumières, touchée de l'attrait de vos grâces, je reviens à vous, je viens implorer votre infinie mi-séricorde: Miserere met, Deus, secundum magnam misericordiam tuam (1). Celui à qui j'ai donné la mort est le seul qui doit me ressusciter, et secundum multitudinem miserationum tuarum. Je ne saurois connoître toute la grandeur et l'énormité de mes crimes, mais j'en connois assez pour comprendre que mille fois j'ai mérité l'enfer : Iniquitatem meam ego cognosco. Mon péché est toujours présent à mes yeux pour déchirer mon cœur : Peccatum meum contrà me est semper. J'ai péché, et par mon péché je vous ai offensé, ô vous que je devois servir et aimer uniquement en ce monde : Tibi soli peccavi. C'est devant vous, c'est en votre présence, et au moment même où vous me combliez de vos grâces, que je vous ai outragé, Et malum coram te feci.

O Dieu souffrant et agonisant ! c'est pour moi, c'est pour mes péchés que vous souffrez et que vous mourez : votre cœur percé d'une lance perce le mien de la plus amère douleur; ne rejetez pas un cœur contrit et humilié: si je ne l'ai pas, formez-le dans moi, pour le rendre digne de vous : Cor contritum et humiliatum. Dieu saint, Dieu sauveur ! vous trouverez en moi l'énormité de tous les péchés réunis: réunissez en ma faveur les trésors de toutes les grâces; glorifiez votre puissance, faites triompher votre miséricorde, et montrez dans un homme infiniment pécheur ce que c'est qu'un Dieu infiniment bon: si le sacrifice de ma vie pouvoit satisfaire votre justice, avec quelle joie ne vous offrirois-je pas le sacrifice de cette vie que j'ai si criminellement employée! Si voluis-

(1) Psalm, 50.

ses sacrificium, dedissem utique. Ame pénitente! consacrez vos sentimens au pied de la croix; entrenez-vous-y avec votre Dieu mourant pour vous donner une nouvelle vic. Dites-lui : Seigneur, je suis affligée à la vue de vos souffrances et de mes excès; mais ce qui m'afflige encore davantage, c'est que mon cœur est trop foible pour les haïr et les déplorer; je voudrois avoir le cœur de tous les hommes et les larmes de tous les saints pénitens pour vous les consacrer. Seigneur mon Dieu, créez en moi un cœur nouveau pour vous satisfaire et vous aimer. Ah! qui me donnera une fontaine de larmes qui ne tarisse jamais? Que je serois heureux de voir sortir de mes yeux des torrens de pleurs pour les joindre aux torrens de sang que vous versez! Quelle vie que celle que j'ai mence! et si vos miséricordes n'étoient pas infinies, le dé-sespoir ne seroit-il pas mon partage? Mais enfin, mon Dieu, les plaies sont faites; je ne puis que vous les présenter, et vous conjurer de les guérir. Je sais que tout ce qui peut être pleuré peut être pardonné. Tant que je vivrai, je pleurerai, je gémirai, je ne vivrai que pour gémir et pleurer au pied de la croix. Heureux si je pouvois y expirer de douleur! Faites, ô mon Dieu! que la vie ne soit plus pour moi qu'un gémissement continuel, la terre une vallée de larmes : je l'ai infectée de mes crimes, que ne puis-je l'arroser de mon sang! Mais non, c'est le vôtre qui doit tout purifier; lavez-moi, purifiez-moi, sanctifiez-moi; c'est le plus grand prodige de vos miséricordes. Je le raconterai à tous les pécheurs; mon exemple les touchera, et leur dira ce qu'ils peuvent et doivent espérer de vos ineffables bontés; tous de concert nous louerons, nous bénirons à jamais les grandeurs de vos miséricordes, toujours au-dessus de la grandeur de nos crimes.

utique. Ame pénitente! au pied de la croix; en-Dieu mourant pour vous . Dites-lui : Scigneur, je vos souffrances et de mes fflige encore davantage, op foible pour les hair et s avoir le cœur de tous les e tous les saints pénitens r. Seigneur mon Dien, uveau pour vous satisfaire me donnera une fontaine amais? Que je serois heu-mes yeux des torrens de aux torrens de sang que que celle que j'ai menée! étoient pas infinies, le démon partage? Mais enfin , ont faites; je ne puis que ous conjurer de les guérir. peut être pleuré peut être vivrai, je pleurerai, je géour gémir et pleurer au pied si je pouvois y expirer de on Dieu | que la vie ne soit gémissement continuel, la mes : je l'ai infectée de mes e l'arroser de mon sang! tre qui doit tout purifier; oi, sanctifiez-moi; c'est le vos miséricordes. Je le raneurs ; mon exemple les toue qu'ils peuvent et doivent les bontés; tous de concert bénirons à jamais les granrdes, toujours au-dessus de imes.

### L'AME PÉNITENTE.

O croix de mon Dieu, de mon adorable Sauveur! c'est à vos pieds que je veux vivre; c'est entre vos bras que j'espère mourir : soyez, durant ma vie, mon modèle et mon soutien; mais surtout à la mort, soyez mon refuge et mon espérance: O crux, ave, etc.

### HISTOIRE.

Saint Vincent Ferrier, dans le cours de ses missions apostoliques, trouva un grand pécheur, qui jusqu'alors s'étoit livré à toutes sor-tes de crimes, de désordres et d'excès. Le saint, touché de ce triste tes de crimes, de desordres et d'exces. Le saint, fonche de ce triste état, l'exhorta à penser au salut de son ame, et à revenir à Dieu; il l'instruisit, il le prépara, et donna tous ses soins pour sa conversion. La grâce seconda ses efforts et son zele. Ce pécheur se présenta au saint tribunal de la pénitence; et là il fut touché, pénetré d'un regret si vif, si amer, si profond de ses péchés, qu'ayant reçu la grâce de l'absolution, il expira à l'instant de douleur aux pieds du saint, qui fondoit lui-même en larmes à la vue d'une conversion si sincère et si édifiante. Quelle douleur avez-vous de vos péchés?

### RÉFLEXIONS.

La vue de la croix vous les présentera, Considérez ce qu'un Dien

La vue de la croix vous les presentera. Considérez ce qu'un Dieu souffer, comme il souffer, et pour qui il souffer. Portez partont le souvenir de sa croix, de ses grâces, et de vos péchés. Demandez à Dien la grâce d'y penser, et de les déplorer tonte votre vie.

Hélas! vous étes à présent au pied de sa croix, peut-être dans peu irez-vous paroitre au tribunal de sa justice: vous avez été pêcheur, disposez-vous à y paroitre en pénitent. Que Dieu est bon de vous accorder le temps! mais que vous seriez coupable d'eu abuser!

Pensez-y; ne vous contentez pas d'y penser, profitez de la grâce qui vous est offerte, pour produire des fruits de salut,

# LA NÉCESSITÉ DE LA PÉNITENCE.

Le péché doit être expié par la pénitence, et la pénitence seule peut expier le péché.

IL n'y a que deux chemins pour aller au ciel : l'innocence et la pénitence : si par le péché l'innocence a fait un triste naufrage, il ne reste que la

pénitence pour se sauver; heureux encore que Dieu nous donne le temps de la faire en ce monde, pour ne pas subir une peine éternelle

dans l'autre! Pensez-y bien.

(1) Act. 2. - (2) Iuc. 13.

Saint Pierre parlant aux Juifs, leur représenta si vivement l'horreur du crime qu'ils avoient commis en mettant à mort Jésus-Christ, le Saint des saints, que ses auditeurs, touchés, consternes et fondant en larmes, s'écrièrent tous de concert : Ah, mes frères ! que ferons-nous donc et que deviendrons-nous? quid facienus, Viri fratres (1)? Faites pénitence, leur dit saint Pierre, Panitentiam agite : car je vous l'annonce au nom de Dieu même, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous : Nisi panitentiam egeritis, omnes similiter veribitis (2).

Ce qu'il leur disoit, il nous le dit à nous-mêmes : faites pénitence, vous avez été pécheurs, soyez pénitens; sans la pénitence, jamais vous n'obtiendrez de pardon; jantais vous ne rentrerez en grâce avec Dieu; jamais vous n'entrerez dans le ciel; éternellement vous serez malheureux, réprouvés et maudits : omnes similiter peribitis. Faites pénitence, pænitentiam agite. Ainsi se sont comportés tant de Saints autrefois pécheurs. Voyez un David qui a toujours son péché devant les yeux pour le déplorer. Voyez une Magdeleine inconso-lable dans sa douleur; voyez une sainte Pélagie noyée dans ses larmes; voyez un Augustin gémissant tous les jours de sa vie; voyez tant d'autres saints pénitens livrés à toute l'amertume de leurs regrets, ensevelis dans les antres et dans les cavernes, et faisant retentir les forêts de leurs soupirs et de leurs sanglots. Pécheurs comme eux, et peut-être plus qu'eux, faites pénitence avec eux: Panitentiam agite; sans quoi un malheur

s subir une peine éternelle y bien. nt aux Juiss, leur représenta

du crime qu'ils avoient comret Jésus-Christ, le Saint des seurs, touchés, consternés et s'écrièrent tous de concert : le ferons-nous donc et que deid facienus, Viri fratres (1)? eur dit saint Pierre, Pæniyous l'annonce au nom de Dieu laites pénitence, vous périrez nitiam egeritis, omnes similiter

it , il nous le dit à nous-mêmes : us avez été pécheurs, soyez péitence, jamais vous n'obtienjamais vous ne rentrerez en amais vous n'entrerez dans le vous serez malheureux, ré-: omnes similiter peribitis. Faites tiam agite. Ainsi se sont comnts autrefois pécheurs. Voyez jours son péché devant les yeux Voyez une Magdeleine inconsoleur; voyez une sainte Pélagie mes; voyez un Augustin gémiss de sa vie; voyez tant d'autres rés à toute l'amertume de leurs dans les antres et dans les caretentir les forêts de leurs souanglots. Pécheurs comme eux, qu eux, faites pénitence avec agite; sans quoi un malheur L'AME PÉNITENTE.

431

éternel sera votre sort. Mais quelle pénitence fautil pratiquer pour obtenir de Dieu le pardon? En voiei les sacrés caractères.

Pénitence prompte : ne différez pas ; aujourd'hui vous vivez, demain peut-être vous ne serez plus. Pénitence sincère : que votre cœur soit brisé de douleur : les hommes voient le dehors, mais Dieu sonde le fond des cœurs.

Pénitence sévère: plus les péchés ont été grands, plus la pénitence doit être rigoureuse: péchés plus multipliés, plus réfléchis, réitérés par de tristes rechutes; dès lors pénitence plus étendue, plus sévère et plus rigoureuse.

Pénitence universelle: tout a péché dans vous, tout un têtre puni. Pénitence d'esprit, pour tant de mauvaises pensées; pénitence de cœur pour tant d'affections coupables; pénitence du corps et des sens, pour tant de satisfactions criminelles: tout a été infecté par le péché, tout doit être lavé et purifié par la pénitence.

Pénitence conforme à l'espèce et à la qualité des péchés: vous vous êtes malheureusement répandu et dissipé dans le monde, condamnez-vous, autant que votre état le permet, à la retraite et à la solitude: vous vous êtes attaché aux biens de la terre, faites de plus abondantes aumônes; vous avez donné dans des excès détestables, expiez-les par le jeûne.

Enfin pénitence constante, et qui dure autant que votre vie; un seul péché mortel suffiroit pour pleurer la vie tout entière et les siècles entiers: que sera-ce de tant de péchés, et de si grands péchés? Panitentiam agite.

Pensez-y bien; peut-être n'y avez-vous jamais pensé?

Votre péché crie sans cesse contre vous devant

Dieu: faites-lui entendre la voix de vos gémissemens et de votre douleur. Si la pratique de la pénitence vous paroît dure et pénible, pensez à la grandeur de Dieu que vous avez offensé, pensez à la grandeur des crimes que vous avez commis, pensez à la profondeur des plaies que vous avez faites à votre ame, pensez à la longueur du temps que vous avez perdu, pensez au nombre des grâces dont vous avez abusé, pensez au sang adorable de Jésus-Christ, que vous avez profané, pensez à la rigueur des jugemens que vous avez à subir, pen-sez surtout à l'horreur des peines éternelles que vous avez méritées. Hélas! nous devrions déjà dedepuis long-temps être précipités au fond des enfers, sans espérance, sans retour, dans la rage, la fureur et le désespoir ; ah ! que ces grands objets nous engageront puissamment à la pénitence, si nous y peusons, si nous les méditons devant Dieu!

Après tout, si la pénitence est difficile et pénible, Dieu nous l'adoucira par sa grâce; il nous soutiendra, il nous animera, il nous purifiera, il nous sauvera: par cette pensée salutaire, la pénitence la plus austère, la plus sévère, la plus rigoureuse, nous deviendra peu à peu supportable; et enfin elle nous deviendra consolante. Que n'ont pas fait et souffert les saints pénitens! que n'a pas souffert Jésus-Christ même, le grand modèle de la pénitence! Armons-nous de courage contre nous et vengeons Dieu des outrages que nous lui avons faits. Il vaut mieux souffrir des peines passagères et méritoires en cemonde, que d'être condamnés à des peines éternelles et désespérantes dans l'autre.

# Pensez-y tandis qu'il est temps.

Sans quoi aujourd'hui on néglige de subir la peine des pénitens, et demain peut-être on sera condamné à celle des réprouvés.

HISTOIRE.

ÉNITENTE. e la voix de vos gémisseeur. Si la pratique de la lure et pénible , pensez à la vous avez offensé, pensez es que vous avez commis, des plaies que vous avez sez à la longueur du temps ensez au nombre des grâces pensez au sang adorable de is avez profané, pensez à la que vous avez à subir, penir des peines éternelles que élas ! nous devrions déjà dee précipités au fond des ensans retour, dans la rage, ir; ah! que ces grands objets ssamment à la pénitence, si us les méditons devant Dieu! énitence est difficile et pénioucira par sa grâce; il nous nimera, il nous purifiera, il ette pensée salutaire, la pénila plus sévère, la plus rigoura peu à peu supportable ; et endra consolante. Que n'ont s saints pénitens l que n'a pas t même, le grand modèle de la

lésespérantes dans l'autre. andis qu'il est temps.

d'hui on néglige de subir la ct demain peut-être on sera s. prouvés.

nous de courage contre nous

s outrages que nous lui avons ouffrir des peines passagères et

de , que d'être condamnés à des

HISTOIRE.

### L'AME PENITENTE. HISTOIRE.

Ponce, surnommé de Lazare, vivoit dans le onzième siècle : il s'é-Ponce, surnommé de Lazare, vivoit dans le onzième siècle : il s'étoit livré, durant sa jeunesse, à toutes sortes de crimes, de passions et de brigandages : enfan, touché de Dieu, il considera les
maux qu'il avoit faits, le jugement dont il étoit menacé, et se condamna à toutes les rigueurs de la pénitence. Le dimanche des Rameaux, après la lecture de l'évangile, l'évêque étant avec son clergé
et tout son peuple, Ponce vint percer la foule en chemise, nu-pi-ds
ayant une corde au cou comme un criminel. S'étant jeté aux pieds
de l'évêque, il lui donna un papier où étoient étrits tous ses péchés, le conjurant de le faire lire devant tout le peuple. Pendant
qu'on lisoit sa confession, il se faisoit frapper continuellement de
verges, demandant touours qu'on le frampàt plus rudement, et avverges, demandant tonjours qu'on le frappat plus rudement, et ar-rosant la terre de ses larmes; il crioit qu'il étoit coupable de tous ces crimes, et qu'il en demandoit pardon à Dieu et aux hommes. Ce spectacle attendrit tous les assistans, qui fondoient en pleurs comme lui. Le lendemain Ponce distribua tous ses bieus aux pauvres, après avire satisfait à tout en gu'il pouveit devaire en feit de sextiture. avoir satisfait à tout ce qu'il pouvoit devoir en fait de restitution : après quoi, renonçant pour toujours au monde, il se condamna à une penitence rigoureuse, qui ne finit qu'avec sa vie. Il mourut en

### RÉFLEXIONS.

Pensez-y bien : après le péché, la pénitence; et sans la péni

Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais leur conversion ;

convertissez-vous done sans délai. Rendez grâces à Dieu , qui vous donne pour faire pénitence un temps qui a été refuié à tant d'autres.

Dieu ne demande pas de vous une péuitence ni si publique ni si austère ; mais ne demande-t-il que ce que vous faites? Jugez-vous vous-même avant que Dieu vous appelle à son jugement.

### 

### LE MOMENT DE LA GRACE.

Pensez-y bien ; un moment de grâce peu attirer une éternité de bonheur.

Quoiqu'il soit vrai de dire en général que tous les temps sont propres à la grâce; que la grâce ne dépend ni des momens, ni des temps; que Dieu, maître et dispensateur de ses dons, n'est restreint Ame élev.

ni par les occasions, ni par les circonstances; il n'est pas moins vrai de dire qu'il y a pour nous et pour certaines ames en particulier des temps plus précieux, des jours plus favorables, où Dieu nous recherche plus spécialement, où la lumière de la grâce brille avec plus d'éclat, où son attrait se fait sentir avec plus d'onction, où le ciel semble jeter sur nous des regards plus favorables, et verser ses dons avec plus d'abondance : et voilà ce qu'on appelle les momens de la grâce, les momens heureux et privilégiés dont parle saint Paul quand il dit : voici le temps favorable, voici des momens et des jours de salut: Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis (1).

# Pensez-y bien, et profitez-en.

Car, pour descendre dans le détail, et vous le faire encore mieux connoître, le moment de la grace pour vous, ce sont certaines occasions où Dieu semble tout-à-coup lever le bandeau de dessus vos yeux et vous montrer les grandes vérités avec plus d'évidence; brièveté de la vie, néant des choses du monde, plaisirs trompeurs, honneurs frivoles, tout se présente aux yeux éclairés par la grace. Le moment de la grace, ce sont certains reproches intérieurs d'une conscience troublée et agitée : on sent qu'on n'est pas ce qu'on devroit être; on se dit qu'il ne faudroit ni vivre ni mourir dans ce triste état; qu'il faudroit enfin penser à un retour salutaire à soi et à Dieu. Le moment de la grâce, c'est une prédication touchante, une lecture de piété, un exemple édifiant, un avis salutaire : dans tout autre temps, tout cela auroit été sans effet, et n'auroit point touché; dans ce bon moment, tout touche et fait impression. Que dirons-nous encore? Le moment de la grâce, (i) 2 Cor. 6.

ni par les circonstances; il le dire qu'il y a pour nous et n particulier des temps plus us favorables, où Dieu nous dement, où la lumière de la d'éclat, où son attrait se fait ction, où le ciel semble jeter plus favorables, et verser ses ondance: et voilà ce qu'on le fa grâce, les momens heupont parle saint Paul quand il corable, voici des momens et Ecce nunc tempus acceptabile, (1).

bien , et profitez-en.

dre dans le détail, et vous le connoître, le moment de la e sont certaines occasions où oup lever le bandeau de dessus ontrer les grandes vérités avec rièveté de la vie, néant des plaisirs trompeurs, honneurs ésente aux yeux éclairés par la de la grace, ce sont certains s d'une conscience troublée et on n'est pas ce qu'on devroit l ne faudroit ni vivre ni mourir qu'il faudroit enfin penser à à soi et à Dieu. Le moment ne prédication touchante, une n exemple édifiant, un avis saautre temps, tout cela auroit 'auroit point touché; dans ce touche et fait impression. Que e? Le moment de la grâce, c'est une mort subite, un incident funeste dont on est témoin. A cette vue, que ne se dit-on pas? quels retours, quelles réflexions salutaires ne faiton pas? qu'est-ce que ce monde? qu'est-ce que notre vie? que sommes-nous sur la terre? Le moment de la grâce, c'est un chagrin, une croix, une humiliation, un revers de fortune, une maladie dangereuse; alors on rentre en soi-même, on voit le néant de tout; tout devient amer, tout dégoûte; on ne trouve de consolation que dans Dieu.

Les voilà ces momens de la grace, les voilà ces jours de salut: *Ecce nune*. Tels, ô mon Dieu! ont été ces heureux momens qui ont formé tant de saints. Le moment de la grace pour moi, c'est peut-être le moment où je médite cette grande vérité, et où vous me parlez au cœur pour m'attirer

tout à vous.

Pien de si important et de si nécessaire pour nous que d'être fidèles au moment de la grâce; ce n'est pas assez de la connoître; l'essentiel, c'est d'en profiter, c'est d'en suivre les mouvemens salutaires, c'est de ne pas l'éloigner par des délais affectés, c'est de ne pas la combattre par des résistances volontaires et réfléchies; c'est enfin de ne pas fermer les yeux à la lumière quand elle nous éclaire; c'est de répondre à Dieu quand il vient frapper à la porte de notre cœur; c'est de ne pas contrister l'Esprit saint dans nous-mêmes.

Il en est de l'affaire du salut comme de toutes les autres, chacune a son temps, et le succès dépend souvent de certains momens plus heureux: si on les manque, ils sont quelquefois sans retour; et quelles peuvent être les suites de ces oppositions et de ces résistances?

# Pensez-y bien.

Voici deux grandes vérités à méditer sur ce su

jet. Dans les voies de la sainteté, rien de si grand et de si sublime où le moment de la grâce mis a profit ne puisse nous élever; et dans les sentiers de l'iniquité, rien de si triste et de si funeste où le moment de la grâce manqué ne puisse nous conduire. Ne craignons pas cependant que la gràce de Dieu nous manque; non, la grace de Dieu ne nous manque pas, c'est nous qui manquons tous les jours à la grâce : ce que je prétends dire doit suffire pour nous affliger et nous alarmer; c'est que ces momens de la grâce négligés s'opposent aux desseins de Dieu; c'est que d'en abuser, c'est résisier à Dieu, c'est rendre notre retour plus difficile, c'est s'exposer à la soustraction des graces de choix, c'est contrister l'Esprit saint dans nos cœurs; et pour tout dire en un mot, c'est par là qu'ont commencé la perte et les malheurs de tant d'ames. Pensez au salut de la vôtre.

Que faut-il donc faire dans un point si essentiel? 1° Estimer et respecter la grace, et le moment précieux où elle se présente; 2º craindre souverainement de lui résister et de la combattre ; 3º demander souvent pardon à Dieu de cette résistance à la grâce, et promettre de lui être à l'avenir plus sidèle; 4º demander à Dieu de nous faire expier en ce monde nos infidélités à la grâce; 5° prendre garde surtout à certains mouvemens plus marqués et plus précieux de la grâce; 6º mais en même temps prendre garde aussi de se conduire soimême, et de se jeter dans des illusions, sous prétexte de vues particulières. L'ange de ténèbres peut se déguiser en ange de lumière et nous égarer au lieu de nous conduire : soyons humbles, se ons fidèles, soyons généreux, Dieu nous conduira par la main au terme de notre salut.

aire dans un point si essentiel? ecter la grace, et le moment présente; 2° craindre souve-ister et de la combattre; 3° de-rdon à Dieu de cette résistance iettre de lui être à l'avenir plus à Dieu de nous faire expier fidélités à la grâce; 5° prendre tains mouvemens plus marqués e la grace; 6º mais en même de aussi de se conduire soier dans des illusions, sous preiculières. L'ange de ténèbres ange de lumière et nous égais conduire : soyons humbles, ons généreux, Dieu nous conm terme de notre salut.

### L'AME PÉNITENTE.

437

### HISTOIRE.

C'est un trait bien remarquable que relui qui est rapporte dans l'Évangile. Jésus-Christ, voyant la ville de Jérusalem, versa des las mes sur elle: Videns civitatem, flevit super illam (i) i Ville infor-tunée! s'écria-i-il, si tu avois vonlu connoître mes desseins de mi-scricorde et de bonté sur toi, si cognovisses que ad pacem tibi, que de grâces qui l'étoient préparées! Tes ennemis l'auroient redouter, tes habitans auroient goûté les douceurs de la paix, tu aurois sub-sisté dans ta gloire et dans ton éclat. Ville ingrate et coupable! combien de fois ai je voulu réunir tes enfans dans mon sein commo la poule réunit ses petits sous ses ailes! Quoties colui congregare filios tuos ! Toujours tu as résisto, et jamais tu n'as voulu te rendre à ques tendres invitations, et noluisti. Hélas! en primtion de ton infidélité, que de malheurs vont fondre sur toi! les ennemis l'environneront de tons côtés : Circumdabant te inimici tui vallo (2); ils tassiegeront de toutes parts, ils désoleront les campagnes, ils ren-verseront tes remparts, ils égorgeront les habitans, il ne restera plus dans toi pierre sur pierre. Et non relinquent in la lapidem super lapidem. Et tous ces malheurs t'arriveront parce que la n'auras pas voulu connoître le temps de mes grâces et les momens de mes miséricordes sur toi : eo quòd non cognoveris tempus visitationis tuce.

Toutes ces prédictions furent accomplies; la ruine, la désolation, les malheurs de Jérusalem infidèle, étonnent encore l'univers.

### RÉFLEXIONS.

Combien d'ames dont cette ville coupable est la triste image, et qui, par leur continuelles résistances à la grâce, attirent sur elles des malheurs d'autant plus grands, qu'ils seront éternels!

Pensez-y bien; la grâce vous presse; soyes fidèle à la grâce; rien de si funeste que d'en abuser. ......

### LES SOUFFRANCES.

NAITRE, souffrir et mourir, voilà l'histoire de tout homme venant au monde. Qu'est-ce, hélas! que notre vie sur la terre, qu'une souffrance con-tinuelle? Vous souffrez, ame affligée; depuis long-temps vous gémissez sous le poids de vos souffrances; les chagrins naissent sous vos pas. Vous marchez par un chemin parsemé de croix;

(1) Luc. 19. - (2) Ibid.

vous ne vous nourrissez que d'un pair détrempé dans vos larmes; vous ne comptez vos jours que par vos malheurs; vos parens vous abandonnent, vos amis vous trahissent, vos projets échouent, vos jours se passent dans la tristesse et le deuil; chaque moment voit croître le torrent d'amertume qui vous inonde, vous semblez n'être au monde que pour souffrir; vous souffrez; j'entends la voix de vos plaintes et de vos soupirs; j'entre en part de vos peines, je suis touché de votre douleur, je vous plains, non point précisément parce que vous souffrez, mais parce que vous ne savez pas mettre à profit vos souffrances, en rappelant les grands motifs de consolation que votre religion et votre raison vous présentent. Pensez-y; vous pleurez sur vos afflictions; hélas! avez-vous pleuré sur vos pleurs?

Vous souffrez, et vous vous plaignez; considérez ce qu'un Dieu a souffert pour vous; et à la vue de sa croix, de son sang et de ses douleurs, voyez si vous avez sujet de vous plaindre.

Vous avez péché, et par vos péchés vous aver mérité l'enfer : si Dieu vous avoit enlevé de ce monde dans un certain temps, vous seriez plongé dans des feux éternels; et vous vous plaignez de quelque affliction passagère.

Vous souffrez, et les saints, que n'ont-ils pas souffert? Vos peines sont-elles comparables à leurs sacrifices? comme eux vous désirez d'être saint, et vous ne voulez rien souffrir avec eux pour le devenir.

Vous souffrez; par vos souffrances vous pouvez expier vos péchés, attirer les miséricordes de Dieu, mériter le ciel: dès lors vos souffrances, dans les vues de Dieu, ne sont-elles pas des gràces, et des grâces bien précieuses? y a-t-il un É PÉNITENTE.

issez que d'un pain détrempé us ne comptez vos jours que os parens vous abandonnent, ssent, voa projets échouent, dans la tristesse et le deuil; it croître le torrent d'amernde, vous semblez n'être au ouffrir; vous souffrez; j'ens plaintes et de vos soupirs; vos peines, je suis touché de ous plains, non point précisés souffrez, mais parce que vous e à profit vos souffrances, en ls motifs de consolation que votre raison vous présentent. urez sur vos afflictions ; hélas ! ar vos pleurs?

et vous vous plaignez; consiu a souffert pour vous; et à la e son sang et de ses douleurs, sujet de vous plaindre.

é, et par vos péchés vous aver Dieu vous avoit enlevé de ce tain temps, vous seriez plongé rnels; et vous vous plaignez de passagère.

et les saints, que n'ontils pas sines sont-elles comparables à comme eux vous désirez d'être e voulez rien souffrir avec eux

; par vos souffrances vous pouchés, attirer les miséricordes de ciel : dès lors vos souffrances, Dieu, ne sont-elles pas des gràes bien précieuses? y a-t-il un LAME PENITENTE.

439

autre chemin pour aller au ciel, que celui des croix?

Vous couffrez; et vous vous inquiétez, vous vous plaignez, vous êtes tente de murmurer.

Mais par vos inquiétudes adoucissez-vous vos souffrances? ne voyez-vous pas que vous ne faites que les aigrir, en perdre le mérite devant Dieu, vous rendre indigne de ses grâces et de son secours, peut-être même vous attirer de nouvelles disgrâces et de nouveaux malheurs?

Enfin vous souffrez; mais voudriez-vous n'avoir rien à mettre au pied de la croix de votre Sauveur? Vous y trouverez son sang; est-ce trop d'y

mêler vos larmes?

Hommes pécheurs et coupables! remontons à la source du mal, rentrons en nous-mêmes, et voyons ce que nous méritons devant Dieu; reconnoissons que, si nous souffrons, ce sont nos péchés qui ont attiré nos souffrances ; et loin d'éclater en plaintes, loin d'accuser le Ciel de rigueur, les créatures d'injustice , la fortune d'aveuglement , ne nous en prenons qu'à nous-mêmes et à nos péchés. C'est là le funeste flambeau qui a allume la colère de Dieu et le feu de ses vengeances; c'est là le poison mortel qui, se répandant sur la terre, a produit l'affliction dans les ames, l'amertume dans les cœurs, la désolation dans les familles, la ruine dans les provinces, la décadence dans les empires. Dieu se dresse un tribunal de vengeance sur la terre, d'où il exerce ses jugemens redoutables sur les hommes pécheurs, soit pour punir les désordres, soit pour arrêter les scandales, soit pour ramener les prévaricateurs à l'observation de sa loi.

Ouvrons donc les yeux sur nos malheurs; et loin de les imputer, en païens, comme nous faisons souvent, au hasard aveugle, à la malice de

4

nos ennemis, à notre mauvais sort, à je ne sais quelle fatalité que nou appelons notre mauvaise étoile, remontons plus haut; allons au principe du mal, voyons le bras de Dieu justement armé contre nous: nous avons péche, et il nous a affligés; nous avons abandonné sa loi, et il nous a abandonnés à nos calamités; nous avons méprisé ses miséricordes, et il nous a livrés aux rigueurs de sa justice. Nos misères augmentent, parce que nos iniquités se multiplient; nous devenons tous les jours plus malheureux, parce que nous devenons tous les jours plus coupables. Les fléaux de Dieu ne sont point arrêtés, ni ses trésors de colère épuisés; sa main est encore levée contre nous: sed adhuc manus ejus extenta (1). Voulonsnous donc faire cesser nos misères? renonçons à nos crimes, déplorons nos iniquités, humilionsnous sous la main de Dieu, et baisons la main qui nous frappe ; alors le Ciel irrité s'apaisera , le Dieu vengeur calmera sa colère, et les nuages sombres, qui annonçoient les foudres et les éclairs pour nous perdre, se résoudront en une douce rosée pour nous sanctifier. Ce qu'il y a de plus consolant pour nous, c'est que, comme nos péchés ont attiré nos souffrances, nos souffrances serviront à expier nos péchés, contribueront à notre salut, et nous attireront un jour les récompenses promises aux ames souffrantes : Beati qui lugent.

Voici donc les sentimens dans lesquels nous devons recevoir nos souffrances, si nous sommes Chrétiens: sentiment de pénitence; nous sommes pécheurs, heureux d'avoir un moyen d'expier nos péchés en ce monde plutôt que d'en recevoir la peine éternelle dans l'autre.

Sentiment de patience : Dieu le veut ; ce mot nous dit tout. Dieu le veut ou le permet : en vain (1) Isaie. 5.

PENITENTE. mauvais sort, à je ne sais u - appelons notre mauvaise us haut; allons au principe ras de Dieu justement armé ons péche, et il nous a afflindonné sa loi, et il nous a lamités ; nous avons méprisé il nous a livrés aux rigueurs sères augmentent, parce que iplient; nous devenous tous eureux, parce que nous des plus coupables. Les fléaux int arrêtés, ni ses trésors de nain est encore levée contre nus ejus extenta (1). Voulonsser nos misères? renonçons à ons nos iniquités, humilionsle Dieu , et baisons la main qui e Ciel irrité s'apaisera , le Dieu colère, et les nuages sombres, s foudres et les éclairs pour soudront en une douce rosée :. Ce qu'il y a de plus consolant ue, comme nos péchés ont ats, nos souffrances serviront à

un jour les récompenses proiffrantes : Beati qui lugent. sentimens dans lesquels nous s souffrances, si nous sommes nt de pénitence ; nous sommes d'avoir un moyen d'expier nos de plutôt que d'en recevoir la

, contribueront à notre salut,

s l'autre. ntience : Dieu le veut ; ce mot u le veut ou le permet : en vain nous plaindrions - nous, murmurerions - nous; pourrions-nous jamais nous soustraire à la main toute-puissante d'un Dien vengeur?

Sentiment de confiance: Dieu nous afflige pour notre bien; il nous soutiendra, il nous consolera, il nous sanctifiera dans nos souffrances et par sos souffrances. Un Dieu a souffert avec joie pour nos péchés, souffrons avec joie pour son amour; semons à présent dans les larmes, nous moissonnerons un jour dans la joie; et une éternité de bonheur et de gloire sera la récompense de quelques années d'épreuves et de combats.

Pensons-y, et consolons-nous dans toutes nos peines; nos péchés méritent encore plus que nous ne souffrons.

### HISTOIRE.

On assure que saint Pierre, sortant de Rome dans le temps de la persécution, rencontra Jésus-Christ chargé du pesaut fardeau de sa croix, et que, lui ayant demandé où il alloit dans ce triste état: Je vais 'Rome, répondit le Sauveur, pour y être crucifié de nou-veur pour vous, juisque vous refusez de soufirir pour moi : alors saint Pierre, confus de sa foiblesse, et touché de repentir, retour-na à Rome, où il cut le bonheur de souffrir le martyre pour le nom et la gloire de son divin maître.

Nous avons imité saint Pierre dans sa foiblesse ; quand est-ce que nous l'imiterons dans sa générosité? Hélas! combien de fois Jésus-Christ auroit-il pu nous dire à nous-mêmes : Je vais de nouveau m'offrir à la mort pour vous, puisque vous refusez de porter ma croix? Nous ne voulons rien souffrir; à la moindre peine, nous nous plaignons, nous murmurons: le seul nom, la seule pensée des souffrances, nous fait trembler : est-ce là être Chrétien et disciple d'un Dieu mourant sur la croix? Dieu souffrant, apprenez-nous à souffrir, aidez-nous à souffrir, sanctifiez-nous par nos

442 L'AME PENITENTE.
souffrances unies aux vôtres et sanctifiées par les
vôtres.

Pensons-y donc; et au lieu de nous plaindre de nos souffrances, rendons grâces à Dieu qui nous donne un moyen d'expier nos péchés.

### RÉFLEXIONS.

L'ame qui ne sait pas souffrir ne sait pas aimer; le vrai amour ne se fait connoître que dans les souffrances. Jésus-Christ a planté la croix pour marquer le chemin du Ciel; il la présente aux ames pour les y conduire.

Grand nombre de Saints seroient dans l'enfer sans les souffrances; et par les souffrances bien des damnés seroient devenus de grands saints. Il vant mieux pleurer que de pécher; pleurex à présent avec les pénitens pour vous réjouir un jour avec les élus.

# 

# LE PARDON DES ENNEMIS,

ET LA CHARITÉ CHRÉTIENNE.

LA méditation des fins dernières doit conduire à la pratique des œuvres saintes : une des plus essentielles, c'est la charité et le pardon des ennemis.

C'est Jésas-Christ même qui, revêtu de tout le poids de son autorité, nous ordonne expressément de pardonner à nos ennemis, et mêne de les aimer en Chrétiens: Ego dico vobis, diligite inimicos vestros (1), nous dit-il à tous. Bien des voix étrangeres se feront entendre pour vous séduire; le monde, toujours pervers, vous dira: vengez-vous; la passion, aigrissant le cœur, vous dira: vengez-vous; la coutume, tàchant de prescrire contre la loi; vous dira: vengez-vous; et moi, votre Dieu, votre Roi, votre maître, je vous dis en souverain, et sous peine de tous

t au lieu de nous plaindre de dons grâces à Dieu qui nous spier nos péchés.

### FLEXIONS.

frir ne sait pas aimer ; le vrai amour ne es souffrances. Jésus-Christ a planté la n du Ciel ; il la présente aux ames pour

seroient dans l'enfer sans les souffranbien des damnés seroient devenus de pleurer que de pécher ; pleurez à préous réjouir un jour avec les élus.

.......

N DES ENNEMIS,

RITÉ CHRÉTIENNE.

ins dernières doit conduire à es saintes : une des plus escharité et le pardon des en-

t même qui, revêtu de tout orité, nous ordonne expresr à nos ennemis, et même de ens: Ego dico vobis, diligite nous dit-il à tous. Bien des cront entendre pour vous sétoujours pervers, vous dira: assion, aigrissant le cœur, vous; la coutume, tàchant de loi; vous dira: vengez-vous; u, votre Roi, votre maìtre, verain, et sous peine de tous

mes anathèmes: pardonnez; ne vous en tenez pas même là, aimez vos ennemis: diligite; faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent: benefacite üs qui oderunt vos. Imitez votre Père céleste, qui fait lever son soleil, et qui répand une pluie salutaire, non-seulement sur les justes qui l'aiment, mais encore sur les méchans qui l'offensent: solem suum oriri facit super bonos et malos (1). Voilà l'oracle, voilà le précepte: c'est un Dieu qui nous l'intime sous peine d'une damnation éternelle. Ecoutez-le, et pensez-y bien.

Dans la pratique, voici l'obligation indispensable qui est imposée à tout Chrétien.

Obligation de réconciliation avec son ennemi, et de se réconcilier sincèrement et de cœur.

Obligation de paroître réconcilié, d'en donner des marques; et si l'inimitié a été publique, que la réconciliation devienne publique elle-même.

Obligation d'aimer ses ennemis, de leur vouloir du bien, de leur en souhaiter, de leur en faire même, si on le peut, s'ils le demandent au nom de Jésus-Christ, etc.

Obligation de prier pour eux, de s'intéresser pour eux devant Dieu: ce point est essentiel, et expressément marqué dans la loi: Orate pro persequentibus et calumniantibus vos.

sequentibus et calumniantibus vos.

Telle est l'obligation, la nécessité, l'étendue,

la sainteté, la persection de la soi.

Précepte si grand, que Dieu l'a porté dans les termes les plus énergiques: Ego autem dico vobis; précepte si pressant, que Dieu ne veut pas que le soleil se couche sur votre colère: sol non occidat super iracundiam vestram (2); précepte si sacré, que quand même vous seriez au pied de l'autel pour offrir votre sacrifice, Dieu veut que vous laissiez le sacrifice et l'autel pour aller vous ré-

(1) Matth. 5. -- (2) Ephes. 4.

c

concilier avec votre frère: vade priùs reconciliari fratri tuo; précepte si essentiel, que sans son accomplissement on ne peut avoir part aux sacremens de l'Eglise, et que, si l'on en approche dans cet état, la réception du sacrement devient sacrilége. Enfin précepte si indispensable, que, si on ne le remplit, on ne peut pas même faire la prière de chaque jour sans se condamner soi-même, sans prononcer des anathèmes et des malédictions contre soi. Que dites-vous dans votre prière de chaque jour? dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus (1); pardonnez-nous, comme nous pardonnons. Si done vous ne pardonnez pas à vos ennemis, vous demandez que Dieu ne vous pardonne pas à vous-même. C'est comme si vous lai disiez: Seigneur, frappez-moi, vengez-vous de moi, faites éclater sur moi votre colère, lancez sur moi vos malédictions, armez-vous de votre foudre pour m'écraser. Et quand est-ce qu'on fait à Dieu cette horrible prière? toutes les fois que l'on prie avant la haine, la vengeance, l'animosité dans le cœur. Vous demandez que les fléaux que vous voudriez voir fondre sur votre ennemi viennent fondre sur vous : pensez-y, et tremblez.

O enfans du Père céleste! pardonnez donc à vos ennemis; c'est votre Dieu même qui vous l'or-

donne.

Mais pardonnez sincèrement, et ne gardez dans

le cœur ni ressentiment ni rancune.

Mais pardonnez universellement, et n'exceptez personne, parce que la loi renferme tout le monde.

Mais pardonnez promptement; ne différez pas un instant, de peur que l'instant suivant la mort ne vous surprenne.

Mais pardonnez constamment; et le sacrifice fait une fois à Dieu, qu'il soit fait pour toujours.

(1) Math. 6.

PÉNITENTE.

ère : vade priùs reconciliari essentiel, que sans son acpeut avoir part aux sacreie, si l'on en approche dans lu sacrement devient sacriindispensable, que, si on eut pas même faire la prière condamner soi-même, sans èmes et des malédictions s-vous dans votre prière de nobis debita nostra, sicut et pardonnez-nous, comme done vous ne pardonnez pas lemandez que Dieu ne vous nême. C'est comme si vous rappez-moi, vengez-vous de moi votre colère, lancez sur armez-vous de votre foudre and est-ce qu'on fait à Dieu 'toutes les fois que l'on prie geance , l'animosité dans le que les fléaux que vous vouotre ennemi viennent fondre t tremblez.

éleste! pardonnez donc à vos Dieu même qui vous l'or-

ncèrement , et ne gardez dans

nt ni rancune.

niversellement, et n'exceptez a loi renferme tout le monde. comptement ; ne différez pas que l'instant suivant la mort

onstamment; et le sacrifice qu'il soit fait pour toujours. L'AME PÉNITENTE.

En un mot, pardonnez comme vous voulez que Dieu vous pardonne : ainsi accomplirez-vous la loi ; ainsi attirerez-vous les grâces de Dieu ; ainsi imiterez-vous votre Sauveur; ainsi mériterez-vous la couronne et la récompense. Si vous y pensez, pourrez-vous ne pas pardonner?

## Pensez-y bien.

Si vous refusez de pardonner à votre frère, jamais Dieu ne vous accordera le pardon.

### HISTOIRE.

Le frère de saint Jean Gualbert fut assassiné par un de ses en-Le frère de saint Jean Gualbert fut assassiné par un de ses en-nemis. Cet homme sanguinaire s'étant cusnite rencontré avec Jean Gualbert bien armé, dans un endroit où ni l'un ni l'autre ne pou-voient s'éviter, ce meurtrier, se voyant perdu, se prosterna les bras en croix, et conjura son ennemi au nom de Jésus-Christ mou-rant sur la croix de lui sauver la vie. Gualbert, touché du spectacle, lui pardonne, l'embrasse, et va faire sa prière devant un crucifix dans une église voisine : dès ce moment il quitte ses habits mili-taires, il renonce au monde, et so fait religieux; c'est lui qui de-vint ensuite le fondateur de l'ordre de Valombreuse.

### RÉFLEXIONS.

Quel exemple et quels sentimens! Pensez-y bien, et voyez si les votres sont aussi chrétiens. Pardonnez-vous sincerement et de cœur à vos ennemis? Aime -vous votre prochain commo vous-même, et considérez-vous dans lui la personne de Jésus-Christ même?

# Pensez-y, et jugez-vous devant Dieu.

Chrétiens, ensans d'un même père, aimonsnous les uns les autres : aimons-nous en Dieu et pour Dieu : aimons-nous sincèrement, efficacement, constamment : aimons-nous en ce monde, pour nous réunir à jamais dans l'autre.

# DES DEVOIRS DES PARENS

### EMVERS LEURS ENFANS.

Combien peu y en a-t-il qui y pensent!

LES parens, dans le sein de leur famille, tiennent la place de Dieu envers leurs enfans : ils les ont mis au monde, ils doivent les rendre dignes du Ciel: c'est peu que de leur avoir donné une vie mortelle, et souvent misérable, ils doivent les pré-parer à une vie éternelle et plus digne l'eux; sans quoi ils se rendent responsables devant Dieu, et de leur propre perte, et de celle de leurs enfans. Eh! quel seroit le malheur des parens qui n'auroient mis des enfans au monde que pour donner des réprouvés à l'enfer! Cependant n'est-ce pas là ce qu'on a à se reprocher et à craind e? Tant de parens, qui non-seulement laissent leurs enfans manquer d'éducation et d'instruction, mais encore qui ont le malheur de donner à ces enfans infortunés de mauvais exemples, des occasions de péché, des sujets de scandale par leurs déréglemens et leur mauvaise conduite!

Parens négligens et indolens dans l'aff ire de leur salut: à peine leurs enfans les voient-ils pratiquer quelque exercice de religion et de piété. Offrent-ils à Dieu l'hommage de leurs prières le matin et le soir? fréquentent-ils les sacremens? sontils assidus au service de Dieu et aux devoirs du Chrétien?

Parens colères et emportés, qui ne peuvent parler sans se mettre en feu, sans prononcer des horreurs, sans mettre en crainte, en désordre et en alarme, toute une famille, comment Dieu, qui PÉNITENTE.

RS DES PARENS

LEURS ENFANS.

en a-t-il qui y pensent!

ein de leur famille, tiennent rs leurs enfans : ils les ont oivent les rendre dignes du eur avoir donné une vie morérable, ils doivent les préelle et plus digne l'eux; sans esponsables devant Dieu, et et de celle de leurs enfans. alheur des parens qui n'auau monde que pour donner er! Cependant n'est-ce pas là cher et à craind e? Tant de lement laissent leurs enfans et d'instruction, mais eneur de donner à ces enfans s exemples, des occasions de scandale par leurs déréglee conduite!

et indolens dans l'aff ire de urs enfans les voient-ils praice de religion et de piété. Ofmage de leurs prières le maentent-ils les sacremens? sonte de Dieu et aux devoirs du

emportés, qui ne peuvent en feu, sans prononcer des re en crainte, en désordre et famille; comment Dieu, qui L'AME PENITENTE.

447

est le Dieu de la paix, pourroit-il y régner au milieu du trouble et de l'egitation?

Parens déréglés et sans mœurs, rendant témoins leurs enfans de leurs passions, laissant apercevoir leurs désordres; quels exemples funestes pour des fans déjà trop portés au mal, et si susceptibles des impressions funestes qui favorisent les mauvais penchans!

Parens avares, intéressés et injustes, qui montrent à leurs enfans une avidité insatiable pour les biens de la terre, qui ne parlent que de richesses et d'acquisitions, qui ne pensent qu'à entasser, à accumuler des trésors périssables. Hélas! qu'amassent-ils souvent sur la tête de leurs enfans, que de trésors de colère?

Parens vindicatifs, remplis d'amertume et de fiel, qui font couler dans le cœur de leurs entans le poison de la vengeance dont ils sont enflamads, et qui passe quelquefois de génération en génération dans les familles pour y perpétuer la hacce avec ses horreurs. Quel funeste héritage pour des enfans!

Parens quelquesois impies, sans soi et sans religion, qui, au lieu de graver dans le cœur de leurs ensans des sentimens de piété, des principes de religion, détruisent ceux que la grâce leur auroit inspirés, et en sorment des libertins déclarés qui n'auront plus ni soi, ni loi, ni Dieu, ni conscience.

O enfans infortunés, qui ont eu de tels parens! des parens sauvages et barbares auroient-ils été plus cruels?

Mais, ô parens malheureux et coupables, qui donnent à leurs enfans de si funestes exemples! quel terrible compte n'auront-ils pas à rendre un jour! quel jugement redoutable n'auront-ils pas à subir devant Dieu! N'eût-il pas, en guelque

manière, mieux valu pour ces enfaus qu'on les eût étouffés dans le berceau que de les précipiter ainsi , dans les enfers?

On raconte de certaines nations barbares, que les parens immoloient leurs enfans à leurs dieux, et les égorgeoient eux-mêmes au pied des autels de ces infâmes divinités : parens barbares, il est vrai ; mais, dans un sens, les parens prétendus chrétiens ne sont-ils pas encore infiniment plus ruels et plus inhumains, lorsque par leurs mauais exemples ils immolent leurs enfans au démon, et en font autant de victimes dévouées à l'éternité malheureuse?

Terrible pensée, qu'il y ait des parens qui deviennent ainsi comme les meurtriers, les bourceaux de leurs propres enfans, plus cruels même que les bourreaux, qui n'ôtent qu'une vie temporelle, tandis que ces parens coupables ôtent à leurs enfans la vie immortelle, à laquelle ils doivent les conduire et les préparer!

Mais pensée encore plus terrible, qu'il soit vrai de dire qu'il y aura des enfans qui seront damnés par la faute de leurs parens, et qui durant une éternité tout entière haïront, détesteront, maudiront leurs parens, qui auront été l'occasion de leur perte, la cause de leur damnation et de leur malheur!

Combien de parens sont damnés pour n'y avoir pas pensé!

Parens, qui que vous soyez, vous devez à vos enfans l'éducation, l'instruction, la correction, le bon exemple; et, selon votre état et vos facultés, un honnète établissement: voilà vos devoirs. Pensez-y bien, et remplissez-les; sans quoi votre perte éternelle est assurée, et peut-être celle de vos enfans avec vous, réduits les uns et les au-

nes nations barbares, que eurs enfans à leurs dieux, mêmes au pied des autels s: parens barbares, il est ens, les parens prétendus as encore infiniment plus ns, lorsque par leurs mauent leurs enfans au démon, ictimes dévouées à l'éter-

l'il y ait des parens qui deles meurtriers, les bours enfans, plus cruels même ui n'ôtent qu'une vie temes parens coupables ôtent à mortelle, à laquelle ils doi-

es préparer!
plus terrible, qu'il soit vrai
es enfans qui seront damnés
parens, et qui durant une
haïront, détesteront, mauqui auront été l'occasion de le leur damnation et de levr

nt damnés pour n'y avoi**r pas** pensé!

ous soyez, vous devez à vos l'instruction, la correction, selon votre état et vos facullissement: voilà vos devoirs, mplissez-les; cans quoi votre ssurée, et peut-être celle de s, réduits les uns et les au-

LAME PENITENTE.

449

tres à vous maudire éternellement, et à aigrir mutuellement vos tourmens, votre malheur et votre désespoir.

#### HISTOIRES.

Le pontife Héli avoit deux enfans, qui, par leurs désordres, leurs înjustices, leurs impiétés, déshonoroient son saint ministère, et devenoient pour tout Israël un sujet de plaintes et de scandale.

Le père en fut souvent averti; mais, par une foiblesse extrème et une criminelle complaisance, il n'eut jamais le courage et la force dy renédier. Enfin Dieu irrité lui envoya le prophète Samuel, et lui fit annoncer que bientôt il lui arriveroit des malheurs si grands, que tous ceux qui les apprendroient en seroient effrayés. En effet, la guerre s'etant allumée entre les frachies et les Philistins, on en vint à une bataille : c'étoit là le moment des vengeauces de Dieu; vingt mille I-raélites restèrent sur le champ de bataille, l'arche d'alliance tomba entre les mains des ennemis, et les deux fils du pontife, Ophni et Phinées, sont trouvés au nombre des morts, nageant dans leur sang. On en apporte en tremblant la nouvelle au père, qui à cette triste annonce tombe à la renverse; sa cervelle se répand sur le pavé, et il expire à l'instant.

Ainsi périt dans un jour presque toute cette malheureuse famille, en punition de la làcheté criminelle du père, et de la conduite scandaleuse des enfans.

Peres et mères, pensez-y bien, et apprenez à vos enfans à y penser.

Durant une persécution violente qui s'éleva contre la religion dans le Japon, un père et une mère chrétiens s'attendoient tous les jours au martyre, et s'y disposionent par des prières ferventes; its avoient un fils encore tres-jeune, sur lequel ils étoient extrèmement en peine; un jour, étant auprès du feu, dis s'entretenoient làdessus, et se disoient l'un à l'autre : Nous espèrous bien, avec la grace de Dieu, souffrir le martyre pour la religion; mais hélas ! ce tendre enfant que deviendra-t-il ? aura-t-il la force de soutenir les tourmens ? auroit-il le malheur de succomber et de renoncer à la foi ? Durant leur entretien l'enfant foisoit semblant de s'amuser et ne de ne pas les éconter; en altendant, il faisoit rougir un fer au feu, et quand il fut rougi, il le retira et se l'appliqua sur la main avec une constance héroique. Les parens alarmés lu démanderent ce qu'il faisoit, et pourquoi il en agissoit ainsi: Ce que je fais ? lour dit-il avec fermeté; je veux vous montrer qu'avec le secours de Dieu J'au rai assez de courage pour souffirir le martyre avec vous plutôt que de renoncer à ma religion. Les parens, dans l'admiration, l'enbras-

sont tendrement, fondant en larmes de joie, et rendant grâces à Dieu de leur avoir donné un tel fils. Ils eurent tous les trois le bonheur d'être couronnés du martyre. Heureuse récompense des soins de la bonne éducation que les parens avoient donnée à co cher enfant, et du fruit salutaire que cet enfant avoit retiré de leurs soins pour cette éducation sainte!

Les sentimens de piété sont quelquefois plus vifs et plus ardens chez les nations nouvellement converties que parmi les anciens Chrétiens. Dans le pays des Missions étrangères se trouvoit une famille chrétienne distinguée parmi les autres : le père et la mère vivoient en saints, uniquement occupés des devoirs de leur état et du soin de leur salut. Tous les jours ils faisoient une lecture de piété à leur famille assemblée; un de leurs enfans, àgé de cinq à six ans, avoit entendu la lecture des souffrances de Jésus-Christ, et en avoit été tellement touché, que, dans le désir de l'imiter et de souffrir quelque chose pour son amour, il al-loit tous les jours nu-pieds marcher sur des orties et se mettre les pieds tout en sang; outre cela il avoit fait une petite couronne d'épines aiguës, et durant la nuit il la mettoit sur son chevet, et appliquoit sa tête sur cette couronne en l'honneur de celle de Jésus-Christ. Les parens s'en aperçurent enfin, et l'empéchèrent de continuer : ils comprirent bien que Dieu avoient des vues spéciales sur cet enfant de bénédiction; et en effet, dès qu'il fut en âge il entra dans l'état ecclésiastique, et ayant été fait prêtre, il se consacra aux travaux des Missions étrangères, y opéra des prodiges, et ermina enfin sa carrière dans ce saint exercice.

Le: réflexions ne peuvent être ici que bien consolantes. Heureus les parens qui ont sujet de les faire!

mes de joie, et rendant grâces à fils. Ils eurent tous les trois le bone. Heureuse récompense des soins reus avoient donnée à ce cher ent enfant avoit retiré de leurs soins

té sont quelquefois plus les nations nouvellement anciens Chrétiens. Dans trangères se trouvoit une nguée parmi les autres:le t en saints, uniquement leur état et du soin de leur ls faisoient une lecture de iblée : un de leurs enfans , voit entendu la lecture des hrist, et en avoit été tellans le désir de l'imiter et se pour son amour, il aleds marcher sur des orties out en sang; outre cela il ironne d'épines aiguës, et toit sur son chevet, et ape couronne en l'honneur de Les parens s'en aperçurent t de continuer : ils comavoient des vues spéciales édiction; et en effet, dès dans l'état ecclésiastique, il se consacra aux travaux s, y opéra des prodiges, et e dans ce saint exercice.

re ici que bien consolantes. Heuroue

# DES DEVOIRS DES ENFANS

#### ENVERS LEURS PARENS.

Comme les parens ont des obligations contractées envers leurs enfans, les enfans ont à leur tour, à l'égard de leurs pacens, des devoirs à remplir, et des fautes à éviter.

#### Y pensent-ils?

Peut-être n'est-il rien dans l'Écriture sainte de si expressément recommandé que l'accomplissement des devoirs des enfans envers leurs parens. Ils en ont reçu la vie, le premier le plus grand des biens naturels; que ne leur a vent-ils pas de reconnoissance et de sentimens! mais hélas ! que n'ont pas bien souvent à souffrir les parens de la part de leurs enfans? Quand ces enfans vinrent au monde, les parens se félicitoient et s'en faisoient un sujet de joie : ah ! s'ils avoient pu prévoir ce que seroient un jour ces enfans, au lieu de s'en réjouir, que de soupirs n'auroient-ils pas poussés, et de combien de larmes n'auroient-ils pas arrosé leur berceau!

Enfans indociles, qui manquent d'obéissance et de soumission envers leurs parens, rebelles à leurs volontés, méprisant leurs ordres, secouant le joug de la dépendance que la loi de Dieu leur prescrit.

Enfans paresseux, ennemis du travail, plongés dans l'oisiveté et dans l'indolence, ne se rendant capables de rien, tandis que leurs parens sont souvent obligés de gagner leur vie à la sueur de eur front.

Enfans débauchés, qui, se plongeant dans toutes sortes de vices, de désordres et de passions, déshonorent leurs parens en se déshonorant euxmêmes, et qui, par leur vie déréglée, s'exposent à faire une fin encore plus malheureuse.

Enfans libertins qui n'ont ni piété, ni religion, ni crainte de Dieu, livrés aux mauvaises compagnies, capables de les pervertir a de les précipiter dans tous les excès et tous les malheurs; car de quoi n'est-on pas capable quand on quitte Dieu?

Enfans ingrats, barbares et dénaturés, qui refusent à leurs parens les secours nécessaires dans leur vieillesse et dans leur misère; qui les laissent souffrir, manquer de tout, et traîner dans la tristesse et le deuil un reste de vie plus insupportable que la mort même.

Sont-ce des enfans ou des monstres que ces parens ont engendrés et mis au monde? Es croyoient trouver dans eux l'objet de leur tendresse, la consolation de leur vie, le soutien de leur vieillesse, et ils n'ont trouvé que des vipères qui déchirent leur sein, et qui font le malheur de leur vie, la ruine de leur fortune, l'opprobre de leurs familles; qui, par leurs désordres et leur mauvaise conduite, engagent et forcent, en quelque manière, ces parens désolés et comme déses-pérés, à lancer sur leurs propres enfans des imprécations, des malédictions, des horreurs. Le mal seroit déjà bien grand; mais un abime en creuse un autre encore plus profond. Non, rien de si capable d'attirer sur les enfans les malédictions de Dieu même, et les malédictions les plus terribles, que leur manque de respect envers leurs parens. Le Seigneur les en a menacés mille fois; et quels funestes exemples tous les ages, ous les états, tous les siècles n'en ont-ils pas

ui, se plongeant dans, lésordres et de passions, en se déshonorant eux-vie déréglée, s'exposent smalheureuse.

ont ni piété, ni religion, s aux mauvaises comparvertir at de les précipiter ous les malheurs; car de e quand on quitte Dieu? res et dénaturés, qui resecours nécessaires dans ir misère; qui les laissent ut, et traîner dans la trisde vie plus insupportable

u des monstres que ces pais au monde ? Us croyoient t de leur tendresse, la consoutien de leur vieillesse, des vipères qui déchirent le malheur de leur vie, me, l'opprobre de leurs rs désordres et leur mauent et forcent, en quelque désolés et comme désesers propres enfans des imlictions, des horreurs. Le grand; mais un abime en plus profond. Non , rien r sur les enfans les maléne, et les malédictions les r manque de respect envers neur les en a menacés mille s exemples tous les âges, les siècles n'en ont-ils pas présentés à l'univers étonné de ces châtimens redoutables?

Heureux les parens chrétiens qui ont des enfans dignes d'eux! Après leur avoir donné une éducation chrétienne, ils en recueillent les heureux fruits dans une tranquille vieillesse; ils se voient comme renaître dans leurs enfans, qui sont leur consolation et leur joie.

Le beau tableau que David nous trace d'une heureuse famille! Il la représente rangée autour d'une table frugale, où il semble que les anges s'invitent à la considérer avec joie.

Cette famille est composée d'un père qui n'a point d'autre dessein que de servir Dieu et de le voir servir dans sa maison; d'une femme qui n'a point en ce monde d'autre joie que de plaire à Dieu et à son mari, et de voir croître en grâce et en sagesse ses enfans, qui n'ont entre eux qu'un cœur et qu'une ame, toujours unis ensemble par une heureuse conformité de sentimens que la nature et l'éducation ont fait naître, et qui croît tons les jours avec l'age. Dans le sein de cette famille règnent la paix, la tranquillité, la concorde, et plus encore, la piété et la crainte de Dieu. Mille bénédictions se répandent sur elle, et sont comme le gage du bonheur que Dieu leur prépare à tous, quand ils seront un jour réunis dans le ciel pour ne se séparer jamais.

Pensez-y, enfans et parens. Votre maison sera l'image du paradis, si elle est formée sur ce grand modèle.

Pour attirer sur eux des bénédictions abondantes, les enfans doivent remplir leurs obligations envers leurs parens; ils leur doivent le respect, l'obéissance, l'affection, la reconnoissance; et dans les besoins, les secours nécessai-

res pour leur subsistance, selon leurs moyens. A ce prix, ils seront les enfans de Dieu même, et ils auront part à ses récompenses.

#### Histoire d'un mauvais fils et d'un mauvais père.

Le père le plus criminel et le plus malheureux qui fût peut-être jamais avoit un fils aussi méchant que lui : plongés l'un et l'autre dans tous les crimes, il se précipitoient dans tous les malheurs. Le fils désobéissant, indocile, étoit colère, violent, emporté jusqu'à la fureur : tous les jours ils étoient dans des disputes, des querelles, des violences continuelles, en lançaut l'un contre l'autre toutes sont es de malédictions. Un jour que le père, déjà avancé en âge, voulut reprendre son fils, et lui reprocher sa mauvaise conduite, ce fils malheureux, dans un excès de fureur, se jette sur son père, le renverse par terre, et le prenant par les cheveux, le traine le long des degrés pour le mettre hors de la maison. Quand il tut arrivé à un certain point, le père élevant la voix : Arrète, malheureux, lui dit-il, arrète; je n'ai pas trainé mon père plus loin quand j'étois à ton âge. Ce père coupable reconnut à ce moment la justice et la vengeance de Dieu, qui permettoit que son fils lui fit le mème traitement que lui-mème avoit fait autrefois à son père.

O jugemens de Dieu, que vous êtes terribles! mais, ô enfans dénaturés, que vous êtes coupables! apprenez à respecter vos pères, quelque coupables qu'ils puissent être. Je sais que des excès aussi horribles que ceux-là n'arrivent que parmi des gens sans sentimens et d'un certain état; mais dans les conditions même les plus relevées, si les excès des enfans ne sont pas si grands au dehors, combien d'autres désordres où ils tombent, moins sensibles aux yeux des hommes, et peut-être, dans le fond, aussi criminels aux yeux de Dieu!

# Enfano, pensez-y: Dieu vous attend, et vous jugera.

L'histoire nous rapporte un trait bien remarquable en ce point. Un père chrétien n'avoit rien oublié pour donner une bonne éducation à son fils: bons exemples, instructions sointes, avis salutaires, tout avoit été employé; mais le mauvais naturel et les passions criminelles avoient dominé le fils, qui causoit tous les jours de nouveaux chagrins en donnant dans de nouveaux désordres. Ce père

ls et d'un mauvais père.

slus malheureux qui fût peut-être t que lui : plongés l'un et l'autre itoient dans tous les malheurs. Le olère, violent, emporté jusqu'à la dans des disputes, des querelles, cant l'un contre l'autre toutes sor-le père, déjà avancé en âge, vouprocher sa mauvaise conduite, ce te fureur, se jette sur son père, le t par les cheveux, le traine le long le la maison. Quand il tut arrivé à t la voix : Arrète, malheureux, lui mon père plus loin quand j'étois connut à ce moment la justice et la toit que son fils lui fit le mème traiautrefois à son père.

1, que vous êtes terribles!

rés, que vous êtes coupater vos pères, quelque couêtre. Je sais que des excès

ux-là n'arrivent que parmi
s et d'un certain état; mais
ême les plus relevées, si les

nt pas si grands au dehors,
rdres où ils tombent, moins
es hommes, et peut-être,
iminels aux yeux de Dieu!

Dieu vous attend, et vous jugera.

trait bien remarquable en ce point, oublié pour donner une bonne édules, instructions sointes, avis salutainis le mauvais naturel et les passions cris, qui causoit tous les jours de noulans de nouveaux désordres. Ce père L'AME PENITENTE.

-455

infortuné apprit, de manière à ne pouvoir en douter, que son fils denaturé avoit formé le projet détestable de l'assassiner, pour jouir plutôt de son héritage et vivre en liberté. Pénétré de douleur, et voulant faire un dernier effort pour toucher ce ceur barbare, il dit 22 joer à son fils; Mon fils, voulez-vous venir vous promener avec moi? vous me ferez plaisir de m'accompagner. Le fils y consent, peut-être pour exécuter son détestable dessein. Le père le mêne insensiblement dans un endroit écarté, et assez avant dans une forêt. Alors s'arrétant tout-à-coup: Mon fils, lui dit-il, j'ai appris, et je suis assuré que vous avez pris la résolution de m'assassiner; malgré les sujets de plainte que j'ai crutur vous, vous êtes mon fils, et je vous aime encore; j'ai voulur vous donner une dernière marque de ma tendresse. Je vous ai conduit dans cette forêt, et dans un endroit écarté où nous serous sans témoins, et où on ne ponura avoir aucine connoissance de votre crime. Alors, tirant un poignard qu'il avoit caché: Voilà, lui dit-il, voilà un poignard; contentez votre passion, exécutez votre coupable projet, mettez-moi à mort, puisque vous l'avez résolu; du moins, en mourant ici, je vous sauverai des mains de la justice humaine: ce sera la la dernière preuve de ma tendresse pour vous; et, dans mon extrême douleur, j'aurai du moins la consolation de vous sauver la vie, tandis que vous me l'ôterez. Le fils tonché, étonné, ne ponvoit contenir ses soupirs; fondant en larmes, il se jette aux genoux de son père, lui demande mille fois pardon de son crime, lui proteste devant Dieu qu'il l'changera de conduite cuvers le meilleur et le plus tendre des pères. Il tint parole; des ce moment il donna à ce tendre père autant de consolation et de joie qu'il lui avoit causé d'amertume et de chargins. Le que de reflexions se présentent aux pères et aux enfans!

# L'AMOUR DE DIEU.

Pensez-y bien toute votre vie.

Nous ne sommes en ce monde que pour servir et pour aimer Dieu : il ne nous a donné un cœur capable d'aimer que pour lui en consacrer toutes les affections; il ne nous a donné une vie et un temps à passer sur la terre que pour mériter, en l'aimant en ce monde, de l'aimer et de le posséder à jamais dans l'autre.

Dieu nous a expressément commandé de l'aimer.

Vous aimerez le Seigneur, nous ait-il, de tout votre esprit, de tout votre cœur, de toute votre ame, de toutes vos forces: diliges Dominum ex toto corde tuo, etc. (1). Mon Dieu! s'écrie saint Augustin, falloit-il donc nous faire un précepte de vous aimer, et des menaces si nous ne vous aimons pas? Ne suffisoit-il pas de nous permettre de vous aimer? et n'est-ce pas là pour nous la plus grande des grâces et le plus grand des bonheurs?

Dieu est infiniment digne de notre amour : tout ce qui est capable de toucher, de gagner, d'attirer les cœurs, Dieu le possède et nous le présente ; bonté suprême, beauté souveraine, miséricorde sans bornes, amabilité infinie, océan immense de toutes les perfections adorables, source ineffable de tous les biens, que peut-on désirer qu'on ne trouve dans Dieu et qui n'engage à l'aimer?

Amour divin, vertu aimable, elle présente toutes les délices; vertu sublime, elle nous élève au dessus de nous-mêmes, elle nous associe avec les intelligences célestes; vertu universelle, elle renferme toutes les autres, elle les relève, les ennoblit et les perfectionne; vertu céleste, Jésus-Christ même est venu apporter du ciel ce feu sacré sur la terre, et il ne désire que d'en embraser tous les cœurs; vertu divine, elle nous transporte en quelque manière dans le sein de Dieu même, pour vivre de sa vie, pour être heureux un jour de son propre bonheur.

Mais surtout vertu absolument, et essentiellement et indispensablement nécessaire pour le salut éternel. Si nous n'aimons pas Dieu, nous sommes éloignés de sa grâce, éloignés de son règne, éloignés de son cœur. Si nous n'aimons pas Dieu, nous n'avons aucun bien, aucun mérite, aucune

(1) Deut. 6.

vertu

ligne de notre amour : tout ncher , de gagner , d'attirer ssède et nous le présente ; té souveraine , miséricorde é infinie , océan immense de adorables , source ineffable e peut-on désirer qu'on ne qu' n'engage à l'aimer?

aimable, elle présente toutes lime, elle nous élève au deselle nous associe avec les invertu universelle, elle rens, elle les relève, les ennoblit vertu céleste, Jésus-Christ ter du ciel ce feu sacré sur sire que d'en embraser tous ne, elle nous transporte en us le sein de Dieu même, pour être heureux un jour

ur. u absolument, et essentielleement nécessaire pour le salut nons pas Dieu, nous sommes , éloignés de son règne, éloi-Si nous n'aimons pas Dieu, bien, aucun mérite, aucune L'AME PÉNITENTE.

457

vertu digne de récompense. Si nous n'aimons pas Dieu, quand nous posséderions tous les biens, tous les trésors, les sceptres, les couronnes, le monde entier, sans cet amour nous ne possédons rien.

Si nous n'aimons pas Dieu, nous n'entrerons jamais dans le Ciel, jamais nous n'aurons de part parmi les élus.

Si nous n'aimons pas Dieu, jamais nous n'aurons d'autre partage que l'enfer et l'éternité malheureuse, dans l'abime de tous les malheurs, de toutes les horreurs et de tous les tourmens.

Ainsi, ou aimer Dien en cette vie, ou être à jamais malheureux dans l'autre; ou brûler des flammes de l'amour divin sur la terre, ou être à jamais consumés des flammes vengeresses du fen de l'enfer; il n'est point de milieu pour nous. Si nous vivons, si nous mourons dans l'amour de Dieu, nous sommes assurés de la possession éternelle de tous les biens; si nous vivons, si nous mourons cans ce saint amour, nous tombons dans le centre et le comble de tous les malheurs.

O hommes l qui que nous soyons qui vivons sur la terre, aimons Dieu, il est notre créateur, notre Sauveur, notre roi, notre père, notre ami, notre tout; sans lui tout le reste ne nous est rien. Aimons Dieu, c'est notre devoir, notre mérite, notre bonheur, notre gloire; quoi de plus grand que d'aimer un Dieu? quoi de plus heureux que d'en être aimé?

Aimons Dieu! aimons le de tout notre cœur; qui est-ce qui mérite mieux toutes nos affections que celui qui en est le premier principe et qui doit en être la fin dernière?

Ainons Dieu dans tout, avant tout, par-dessistout, préférablement à tout; aimons Dieu, et n'aimons que Dieu, ou tout dans Dieu et toujours Ame éles.

vertu

moins que Dieu; aimons Dieu, et en l'aimant ne désirons d'autre récompense que de l'aimer toujours davantage.

O heure ax le cœur qui aime son Dieu! Il fait en ce monde ce que les saints feront éternellement dans le Ciel. Oh! malheur à l'ame qui n'aime pas Dieu! Son état approche de celui des réprouvés dans l'enfer.

Diligam te, Domine (1). Que je vous aime, ô mon Jieu, le désir de mon cœur, le centre de mon repos, le terme de mes espérances! Que je vous aime, ô mon Dieu! mais que je vous aime d'un amour tendre, d'un amour sincère, d'un amour efficace, d'un amour désintéressé, d'un amour constant, de l'amour dont vous-même vous nous aimez! que je vous aime en ce monde, pour vous aimer plus parfaitement et éternellement dans l'autre!

Ainsi soit-il.

Pensez-y bien: aimons Dieu, et ne vivons que pour Dieu.

#### HISTOIRES.

Le beau spectacle, le grand modèle que présenta autrefois une femme à Alexandrie! Elle parut un jour dans la place publique de cutte grande ville, tenant d'une main un vase rempti d'ean et de l'autre un flambeau allumé. Et que prétendoz-vous avec cet appareil? lui dit-on. Je voudrois, répondit-elle, avec ce flambeau embraser tout le ciel, t./ec cette eau éteindre tous les feux de l'enfer, afin que désormais on n'aimât plus Dieu, ni par l'espérance des récompenses, il par la crainte des peines, mais purement et uniquement pour lui-même, et pour ses perfections adorables.

Beaux sentimens, et bien dignes d'une grande ame, qui connoît ce que c'est que Dieu, et combien il mérite par lui-même toutes les affections de vos cœurs!

On reconte des Japonoss que, quand on leur annonçoit l'Evan-(1, Pialm, 17. E PENITENTE.

mons Lieu, et en l'aimant ne compense que de l'aimer tou-

r qui aime son Dieu! Il fait en es saints feront éternellement nalheur à l'ame qui n'aime pas proche de celui des réprouvés

nine (1). Que je vous aime, ô de mon cœur , le centre de mon mes espérances! Que je vous ! mais que je vous aime d'un n amour sincère, d'un amonr ur désintéressé, d'un amour ur dont vous même vous nous aime en ce monde, pour vous ement et éternellement dans

imons Dieu, et ne vivons que pour Dieu.

HISTOIRES.

grand modèle que présenta autrefois une parut un jour dans la place publique de l d'une main un vase rempli d'eau et de t d'une main un vase rempin deun et appa-né. Et que prétendoz-vous avec cet appa-rois, réponditelle, avec ce flambeau em-tete cau éteindre tous les feux de l'enfer, imât plus Dieu, ni par l'espérance des ré-inte des peines, mais purement et unique-pour ses perfections adorables.

s, et bien dignes d'une grande ce que c'est que Dieu, et comui-même toutes les affections de

os que, quand on leur annongoit l'Evan-

L'AME PÉNITENTE.

gile, qu'on les instruisoit des grandeurs, des beautés, des amabilités infinies de Dieu; quand surtont on leur apprenoit les grands mystères de la religion, tout ce que Dieu a fait pour les hommes, un Dieu naissant, un Dieu soufrant, un Dieu mourant pour leur sanour et pour leur salut; Oh! qu'il est grand! s'écrioient-ils, dans leurs doux transports, qu'il est grand, qu'il est bon et aimable, le Dieu des Chrétiens! Mais quand ensuite on leur ajoutoit qu'il y avoit un commandement exprès d'aimer Dieu, et des menaces si on ne l'aime pas, ils écoient surpris, et ne pouvoient revenir de leur étonnement. En quoi! dissient-ils, quoi! à des hommes raisonnables un précepte d'aimer Dieu, qui nous a tant aimés ! et n'est-ce pas le plus grand des booheurs de l'aimer, et le plus grand des malheurs de ne pas l'aimer? Quoi! les chrétiens ne sont-ils pas toujours aux pieds des autels de leur Dieu, tout pénétrés de ses bontés, tout embrasés de son saint anour? Mais quand ils venoient à apprendre qu'il y avoit des chrétiens qui non-seulement n'aimoient pas Dieu, mais qui l'offensoient, qui l'outragoient :O peuple injuste! è cœurs ingrats! harbares! s'écrioient-ils avec indignation; est-il done possible que des chrétiens soient capables de ces horreurs? et dans quelle terre maudite habitent douc ces hommes sans œur et sans sentimens?

Chrétiens ! nous ne méritons que trop ces justes reproches; et un jour ces peuples éloignes de nous, ces nations étrangères, appelées en témoignage contre nous, nous accuseront, nous condamneront devant Dieu,

#### RÉFLEXIONS.

Peasons-y; le précepte de l'amour divin est le premier, le plus essentiel des préceptes, c'est l'accomplissement de tonte la loi.

Pensons-y,, et faisons en ce moude, autant qu'il est en nous, ce que les Saints font dans le Ciel, ce que nous esparons faire dans l'éternité; aimons Dieu de tout notre cœur.

Triste pensée! peut-être jusqu'à présent n'avens-nous pas encore aumé Dieu d'un manière digue de Dieu! Consacrons du moins le reste de notre vie à ce saint amour.

reste de notre vie à ce saint amour.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* LE PARADIS.

Pensez-y bien. C'est le terme de votre bonheur: faites-en l'unique objet de vos soins.

Pour nous faire comprendre quels sont les biens immenses, queltes sont les joies ineffables du paradis, il faudroit qu'une de ces àmes bienheurenses descendit du ciel et nous en racontat les merveilles. Non, dit saint Paul, l'æil de l'homme ne sauroit voir, l'oreille ne sauroit entendre, le cœnr ne goûtera jamais en ce monde le bonheur que Dieu a préparé à ses élus dans sa gloire : Nec oculus vidit, nec auris audivit (1). Imaginons-nous, si nous le pouvons, quel sera la joie d'une ame qui eutrera un jour dans le Ciel. Oh le doux moment que celui qui, terminant les misères de cette vie, commencera le bonheur de son éternité! quelles délices, quel contentement, quels transports, quand elle verra enfin son Dieu, quand elle se verra à jamais assurée de son sort!

Quelle joie pour un captif durant de longues années chargé de chaines, quand il vient à recouvrer la liberté et à sortir de son triste esclavage! quelle joie pour un prisonnier durant long-temps enfermé dans les horreurs d'un sombre cachot, quand il revoit ensin la lumière! quelle joie pour un homme qui a fait un long trajet sur une mer urageuse, à travers les tempetes et les écueils, où il a été mille fois en danger de périr, quand il vient enfin heureusement arriver au port après lequel il soupiroit depuis si long-temps! Foible image, image bien imparfaite de la joie, de la con-

(1) Cor. 2.

E PENITENTE.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### PARADIS.

st le terme de votre bonheur; nique objet de vos soins.

mprendre quels sont les biens sont les joies ineffables du pan'une de ces àmes bienheureuriel et nous en racontât les it saint Paul, l'œil de l'homme reille ne sauroit entendre, le mais en ce monde le bonheur à ses élus dans sa gloire : Nec s audivit (1). Imaginons-nous, quel sera la joie d'une ame qui s le Ciel. Oh le doux moment inant les misères de cette vie, heur de son éternité ! quelles entement, quels transports, nfin son Dieu, quand elle se rée de son sort!

r un captif durant de longues haines, quand il vient à recousortir de son triste esclavage! prisonnier durant long-temps orreurs d'un sombre cachot, n la lumière! quelle joie pour it un long trajet sur une mer les tempètes et les écueils, où en danger de périr, quand il ement arriver au port après lelepuis si long-temps! Foible imparfaite de la joie, de la conLAME PENITENTE.

solation, du bonheur d'une âme qui, après la captivité, le triste exil, les longues souffrances de cette vallée de larmes , entre enfin dans l'heureux port du salut, dans la région des vivans, pour vivre à jamais dans le sein des élus, de la vie de Dieu même, l'auteur de son être, le terme de ses désirs, le centre de son corps, sans craindre de le perdre jamais, assurée de le posséder toujours , heureuse du même bonheur que lui !

Ah! qu'il est doux pour elle de ne s'être point attachée au monde, de s'être éloignée de sa contagion et de ses dangers, de s'être privée de ses trompeuses délices, de s'être fait de saintes violences durant que ques années, pour jouir à jamais d'un bonheur parfait | qu'il est consolant pour elle d'avoir servi son Dieu , pratiqué la vertu , respecté la sainteté de la loi, pour en recevoir une récompens bien au-dessus de ses mérites et de ses espérances !

Que pense-t-elle alors des fausses joies de ce monde, des biens périssables de la terre, de tout ce qu'on appelle richesses, honneurs, plaisirs et satisfactions? qu'est-ce que tout cela paroît à ses yeux? et que lui en resteroit-il quand elle en au-roit joui, quand elle s'y seroit livrée durant la vie? N'auroit-il pas fallu les quitter un jour? Que lui en resteroit-il en ce moment, que le regret d'en avoir été malheureusement éprise et séduite?

La voilà donc entrée dans le sein d'Abraham avec les élus; la voilà assurée de son bonheur éternel, délivrée des dangers, des misères, des craintes, des alarmes de cette vie périssable; nageant dans des torrens de délices, dans la possession immuable du souverain bien; absorbée dans l'océan immense des perfections adorables de l'être saprême, dans la contemplation éternelle des bontés, des beautés, des amabilités infinies de

son Dieu: non, ce n'est point tant la joie du Seigneur qui est entrée dans elle, comme c'est ellemême qui est entrée dans la joie du Seigneur: Intra in gandium Domini tui (1). Elle y vit, elle y règne; elle y vivra, elle y gnera à jamais, sans que ni les vicissitudes des temps, ni l'incertitude des événemens, ni les terreurs des alarmes, viennent jamais altérer son bonheur: tant que Dieu sera Dieu, durant tous les siècles des siècles, et au-delà des siècles, durant une éternité tout entière, elle sera ce qu'elle est, toujours contente, toujours heureuse, toujours assurée et tranquille dans la possession de son sort, toujours s'écriant de concert avec les élus: Inveni quem diligit anima mea (2); j'ai enfin trouvé celui qui faisoit l'objet

mea (2); j'ai enfin trouvé celui qui faisoit l'objet de tous mes désirs.

Tel est donc le bonheur ineffable de cette ame; telle est la joic indicible des élus dans le ciel. Nous

sommes faits nous-mêmes pour ce bonheur, nous pouvons un jour avoir part à cette gloire; tous tant que nous sommes, nous avons une place marquée dans le ciel; nous y sommes tous appelés, nous pouvons y arriver, nous devons y aspirer: mais pour cela il faut la mériter. Hélas! qu'avons nous fait pour cela jusqu'à présent? comment et par quoi l'avons-nous mérité? y avons-nous pensé? nous en sommes-nous rendus dignes? Nous savons qu'on n'arrive au Thabor que par le Calvaire; qu'il faut combattre pour remporter la victoire; que le royaume du ciel souffre violence: par quels combats avons nous mérité la couronne de gloire? et en quel rang pourrions-nous être placés parmi les élus? Nous aspirons au bonheur des saints: nous savons ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ent souffert: qu'avons-nous fait? qu'avons-nous souffert? Sainte Jérusalem, entrerai-je un jour

(1) Matth. 28, -(2) Cant. 3.

PENITENTE.

st point tant la joie du Seians elle, comme c'est ellens la joie du Seigneur : Ini tui (1). Elle y vit, elle y lle y gnera à jamais, sans des temps, ni l'incertitude terreurs des alarmes, vienon bonheur : tant que Dieu ous les siècles des siècles, et durant une éternité tout en-'elle est, toujours contente, oujours assurée et tranquille son sort, toujours s'écriant lus : Inveni quem diligit anima rouvé celui qui faisoit l'objet

nheur inessable de cette ame; ible des élus dans le ciel. Nous nêmes pour ce bonheur, nous ir part à cette gloire : tous tant nous avons une place marnous y sommes tous appelés, river, nous devons y aspirer: ut la mériter. Hélas ! qu'avons jusqu'à présent? comment et pus mérité? y avons-nous penres-nous rendus dignes? Nous ive au Thabor que par le Calmbattre pour remporter la vicume du ciel souffre violence : avons nous mérité la couronne quel rang pourrions-nous être us? Nous aspirons au bonheur vons ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vons-nous fait? qu'avons-nous lérusalem, entrerai-je un jour Cant. 3.

dans ton sein? ames prédestinées, aurai-je part un jour à votre gloire et à vos délices?

Pensez-y; ne cessez d'y penser, et plus encore d'y travailler. Combien, pour n'y avoir pas pensé, en seront à jamais bannis!

#### HISTOIRE.

Le roi Assuérus, voulant récompenser Mardochée d'un service es-sentiel qu'il avoit rendu à l'État, le fit revêtir des habits royaux, lui mit la couronne sur la tête, le fit monter sur son char de triom-phe, en un mot, l'environna de toute la majesté et de tout l'éclat de la dignité royale; alors il ordonna à un des premiers courtisans de conduire ainsi Mardochée triomphant dans toute la ville impé-riale, avec un hérant d'armes qui le précédoit, en criant à haute voix à tout le peuple accoure en foule : C'est ainsi que sera honoré celui que le roi voudra honorer : Sie honorabitur quemeumque rex voluerit honorars (t).

Si, dans ce moment, Dieu présentoit à nos yeux un de ses élus dans tout l'éclat de la gloire dont il est environné dans le Ciel, qu'il nous le montrât avec ces joies, ces douceurs, ces délices dont les saints sont inondés dans la céleste patrie, en nous disant à tous : sie honorabitur que meumque rex voluerit honorare: voyez, admirez, ô hommes mortels ! c'est ainsi que Dieu honore, que Dieu récompense ses saints dans sa gloire à cette vue quels seroient nos transports?

Homme ambitieux ! nous diroit-il, que sont tous ces honneurs frivoles du monde en comparaison des honneurs, de la gloire qui est destinée aux élus? homme avare! que sont tous ces biens fragiles, ces périssables richesses, en comparaison des trésors immenses que Dieu a préparés dans le ciel? homme sensuel et voluptueux! que sont tous ces plaisirs honteux, ces douceurs séduisantes et criminelles dont tu jouis dans le temps, en comparaison des pures, des ineffables délices que tu aurois pu goûter dans l'éternité? sie honora-

bitur. Ah! que cette vue, que ce spectacle seroit bien capable de nous dégoûter de tous les faux biens de ce monde trompeur, et de nous faire sou-pirer ardemment après les biens solides et permanens de l'immortalité glorieuse! Ce que nos yeux ne sauroient voir, la foi nous le montre, du moins nous le fait espérer ; rendons-nous dignes de la vie immortelle par une vie sainte. Le Ciel nous attend, cessons de nous attacher à la terre: nous n'avons point ici de cité permanente, le Ciel est notre véritable patrie.

#### RÉFLEXIONS.

Pensons-y, et ne pensons qu'à le mériter : herrenx qui y aura pensé toute sa vie! Où irons-nous quand nous mourrons? quel sera notre sort? le paradis ou l'enfer. Beau ciel, je ne te verrai jamais! disoit un hérésiarque à la mort ; quels sentimens, quelle mort! Mon fils, regardez le Ciel, disoit une mère à son fils souffrant le martyre. L'Eglise nous le dit à tous : regardez le Ciel, rendez-vous dignes d'y entrer un jour, et voyez si la vie que vous menez peut-vous y conduire.

#### SENTIMENS DE PÉNITENCE

#### Tirés de l'Ecriture Sainte.

A vez pitié de moi, à mon Dieu! selon votre grande miséricorde, et selon la profondeur immense de ma misère.

J'ai péché contre le ciel et en voire présence.
J'ai péché, et mon péché est toujours présent à mes yenx.
Je me suis égaré comme une brebis niidèle qui a abandonné son charitable pasteur.

charitable pastour.

Ah! Seignent, ayez pitié de mon ame, qui vous a coûté si cher, et que vous avez daigné racheter au prix de votre sang.

Ne mo prinsesz pas dans l'itendue de votre coloro, et dans la rigueur de votre justice, comme je l'aurois mérité.

Hélas! Dieu de toute sainteté, si vous nous jugez dans cette riqueur de justice, qui pourra subsister devant vous?

Mais non, ò le Dieu des miséricordes! vous ne vous montreres pas inflexible à mes prières, et insensible à mes gémissemens.

Vous aurez pitié de moi, parce que mes péchés sont grands, et

#### ÉNITENTE.

ne, que ce spectacle seroit dégoûter de tous les faux peur, et de nous faire sou-les biens solides et perma-lorieuse! Ce que nos yeux nous le montre, du moins ndons-nous dignes de la vie sainte. Le Ciel nous attend, er à la terre : nous n'avons anente, le Ciel est notre vé-

#### LEXIONS.

qu'à le mériter: henrenx qui y aura ions quand nons mourrons? quel sera fer. Beau ciel, je ne te verrai jamais I iort: quels sentimens, quelle mort! isoit une mère à son fils souffrant le à tous: regardoz le Ciel, rendez-vous voyez si la vie que vous meuez peut-

\*\*\*\*\*\*\*

## DE PÉNITENCE

### l'Ecriture Sainte.

Dieut selon votre grande miséricorde, nse de ma misère. t en votre présence. est toujours présent à mes yeux. une brebis núidèle qui a abandonné son

de mon ame, qui vous a coûté si cher, neter au prix de votre sang. Is l'Etendue de votre colère, et dans la mme je l'aurois mérité.

nteté, si vous nous jugez dans cette ria subsister devant vous?

s miséricordes! vous ne vous montreres, et insensible à mes gémissemens.

, parce que mes péchés sont grands, es



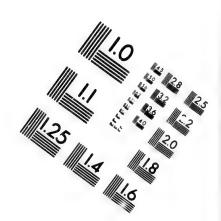

# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

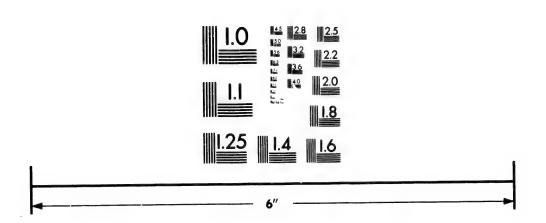

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



(C) 1983



que leur énormité même fera éclater votre miséricorde, qui daignera

me les pardonner des que je les détesterai.

Oui , mon Dieu , je les déteste sincèrement et de tout mon cœur ; et avec le secours de votre grâce , je mourrai mille fois plutôt que de vous offenser de nouveau.

Amende honorable, et consécration au cœur de Jésus.

Je vous ai offensé, ô mon Dieu! et j'ai affligé votre cœur, en livrant mon esprit aux vanités du monde, et mon cœur aux dérégle-mens des passions; cependant, connoissant votre infinie bonté, je tiens implorer votre miséricorde, et me jeter dans votre cœur adorable comme dans mon asile; c'est dans ce sacré cœur, ô mon doux rable comme dans mon asue; c'est dans ce sacre cœur, o mon doux Jésus! que je veux vivre; c'est dans votre sacré cœur que je veux mourre; c'est dans cet abime de vos miséricordes que je jette toutes mes misères : quelque grands que soient mes péchés, je sais que votre cœur est toujours disposé à me les pardonner, des que je les déteste et que je suis résolu de ne les plus commettre. Oui, Seigneur, en votre saint nom de Sauveur et de Père, vous me pardongueur, en voir sant nom de sauveur et de rete, voir me patour-terez mon péché parce qu'il est grand, et que plus il est grand, plus vous ferez éclater la grandeur de vos miséricordes. Soyez done, Seigneur Jésus, favorable à un pécheur tel que je suis, à un pécheur qui ne le veut plus être; faites qu'il vous craigne et qu'il vous aime, parce qu'il sait que vous pouvez le perdre, et que vous voulez le

Ainsi soit-il.

#### ORAISON UNIVERSELLE

#### POUR TOUT CE QUI REGARDE LE SALUT.

Mor Dieu, je crois en vous, mais fortifiez ma foi ; j'espère en vous, mais affermissez mon espérance; je vous aime, mais augmentez mon amour; je me repens d'avoir péché, mais redoublez mon repentir.

Je vous adore comme mon premier principe, je vous désire com-me ma dernière fin, je vous remercie comme mon bienfaiteur per-petuel, je vous invoque comme mon souverain défenseur.

Mon Dieu, daignez me régler par votre sagesse, me contenir par votre justice, me consoler par votre miséricorde, me protéger par votre puissance.

Je vous consacre mes pensées, mes désirs, mes paroles, mes ac-tions et més soufinances; afin que désormais je pense à vous, je soupire après vous, je parle de vous, j'agisse selon vous, et je souf-fre par vous.

V 5

#### LAME PENITENTE.

Seigneur, je veux ce que vous voulez, parce que vous le voulez, comme vous le voulez, et autant que vous le voulez.

Je vous prie d'éclairer mon entendement, d'embraser ma vo-lonté, de purifier mon corps, de sanctifier mon ame. Mon Dien, animez-moi à expire mes offenses passées, à corriger les passions qui me dominent, à pratiquer les vertus qui me con-viennent, et à fuir les vices qui me déshonorent.

Remplissez mon cœur de tendresse pour vos bontés, d'aversion pour mes défauts, de zèle pour le prochain, et de mépris pour le

Qu'il me souvienne, Seigneur, d'être soumis à mes supérieurs, charitable à mes inférieurs, fidèle à mes amis, et indulgent à mes conemis.

Venez à mon secours, pour vaincre la volupté par la mortifica-tion, l'avarice par l'aumone, l'ambition par l'humilité, la paresse par le travail, la colère par la donceur, et la tiédeur par la dévotion.

Mon Dieu, rendez-moi prudent dans les entreprises, courageux dans les dangers, patient dans les traverses, modeste dans les succès. Ne me laissez jamais outilier de joindre l'attention à mes prières,

la tempérance à mes repas, l'exactitude à mes emplois, et la cons-

tance à mes résolutions.

Seigneur, inspirez-moi le dessein d'avoir tonjours une conscience droite, un extérieur décent, une conversation édifiante et une conduite réguliere.

conduite reguiere.

Que je m'applique sans cesse à dompter la nature, à seconder la grâce, à garder la loi, et à mériter le salut.

Mon Dieu, découvrez-moi quelle est la petitesse de la terre, la grandeur du Ciel, la brièveté du temps, et la durée de l'éternité.

Faites que je me prépare à la mort, que je craigne votre jugement, que j'évite l'enfer, que j'obtienne le paradis par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il.

#### CONCLUSION.

Trois grands sujets d'étonnement sur la conduite et l'aveuglement des hommes. Chacun en particulier peut se les appliquer à soi-même.

1° SUJET d'étonnement et de douleur. Je ne suis venu au monde que pour servir et pour ai-mer Dieu; et je n'ai presque vécu que pour l'offenser. Quelle a été ma vie jusqu'à présent? à quoi on entendement, d'embraser ma vo-, de sanctifier mon ame.

expier mes offenses passées , à corriger t , à pratiquer les vertus qui me conqui me déshonorent.

tendresse pour vos bontés, d'aversion our le prochain, et de mépris pour le

neur , d'être soumis à mes supérieurs , fidèle à mes amis , et indulgent à mes

our vaincre la volupté par la mortifica-, l'ambition par l'humilité , la paresse ar la douceur , et la tiédeur par la dé-

prudent dans les entreprises, courageux ns les traverses, modeste dans les succès. der de joindre l'attention à mes prières, l'exactitude à mes emplois, et la cons-

dessein d'avoir toujours une conscience nt, une conversation édifiante et une

esse à dompter la nature, à seconder la

mériter le salut.
oi quelle est la petitesse de la terre, la
eté du temps, et la durée de l'éternité.
à la mort, que je craigne votre jugeque j'obtenne le paradis par les mérites
rist. Ainsi soit-il.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### NCLUSION.

s d'étonnement sur la conduite des hommes. Chacun en partiappliquer à soi-même.

ment et de douleur. Je ne suis que pour servir et pour aiai presque vécu que pour l'ofé ma vie jusqu'à présent? à quoi L'AME PENITENTE.

467

ai-je pensé? Depuis que je suis sur la terre, à qui ai-je donné mon cœur et mes sentimens? Qu'ai-je fait pour Dieu, pour l'auteur de mon être, mon premier principe, et ma fin dernière? quelle ardeur, quel empressement ai-je en pour son saint service? quel zèle pour sa gloire?

Hélas! au contraire, que n'ai-je pas à me reprocher envers lui! que d'infractions à sa loi! que d'infidélités à ses gràces! que de résistances à ses volontés! que d'oppositions aux desseins de sa providence! Loin de le servir, toute ma vie s'est

passée à l'offenser et à lui déplaire.

Etoit-ce pour cela que Dieu m'avoit créé et mis sur la terre? A quoi devois-je employer mon esprit, qu'à contempler, à adorer ses grandeurs? A quoi devois-je consacrer les affections de mon cœur, qu'à aimer ses beautés ineffables? A quoi devois-je donner tous mes soins, qu'à le servir et à me sauver? Je ne devois vivre que pour lui, et peut-être n'y a-t-il pas eu un seul jour de ma vie où je l'aie véritablement aimé, où je ne l'aie malheureusement offensé.

Cependant, bientôt peut-être, il me faudra aller paroître devant lui pour rendre compte de ma vie et de toutes mes actions; que pourrai-je lui pré-

senter?

O Etre suprême, auteur de mon être, arbitre de mon sort! quand vous m'avez mis au monde, que les desseins de votre miséricorde étoient grands dans vous, et qu'ils pouvoient être consolans pour moi! mais hélas! que j'ai mal répondu à vos desseins adorables; et en voyaut la manière dont j'y ai répondu, puis-je ne pas être étonne de moimême, et des égaremens de mon cœur?

2º Sujet d'étonnement. Est-il possible qu'ayant reçu de Dieu tant de grâces, des grâces si précieuses, je sois encore ce que je suis envers ce

1

Dieu de bonté? toujours si tiède, si lâche, si languissant, en un mot, si coupable, et si peu digne de lui. Si des infidèles, des idoiâtres avoient reçu les grâces que j'ai reçues, ils seroient devenus de grands saints; si des pécheurs, et les plus grands pécheurs, avoient été comblés des mêmes faveurs, ils auroient fait pénitence sous le cilice et la cendre.

Quand je rappelle tout ce que Dieu a fait pour moi dans tout le cours de ma vie, tant de dangers dont il m'a préservé, tant d'occasions où il m'a soutenu, tant de malheurs qui auroient pu m'arriver, et où j'aurois dù périr mille fois, mais surtout tant de grâces intérieures et personnelles dont il n'a cessé de me favoriser: vives lumières, sentimens touchans, remords salutaires, reproches amers quand je m'éloignois de la voie; cette voix secrète qui ne cessoit de me poursuivre et de me rappeler à la fidélité que j'avois promise, tant d'autres traits d'une providence marquée, d'une miséricorde spéciale sur moi; toutes ces faveurs, quels sentimens doivent-elles exciter dans mon cœur!

J'ai reçu ces grâces, j'en ai été comblé; quel usage en ai-je fait? quels fruits en ai-je retirés? Quand Dieu me montrera, d'une part, tout ce qu'il a fait pour moi, et que de l'autre il me demandera l'usage que j'en ai fait, qu'aurai-je à lui présenter? Quid potui facere vinew mew, et non feci? me dira-t-il; qu'ai-je pu faire en ta faveur que je n'aie fait? et après tout ce que j'ai fait, que n'avois-je pas droit d'attendre de toi? Est-il de vertu que tu n'eusses dù pratiquer? est-il degré de sainteté où tu n'eusses dù aspirer? et cependant dans quel état parois-tu à présent à mes yeux?

Ces grâces ne t'ont pas été données en vain; tu savois le compte que je t'en demanderois un jour : ce jour est venu, rends compte à ma justice de ırs si tiède , si làche , si lansi coupable, et si peu digne , des idolàtres avoient reçu nes, ils seroient devenus de pécheurs , et les plus grands comblés des mêmes faveurs , ace sous le cilice et la cendre. out ce que Dieu a fait pour de ma vie, tant de dangers tant d'occasions où il m'a heurs qui auroient pu m'arlû périr mille fois, mais surintérieures et personnelles ne favoriser: vives lumières, emords salutaires, reproches ignois de la voie; cette voix le me poursuivre et de me rap-'avois promise , tant d'autres nce marquée, d'une misérioi; toutes ces faveurs, quels les exciter dans mon cœur! es, j'en ai été comblé; quel quels fruits en ai-je retirés? ontrera, d'une part, tout ce i, et que de l'autre il me dej'en ai fait , qu'aurai je à lui tui facere vinea mea, et non u'ai-je pu faire en ta faveur que ès tout ce que j'ai fait, que

d'attendre de toi? Est-il de s dû pratiquer? est-il degré de ses dù aspirer? et cependant s-tu à présent à mes yeux ? nt pas été données en vain ; tu e je t'en demanderois un jour : rends compte à ma justice de L'AME PÉNITENTE.

tout ce que ma miséricorde a fait pour toi dans tout le cours de ta vie : redde rationem.

Hélas! Seigneur, Dieu de bonté! que puis-ie répondre, et que dois-je faire, si ce n'est de me prosterner à vos pieds, de gémir amèrement devant vous, d'implorer encore la même miséricorde dont j'ai abusé, de vous conjurer de ne pas me priver de vos dons comme je l'aurois mérité; de ne pas transporter ailleurs le flambeau en me livrant à mes funestes ténèbres, qui deviendroient pour moi le comble de l'aveuglement et de tous les malheurs ?

3º Sujet d'étonnement et de juste douleur. Je savois que je n'étois sur la terre que pour peu de temps, qu'une éternité sans bornes m'attendoit après ce court espace de temps; et je n'ai vécu que pour le temps passager, en perdant de vue cette éternité permanente.

Je savois que quelques jours, quelques années finiroient bientôt ma course; que mille ans n'auroient pas été trop longs pour me préparer à l'éternité où je pouvois entrer à chaque moment; et ce peu de temps que j'ai eu, je ne l'ai employé qu'à des inutilités, à des amusemens, à des riens : et voilà ce temps qui va disparoître à mes yeux, et l'éternité qui va s'ouvrir sous mes pieds pour m'ensevelir dans son sein.

Sera-ce une éternité de bonheur ou de malheur pour moi? qu'ai-je fait pour la mériter heureuse? O temps ! ô éternité ! ô aveuglement déplorable de l'homme! quatre jours à passer en ce monde, et une éternité tout entière dans l'autre; et ces quatre jours attirent tous les soins! et cette éternité est comme oubliée! Où est la foi? où est la raison?

Mais un sujet d'étonnement , plus grand peutêtre encore que tous les autres, c'est que ce Dieu

de bonté, ce Dieu cublié, ce Dieu outragé, est encore prêt à me recevoir, si à ce moment je reviens sincèrement à lui: oui, quelques grands péchés que j'aie commis contre lui, quelque mépris que j'aie cu pour sa sainte loi, quelque mauvais usage que j'aie fait de ses grâces, il est prêt à me les pardonner, si mon cœur les déteste; quelque criminel abus que j'aie fait du temps, il me laisse encore espérer une éternité de bonheur.

O Dieu saint! Dieu miséricordieux! est-il possible que vous portiez la bonté à ce point, j'osc dire à cet excès, envers une créature si ingrate, si infidèle, si coupable envers vous? est-il possible que vous jetiez encore des regards de miséri-

corde sur elle?

Et moi, seroit-il possible que je négligeasse une grâce à laquelle je n'aurois jamais dù m'attendre après une vie si coupable? Non, Dieu de bonté, je n'abuserai pas jusqu'à cet excès de vos dons: j'admirerai vos grandeurs, mais j'adorerai, je bénirai éternellement vos ineffables miséricordes; dès ce jour, oui, dès ce moment, je vais commencer, pour continuer tout le temps que je serai sur la terre.

Recevez donc, Dieu de toute bonté, recevez l'hommage que je vous rends; je reconnois que ma vie n'a été qu'aveuglement et qu'égarement; je reconnois que tout n'est que néant et que vanité dans la vie, que tout n'est qu'illusion et qu'aveuglement dans le monde; qu'il n'y a de vrai contentement et de solide bonheur que dans vous, à vous servir, à vous aimer, à s'attacher à vous en

se détachant absolument de tout.

C'est vous seul que l'on trouve à la mort, c'est à vous seul que l'on doit s'attacher dans la vie. Quelle grâce que celle que vous me faites de me donner encore quelques momens pour ouvrir les a miséricordieux ! est-il posz la bonté à ce point , j'ose rs une créature si ingrate , le envers vous? est-il possiacore des regards de miséri-

possible que je négligeasse je n'aurois jamais dù m'atsi coupable? Non, Dieu de pas jusqu'à cet excès de vos s grandeurs, mais j'adorerai, ent vos ineffables miséricormi, dès ce moment, je vais ontinuer tout le temps que je

eu de toute bonté, recevez ous rends; je reconnois que euglement et qu'égarement; n'est que néant et que vanité t n'est qu'illusion et qu'aveuide: qu'il n'y a de vrai conde bonheur que dans vous, à aimer, à s'attacher à vous en nent de tout.

e l'on trouve à la mort, c'est n doit s'attacher dans la vie. lle que vous me faites de me ques momens pour ouvrir les L'AME PENITENTE.

471

yeux sur mon aveuglement et pour prévenir mon malheur! hélas! j'y courois à grand pas, et peutêtre étois-je au moment de m'y précipiter à jamais.

Aussi ne veux-je vivre désormais que pour déplorer les égaremens de ma vie, pour observer votre sainte loi, pour profiter de toutes vos grâces, pour me preparer enfin à cette éternité bienheureuse, dans laquelle vous voulez bien encore me réserver une place: heureux si je n'avois jamais pris d'autre chemin que celui qui devoit m'y conduire!

FIN DE L'AME PÉNITENTE.

172

|                                                                          | TABLE. 473                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | SIXIÈME JOUR.                                                                                                                                                     |
| ABLE<br>sés pour une retraite.                                           | Méditation sur la passion de N. S. J. C., page 146  — Sur les souffrances, 156 Considération sur le soin et la négligence des petites choses, 511  SEPTIÈME JOUR. |
|                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| HER JOUR.                                                                | Méditation sur l'amour de Dieu, 353<br>— Sur le paradis, 362                                                                                                      |
| nanière de se sanctifier<br>selon son état, page 177                     | Sur le paradis, 362<br>Considération sur les tristes progrès et les fu-<br>nestes effets do la tiédeur, 364                                                       |
| omens et les devoirs du                                                  | HUITIÈME JOUR.                                                                                                                                                    |
| agitations de la cons-                                                   | Méditation sur les moyens d'acquérir et de con-<br>server la paix de l'ame, 339                                                                                   |
| OND JOUR.                                                                | - Sur les moyens de persévérer dans lo                                                                                                                            |
| de mortel, 86<br>de saint Paul : Quotidib<br>chaque jour, 97<br>foi . 42 | bien, 373<br>Considération sur les visites de Dieu dans les<br>ames, ou sur les différens états où les<br>ames peuvent se trouver, 378                            |
| TÈME JOUR.                                                               | Pour le sujet de ces considérations, on pourra                                                                                                                    |
| ement particulier du pé-                                                 | prendre, ou la lecture et la méditation tout ensem-<br>ble, ou s'en tenir simplement à l'un des deux en<br>particulier.                                           |
| caractères de la charité, 211                                            |                                                                                                                                                                   |
| RIEME JOUR.                                                              |                                                                                                                                                                   |
| it de pénitence, 141<br>orde de Dieu cavers le                           |                                                                                                                                                                   |
| conformité à la volmté<br>5x3                                            |                                                                                                                                                                   |

UJĖME JOUR.

ssion dominante, umain. fautes journalières et les :tiers

343

# TABLE

## DE L'AME ÉLEVÉE A DIEU.

| In Lecture. Sur le service de Dieu, page        | 1      |
|-------------------------------------------------|--------|
| Méditation sur le sujet,                        | 6      |
| Il Lecture. Sur le mondo.                       | 11     |
| Méditation sur l'attachement au monde,          |        |
| III. Lecture. Sur la conscience,                | 23     |
|                                                 | 40     |
| Méditation sur les agitations de la cons-       | 30     |
| cience,                                         | 36     |
| IV Lecture. Sur la Foi,                         |        |
| Méditation sur le même sujet,                   | 42     |
| V. Lecture. Sur la Providence,                  | 48     |
| Entretien de l'ame avec Dieu sur la con-        |        |
| duite de la Providence,                         | 53     |
| VI Lecture. Sur l'immortalité,                  | -59    |
| Méditation sur le même sujet,                   | 64     |
| VIII Lecture. Sur l'excellence et la dignité du |        |
| Chritien,                                       | -69    |
| Méditation sur les engagemens et les de-        |        |
| voirs du Chrétien ,                             | 74     |
| VIII. Lecture. Sur le péché mortel,             | 80     |
| Méditation sur le même sujet,                   | -86    |
| IX. Lecture. Sur la Mort,                       | 95     |
| Méditation sur ces paroles de saint Paul,       |        |
| Quotidie morior, je meurs chaque jour,          | 97     |
| X. Lecture. Sur le jugement particulier du Pé-  | (**    |
| cheur.                                          | 102    |
| Méditation sur le même sujet                    | 106    |
|                                                 | 112    |
| XI Lecture. Sur la perte de Dieu,               | 119    |
| Méditation sur l'Enfer,                         | 9      |
| XII Lecture. Sur la miséricorde de Dieu en-     | 125    |
| vers te pécheur,                                | 150    |
| Méditation sur le même sujet,                   | 150    |
| VILLE LOOLING SHEET COMMITTED MCDAICHCE         | 1 . 71 |

| BLE                                   |     |
|---------------------------------------|-----|
| EVÉE A DIEU.                          |     |
|                                       |     |
| ice de Dieu, page                     | 6   |
| et,                                   | .0  |
| de.                                   | ::  |
| chement au monde,                     | 23  |
| science,<br>gitations de la cons-     |     |
| gitations at at com                   | 30  |
|                                       | 36  |
| me sujet,                             | 42  |
| vidence,                              | 48  |
| avec Dieu sur la con-                 |     |
| ence,                                 | 53  |
| iortalité ,                           | 59  |
| eme sujet,                            | 64  |
| ettence et la dignité du              |     |
| 16                                    | 69  |
| engagemons et les de-                 |     |
| ,                                     | 74  |
| iché mortel,                          | 80  |
| éme sujet ,                           | 86  |
| ort,                                  | 93  |
| paroles de saint Paul,                |     |
| je meurs chaque jour,                 | 97  |
| ment particulier du Pé-               | 102 |
|                                       | 106 |
| réme sujet .                          | 113 |
| rte de Dieu,                          | 119 |
| nfer ,<br>niséricorde de Dieu en      |     |
| niscricorae de Died co                | 125 |
| . two suist                           | 150 |
| néme sujet ,<br>esprit de pénitence , | 156 |
| spree ac pentience,                   |     |

| TABLE.                                                                       | 475          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Méditation sur le même sujet, page                                           | 141          |
| XIV. Lecture et Méditation sur la Passion de                                 |              |
| N. S. Jésus-Christ,                                                          | 146          |
| Consecration à la Croix,                                                     | 155          |
| XV. Lecture. Sur tes Souffrances,                                            | 156          |
| Méditation sur les Souffrances du Juste,                                     | 161          |
| XVI Lecture. Sur l'exectionce et la dignité de                               |              |
| notre Ame,                                                                   | 167          |
| Méditation sur le même sujet,                                                | 172          |
| XVII Lecture. Sur la manière de se sanctifier                                |              |
| dans son état, et sclon son état,                                            | 177          |
| Méditation sur la Sainteté,                                                  | 182          |
| XVIII Lecture. Sur l'excellence de la Grace                                  | _            |
| sanctifiante.                                                                | 189          |
| Méditation sur le même sujet,                                                | 194          |
| XIX Lecture. Sur l'Espérance chrétienne,                                     | 201          |
| Effusions do cœur, ou sentimens de con-                                      |              |
| flance en Dieu,                                                              | 4. 6         |
| XXº Lecture. Sur la Charité chrétienne,                                      | 211          |
| Méditation sur les caractères de la Charité,                                 | 214          |
| XXI Lecture. Sur la passion dominante,                                       | 22 i<br>22 5 |
| Méditation sur le même sujet,<br>Considération sur les voies de Dieu dans la |              |
| conduite des ames.                                                           | 232          |
| XXII Lecture. Sur le respect humain,                                         | 238          |
| Méditation sur le même sujet,                                                | 243          |
| XXIII Lecture. Sur le scandale,                                              | 249          |
| Méditation sur le mêmo sujet,                                                | 254          |
| XXIV Lecture. Sur la tiédeur,                                                | 260          |
| Méditation sur les tristes progrès et les fu-                                |              |
| nestes effets de la tiédeur,                                                 | 26.4         |
| XXV. Lecture. Sur les fautes journalières et                                 |              |
| les sacrifices journatiers.                                                  | 272          |
| Avis salutaires,                                                             | 277          |
| Méditation sur les sacrifices journatiers,                                   | 278          |
| XXVI Lecture. Sur les désirs du cœur,                                        | 28.4         |
| Méditation sur le même sujet,                                                | 288          |
| XXVII. Lecture. Sur la crainte de Dieu,                                      | 293          |
| Méditation sur le même sujet,                                                | 297          |
| XXVIII. Lecture. Sur la conformité à la vo-                                  | •            |
| lonté de Dieu,                                                               | 50°          |
|                                                                              |              |

| 476 T.BLE.                                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Méditation sur l'abundon total entre les                           | 7   |
| mains de Dieu, page<br>XXIX* Lecture. Sur le soin et la négligence | 307 |
| des petites choses.                                                | 311 |
| Méditation sur le même sujet,                                      | 316 |
| XXX Lecture. Sur la mort du Pécheur,                               | 332 |
| Méditation sur la mort du Juste,                                   | 327 |
| XXXI Lecture. Sur la paix de l'ame,                                | 332 |
| Méditation sur les moyens d'acquérir et de                         |     |
| conserver la paix de l'âme,                                        | 359 |
| XXXII Lecture. Sur l'amour de Dieu,                                | 346 |
| Effusion de cœur sur l'amour de Dieu,                              | 352 |
| XXXIII. Lecture. Sur le Paradis,                                   | 357 |
| Méditation sur le même sujet,                                      | 362 |
| XXXIV. Lecture. Sur la Persévérance,                               | 368 |
| Méditation sur les moyens de persévérer                            |     |
| dans le bien,                                                      | 373 |
| Considération sur les visites de Dieu dans les                     | -/+ |
| ames, ou sur les différens états où les                            |     |
| ames peuvent se trouver.                                           | 378 |

| OLE.                                    |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| andon total entre les                   |             |
| page :                                  | 307         |
| soin et la négligence                   | •           |
|                                         | 311         |
| me sujet,                               | 316         |
|                                         | 333         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 327         |
|                                         | 332         |
| oyens d'acquérir et de                  |             |
| de l'âme,                               | <b>3</b> 50 |
|                                         | 346         |
| r l'amour de Dieu,                      | 352         |
| le Paradis,                             | 357         |
| ême sujet,                              | 362         |
| la Persévérance,                        | 368         |
| moyens de persévérer                    |             |
| mogens de persecerer                    | 373         |
| isites de Dieu dans les                 | -,.         |
| différens états où les                  |             |
| manuer com com com                      | 378         |
| rouver.                                 | -/-         |
|                                         |             |

# TABLE

### DE L'AME PÉNITENTE.

| Les vérités éternelles,             | page        | <b>3</b> 91 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Le Salut,                           |             | 395         |
| Le Péché,                           |             | 399         |
| La Mort,                            |             | 402         |
| L'Eternité .                        |             | 406         |
| Le délai de la pénitonce,           |             | 410         |
| La mort du pécheur, ou l'impénite   | nce finale. |             |
| Les jugemens redoutables de Dieu.   | , ,         | 418         |
| Le retour à Dieu et la confiance en | sa miséri-  | 4.0         |
| corde.                              |             | 425         |
| Sentimens de pénitence d'une ame    | au vied de  | 420         |
| la Croix, convertie par la n        |             |             |
| des verités précédentes .           |             | 426         |
| La nécessité de la Pénitence,       |             | 420         |
| Le moment de la Grâce .             |             | 455         |
| Les Souffrances,                    |             | 457         |
| Le Pardon des ennemis, et la Cha    | rité chré-  | 407         |
| tienne.                             |             | 442         |
| Les devoirs des Parens envers leur  | s enfune    | 446         |
| Les devoirs des Enfans envers leur  |             | 45 t        |
| L'Amour de Dieu,                    | · parens,   | 455         |
| Le Paradis.                         |             | 460         |
| Sentimens de pénitence tires de     | P Pavitues  | 400         |
| sainte.                             | Leriaje     | 161         |
| Oraison universelle pour ce qui 1   | anunda da   | 464         |
| Salut,                              | regaraz te  | 10=         |
| Conclusion,                         |             | 465         |
| Concrusion,                         |             | 466         |

FIN DE LA TABLE.

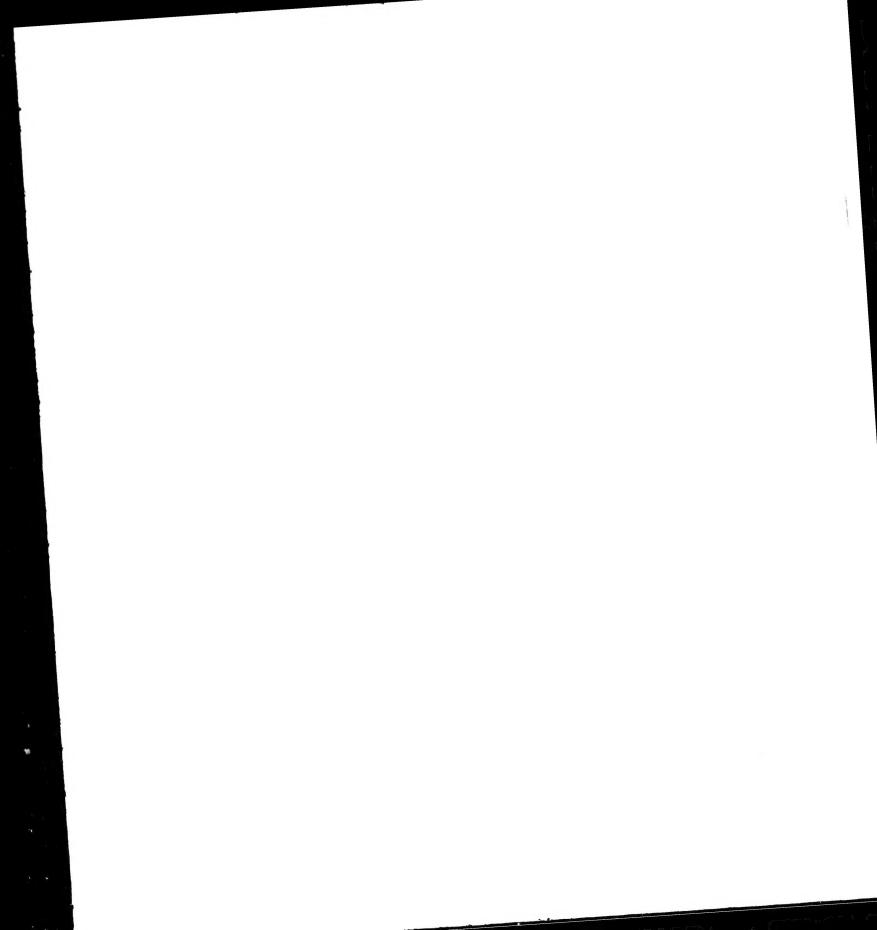